

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

## Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

## À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com











AS 161 .N9: . -• 

## NOUVELLES ARCHIVES

DES

# MISSIONS SCIENTIFIQUES ET LITTÉRAIRES

CHOIX DE RAPPORTS ET INSTRUCTIONS

PUBLIÉ SOUS LES AUSPICES

DU MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS ET DES CULTES

TOME V

PARIS ERNEST LEROUX, ÉDITEUR

28, BUL MONAPARTE, 28

M occoxciii

. •

# **NOUVELLES ARCHIVES**

DES

# MISSIONS SCIENTIFIQUES

ET LITTÉRAIRES

ANGERS, IMP. A. BURDIN ET Cie, RUE GARNIER. 4.

. 





Exelmans pinx.

E.Ler

Voyage  $d\epsilon$ 

Imp Ed

# Frontispice.

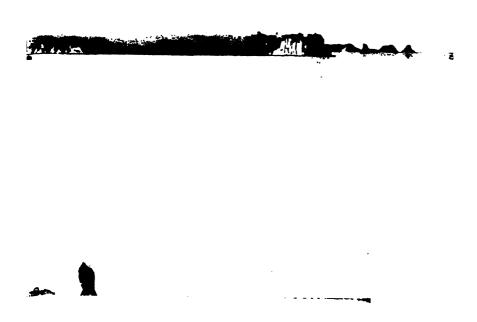

ericx Editeur.

e LA MANCHE

AN MAYEN.

ge and Bry, Paris.

A. Millot lith

# NOUVELLES ARCHIVES

# MISSIONS SCIENTIFIQUES

# ET LITTÉRAIRES

CHOIX DE RAPPORTS ET INSTRUCTIONS

PUBLIÉ SOUS LES AUSPICES

DU MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS ET DES CULTES

TOME V

**PARIS** ERNEST LEROUX, ÉDITEUR

28, RUE BONAPARTE, 28

M DCCC XCIII



.

in pl. sets right 3-3-33 26798

## **AVERTISSEMENT**

Lorsque le Gouvernement français, à la demande du Gouvernement impérial et royal, résolut d'envoyer l'aviso-transport la Manche, son stationnaire d'Islande, à Jan Mayen, les Ministères de la Marine et de l'Instruction publique décidèrent, d'un commun accord, de faire profiter à la fois les sciences et nos collections nationales d'une course dans des parages si rarement visités par le pavillon français, aucun navire de nos ports n'étant aujourd'hui intéressé dans les pêches qui s'y font.

La Commission des voyages et missions scientifiques, instituée auprès du Ministre de l'Instruction publique, fut saisie de la question et elle rédigea un rapport comprenant le programme détaillé des recherches à effectuer à Jan Mayen et au Spitzberg, tant au point de vue de la géographie que des sciences physiques et naturelles.

Au retour de la Manche, les deux administrations de l'Instruction publique et de la Marine tombèrent d'accord sur l'intérêt qu'il y avait à publier les résultats de la campagne, si courte qu'elle ait été. On ne perdra pas de vue, en effet, que la Manche, partie de Leith le 20 juillet 1892, arrivait à Tromsoe le 18 août suivant, après un voyage de moins d'un mois,

pendant lequel quatorze journées à peine avaient été passées au mouillage.

S'il est évident qu'un temps aussi court ne pouvait suffire à l'établissement ou à la vérification de grandes lois de Physique du globe ou de Biologie, on a estimé que les matériaux recueillis — avec un zèle que l'on appréciera — n'en avaient pas moins un intérêt relatif, et pourraient toujours servir à d'utiles comparaisons dans l'avenir.

## MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

## **NOUVELLES ARCHIVES**

DES

# MISSIONS SCIENTIFIQUES

VOYAGE DE « LA MANCHE »

# L'ILE JAN-MAYEN ET AU SPITZBERG

(JUILLET-AOUT 1892)

## RELATION DU VOYAGE

PAR M. BIENAIMÉ

Capitaine de vaisseau.

I

## HISTORIOUE

Au mois de juillet 1882, le transport *Pola* de la marine austrohongroise débarquait dans la baie de Mary-Muss, située au nord de l'île de Jan-Mayen, une mission commandée par M. le lieutenant de vaisseau Wohlgemuth composée de :

MM. Basso, lieutenant de vaisseau;

Bobrik de Boldven, enseigne de vaisseau;

Sobieckzky,

id.

Gratzi,

id.

et de huit officiers mariniers ou marins.

MISS. SCIERT.

i

Elle avait pour programme de faire, pendant une année consécutive, des observations magnétiques et météorologiques simultanément avec douze autres stations placées sur les confins des océans Arctique et Antarctique.

Le programme des travaux préparé par MM. Weyprecht et Wilczek avait été arrêté par une première conférence internationale tenue à Hambourg du 1° au 5 octobre 1879 et une seconde, tenue à Berne les 7 et 9 août 1880.

Le 4 août 1883, le *Pola* reparaissait devant Jan-Mayen et, le 6, il emportait, au complet, les membres de la mission enrichis d'un important bagage scientifique, fruit d'une année de travail et de dévouement.

« Et maintenant, s'écriaient-ils en partant, l'ouragan, comme il le fait depuis des siècles, va couvrir de lave ce lieu de labeur paisible. Les brouillards obscurs passeront lentement, gravement, éternellement! Adieu, Jan-Mayen, non pas pour toujours, car les stations ressusciteront dans un avenir prochain. Il viendra des successeurs...»

Il est à présumer, en effet, que les travaux de l'année 1882-83 ne sont que le prélude d'une suite d'observations qui, dans leur ensemble, permettront d'arracher aux régions polaires le secret de la plupart des phénomènes météorologiques et magnétiques qui ont dans ces parages leur maximum d'activité; une suite d'observations d'une année a une valeur importante, mais ce n'est qu'un point de la série si changeante des saisons et la science a de grands intérêts à renouveler les travaux entrepris il y a dix ans.

C'est sans nul doute en vue des travaux ultérieurs et pour se rendre compte de l'état des constructions et des approvisionnements laissés dans la baie Mary-Muss, que le gouvernement austro-hongrois se disposait, en 1890, à envoyer un navire à l'île de Jan-Mayen. Informé de son projet par des relations indirectes ayant leur centre à la Société française de géographie, le Ministre de la Marine lui proposa de profiter du Châteaurenault qui devait faire en 1891 la station d'Islande pour envoyer un représentant sur ce point, distant de 300 milles des parages que nous visitons annuellement.

L'offre fut acceptée avec empressement, et M. Auguste Gratzl, aujourd'hui lieutenant de vaisseau, qui était membre de la mission de 1882-83, fut désigné par son gouvernement, et prit passage sur notre croiseur qui fit route pour Jan-Mayen à la fin de juillet.

Le Châteaurenault devait malheureusement se butter à une infranchissable barrière: la banquise qui oscille entre le Groenland et le Spitzberg en s'appuyant le plus souvent sur Jan-Mayen, fut rencontrée à 30 milles de l'île. Le bâtiment, mal outillé pour lutter contre la glace, n'ayant d'ailleurs qu'un trop faible approvisionnement de charbon pour attendre que le passage devint libre, renonça à accomplir sa mission, comme avait été obligé de le faire pour des raisons analogues, trente-cinq ans auparavant, le yacht du prince Napoléon, la Reine-Hortense, commandé par le capitaine de vaisseau La Roncière.

C'était un échec sur lequel la marine française ne pouvait pas rester; aussi fut-il décidé que la reconnaissance de Jan-Mayen serait tentée de nouveau en 1892 par le bâtiment de la station d'Islande. Mais pour se donner plus de garanties de succès, on remplaça le Châteaurenault, bâtiment ancien, peu solide, et ayant surtout le défaut de ne pouvoir porter qu'un nombre de jours de chauffe limité, par le transport-aviso la Manche, qui présentait des dispositions intérieures beaucoup mieux en rapport avec les difficultés à prévoir dans une expédition qui devait réussir à tout prix.

Le bâtiment reçut un système de chaussage à vapeur et quelques cloisons spéciales destinées à retenir la chaleur; ses cales surent emménagées pour recevoir une année de vivres et un supplément de charbon portant l'approvisionnement à 300 tonnes; il sut en outre pourvu d'un taille-mer en bronze destiné à protéger son étrave contre le choc des glaces. Ainsi préparé, il pouvait, sinon assièger la banquise, du moins attendre qu'elle s'ouvrit et lutter avec les bourguignons qui lui servent d'éclaireurs, dans le cas où ceux-ci l'auraient serré de trop près.

Comme en 1891, M. le lieutenant de vaisseau Gratzl fut désigné par son gouvernement pour aller à Jan-Mayen, et M. Charles Rabot, membre de la Société de géographie, qui avait reçu l'hospitalité du Châteaurenault lors de sa tentative avortée, fut autorisé à prendre passage sur la Manche; en outre M. le professeur Georges Pouchet, du Muséum, était adjoint à l'expédition pour continuer dans les mers arctiques ses patientes recherches sur les animalcules de la mer. La présence de ce savant donnait à la mission de la Manche un caractère scientifique, qui n'échappa pas à l'opinion publique, et la presse s'occupa, plus qu'on ne pouvait s'y attendre, d'un voyage dont le plan, assez limité d'abord, s'était trouvé agrandi sous l'impulsion du Conseil des missions et du Ministre de l'Instruction publique.

Dans le cas où la *Manche* accomplirait sans trop de difficultés sa mission nécessaire à Jan-Mayen, elle aurait, avant la fin de l'été polaire, quelques semaines disponibles que le voisinage relatif du Spitzberg

permettrait d'utiliser. C'est ainsi que le voyage que le stationnaire d'Islande devait faire pour reconnaître l'état des constructions de la mission de la baie Mary-Muss, devint le point de départ d'une visite éventuelle de quelques parties de la côte occidentale du Spitzberg. Ce complément de campagne, proposé par M. Léon Bourgeois, Ministre de l'Instruction publique, fut admis en principe par M. Cavaignac, ministre de la Marine, qui le subordonna seulement à la réussite de l'exploration de Jan-Mayen. Il fut donc décidé que si les circonstances étaient favorables, la Manche tenterait une reconnaissance du Bell-Sound et de l'Ice-Fiord, les deux plus grandes baies de la côte ouest du Spitzberg, pour recueillir dans ces régions peu visitées, toutes les observations de nature à intéresser la science.

Les officiers du bâtiment furent désignés par le Ministre, et la Manche entra en armement à Cherbourg le 7 mars avec un état-major composé de :

MM. Bienaimé, capitaine de vaisseau.

Lespinasse de Saune, capitaine de frégate.

Le Nepveu de Carfort (René), lieutenant de vaisseau.

Exelmans, lieutenant de vaisseau.

Villemot, enseigne de vaisseau.

Lancelin, id.

Leprince, id.

Aubin de Blanpré, id.

Couteaud, médecin de 1re classe.

Le Laidier, sous-commissaire.

L'équipage, sans être absolument choisi, fut formé, autant que possible, avec les marins des quartiers fournissant cette race endurcie des pècheurs d'Islande et une sélection attentive en écarta les sujets ayant la moindre apparence de faiblesse.

L'armement fut, d'ailleurs, de la part de toutes les autorités du port, l'objet d'une bienveillance et de soins tout spéciaux. Le 12 avril, date fixée par le ministre pour le départ en Islande, la *Manche* était absolument prête à remplir sa mission; il ne lui fallait plus qu'un peu de bonheur.

#### DÉPART POUR L'ISLANDE.

Le 12 avril, en effet, à 4 heures de l'après-midi, nous quittions Cherbourg. Ce n'était pas un départ ordinaire; en jetant sur la terre de France ce dernier regard attristé que nous connaissons tous et que l'habitude des départs ne modifie guère, nous le sentions plus voilé qu'à l'ordinaire, à la pensée des difficultés que nous pouvions rencontrer, à l'impérieuse nécessité de les surmonter avant de revoir le pays et de retrouver toutes nos affections.

Nous étions encore sous l'influence de la préoccupation qui nous avait fait offrir, comme une mission périlleuse et des plus honorables, le commandement de la Manche. En France, on est assez porté à s'exagérer les difficultés de la navigation dans les mers arctiques, que nous avons abandonnée depuis longtemps. Nous ne la voyons guère qu'à travers les légendes inspirées par ces héros au cœur triplé d'airain qui ont tenté, au prix des plus grands dangers, de ravir à la mer polaire ses impénétrables secrets ou les récits exagérés de certains voyageurs qui ont cherché à se tailler dans l'auréole du soleil de minuit un lambeau de cette notoriété passagère si facile à conquérir chez nous avec un peu d'esprit, pas beaucoup de scrupules et quelques amis remuants. Dans tous ces contes, l'ennuyeuse vérité se masque sous d'amusants mensonges, les circonstances banales deviennent des difficultés vaincues ou des dangers affrontés et leurs auteurs se placent sans hésitations dans la galerie des grands explorateurs. Ce n'est pas là qu'il faut chercher les renseignements exacts. Mais si l'on fouille un peu plus profondément dans nos bibliothèques, on y trouve heureusement des œuvres plus sérieuses, permettant de se faire une idée nette des parages que nous devions visiter et d'étudier les meilleures routes à suivre pour les parcourir avec sécurité. Le vieil ouvrage de Scoresby, la relation du voyage de la corvette française la Recherche en 1838-39, les lettres de M. Nordenskjöld, le rapport de la mission autrichienne de 1882-83 et celui de l'exploration faite en 1876-77-78 par la mission scientifique norvégienne à bord du Voringen, sont de celles-là. Elles constituent un ensemble de documents de premier ordre qui, bien étudiés, fournissent tous les éléments du succès. C'est en nous inspirant de ce que nous avons trouvé dans ces livres que nous avons pu accomplir notre mission sans perte de temps, et lui faire produire beaucoup en quelques semaines, bien que contrairement à ce que l'on ait pu penser, à cause de l'été exceptionnellement chaud éprouvé en France, le froid ait été plus accentué qu'à l'ordinaire dans le haut-nord. Cette année, en effet, l'Islande a été entourée de glaces jusqu'en juillet, et en Norvège les céréales et les fruits n'ont pu arriver à maturité comme dans les années normales.

Le climat marin est plus régulier que celui des côtes et l'on doit

s'attendre à retrouver, au large, surtout si l'on ne considère que la température de l'eau, des valeurs, sensiblement constantes pour les époques correspondantes des années successives; aussi, M. le professeur Mohn, de Christiania, membre de la Commission scientifique norvégienne, a-t-il pu dresser, pour les différentes époques de l'année, des courbes isothermes de la mer arctique que la planche I reproduit pour le mois d'août, époque à laquelle nous devions faire notre exploration.

L'espace compris entre les isothermes de 0° et + 2° peut être considéré comme la limite des glaces; il serait téméraire d'affirmer que cette limite est mathématiquement invariable, car l'influence des vents régnants la déplace toujours un peu; mais la forme générale du bassin contenant de l'eau tempérée qui se creuse entre l'Islande et Jan-Mayen, d'une part, et la côte de Norvège, d'autre part, pour remonter jusqu'au Spitzberg subsiste toujours, ainsi que les variations de la température.

Celle-ci décroît très lentement en remontant vers le nord si l'on se tient entre le méridien de Paris et celui de 10° est, tandis qu'elle diminue rapidement lorsque l'on va de l'est à l'ouest au-dessus du cercle polaire. Pour aller à Jan-Mayen avec le plus de chances de rencontrer la mer libre, il faut donc remonter vers le nord en restant dans l'est du premier méridien, jusqu'à ce qu'on relève l'île dans le nord-ouest, et couper ensuite dans leur moindre largeur les zones de température rapidement décroissantes. C'est la route que nous devions choisir, car notre mission n'était pas de reconnaître la banquise dans un simple intérêt de curiosité, mais, au contraire, de l'éviter asin de ne pas perdre de temps et de tirer de notre séjour forcément très limité dans les mers glaciales, la plus grande somme de documents scientisiques.

En dehors du choix de la route, nous devions nous préoccuper aussi de l'époque la plus favorable pour réussir. Le temps qui est généralement très beau pendant l'été arctique se trouble dès que le soleil commence à disparaître le soir sous l'horizon : c'est-à-dire vers le 1er août à Jan-Mayen, et le 20 août au Spitzberg. Or, pour visiter l'éta-blissement de la baie Mary-Muss, il nous fallait du beau temps, car la plus grande difficulté n'est pas toujours d'atteindre ce point, mais d'y débarquer, l'île ne possèdant pas une seule baie abritée contre la mer du large. Au Spitzberg, ce dernier inconvénient n'existe pas, il y a d'excellents mouillages; mais précisément parce que les baies sont profondes, on court plus de risques de s'y faire enfermer, comme cela est arrivé en septembre 1872 à quelques pècheurs norvégiens à la suite

d'un coup de vent qui avait amené une descente prématurée des glaces. Le 20 août semble donc la limite prudente du séjour dans cette région australe, surtout pour un bâtiment de guerre possédant un nombreux équipage qui se trouverait dans de fort mauvaises conditions d'hivernage.

Pour ces diverses raisons, je proposai au Ministre, qui voulut bien l'approuver, le plan définitif de notre voyage, consistant à quitter Édimbourg, pris comme point de rendez-vous de nos passagers, le 30 juillet, et de régler notre itinéraire suivant les circonstances que nous rencontrerions, de manière à avoir quitté le Spitzberg le 20 août, au plus tard.

Cela nous donnait trois mois à consacrer à la campagne d'Islande, qui fut une excellente préparation pour notre mission dans les mers arotiques, car l'année 1892 fut une des plus dures que cette malheureuse île ait eu depuis longtemps à subir, au point de vue du froid; cette circonstance nous donna l'avant-goût des difficultés que nous pensions trouver plus tard, tout en nous fournissant un champ d'exersice dont je me hâtai de profiter en allant visiter la banquise qui, jusqu'au mois de juillet, entoura l'Islande du cap Nord au cap Ostre-Hom, son extrémité sud-est, ne laissant libres que les côtes du sud et de l'ouest.

#### JAN-MAYEN

Le 11 juillet, la Manche revenait à Leith, pour se ravitailler, et, le 20, elle en repartait pour Jan-Mayen et le Spitzberg, ayant à bord:

MM. Georges Pouchet, professeur au Muséum;

Auguste Gratzl, lieutenant de vaisseau de la marine austro-hongroise;

Charles Rabot, explorateur:

A. Pettit, licencié ès sciences, adjoint comme préparateur à M. Pouchet.

Nous suivons la route rationnelle, déduite de la carte des températures de l'eau dans la mer Arctique, dressée par M. Mohn, pour le mois d'août; nous passons ainsi dans l'est des îles Shetland et nous mentens vers le nord, en nous tenant à peu près sur le premier méridien jusqu'au cercle polaire que nous franchissons le 24, à 10 heures

du matin. Jusque-là, le temps est maniable; la brise, variant du sudouest à l'ouest, nous permet de monter à la voile, à diverses reprises. Le 25, le ciel prend assez mauvaise apparence dès le matin; à midi, nous passons le 69° degré de latitude et nous ne sommes plus qu'à 160 milles du but; mais la brise fraîchit beaucoup, en refusant jusqu'au nord-ouest; la mer est grosse et nous sommes obligés de prendre la cape jusqu'au lendemain matin. Ce petit coup de vent, accompagné d'une baisse rapide du baromètre, jusqu'à 752<sup>mm</sup>, s'achève, en même temps que celui-ci remonte à 765<sup>mm</sup>; la brise a molli depuis une heure du matin et nous a permis de faire route, un peu secoués par la houle qui tombe cependant rapidement, et le temps devient très beau dans la journée.

Le 26, à midi, nous sommes en calme avec mer plate, à 80 milles de Jan-Mayen; le ciel est nuageux, avec l'horizon clair. Je presse l'allure de la machine, pour profiter de cette embellie et, à 4 heures et demie du soir, nous apercevons, à 40 milles devant nous, comme une pointe basse, dont le sommet est caché dans un nuage; c'est une partie de l'arête de la côte est de l'île. Nous ne la voyons pas longtemps; à 5 heures, elle disparaît derrière des bancs de brume qui se succèdent de plus en plus rapidement et finissent par nous masquer toute vue à 100 mètres. à partir de 6 heures et demie. La température de l'eau de mer est descendue rapidement depuis la veille, mais en suivant exactement les indications de la carte de Mohn; nous avons + 6° 5, à 8 heures du matin, + 3°, à 6 heures du soir; la glace n'est donc pas encore là; de plus, notre position est certaine, il n'y a pas d'abordages à craindre, nous n'avons, par conséquent, aucune raison pour ralentir notre marche, et c'est avec toute la vitesse que comporte la puissance modeste de la Manche, q nœuds et demi, que nous continuons notre attaque. La brume ne cède malheureusement pas à nos désirs, au contraire, et, de crainte de dépasser le but sans le voir, à 8 heures, je commence à diminuer de vitesse et, à 8h 35m, nous estimant exactement dans l'est du centre de l'île, je me décide à stopper, d'autant plus volontiers que MM. de Carfort et Pouchet désirent prendre une série de températures à des profondeurs croissantes qui nous donne les résultats suivants :

Surface, 
$$+ 3^{\circ}$$
; à  $50^{m}$ ,  $- 0^{\circ}8$ ; à  $100^{m}$ ,  $+ 1^{\circ}6$ ; à  $150^{m}$ ,  $+ 0^{\circ}5$ ; à  $250^{m}$ ,  $0^{\circ}$ .

Nous restons ainsi 2 heures sans rien apercevoir. L'impatience est grande; nous savons bien que nous tenons le but, mais on veut le voir; il y a du monde partout, sur les barres, dans lés hunes, au ras de l'eau, épiant l'éclaircie subite et quelquesois très courte, avec laquelle nous nous sommes samiliarisés en Islande et sur les côtes d'Écosse, et dont il faut savoir prositer.

C'est de la hune de misaine, à 10h,40m, que part le premier avertissement: « Terre à tribord, » suivi, presque immédiatement, de : « Terre à babord. » On cherche, mais on ne voit rien; « Le Bærenberg devant! » crie, de la mâture, M. Gratzl, avec l'émotion que l'on éprouve à retrouver subitement une vieille connaissance; et, en effet, ce n'est pas à l'horizon qu'il fallait regarder, mais vers le ciel; le Bærenberg vient de déchirer un nuage, il nous surplombe de son écrasante beauté, sa cime blanche émerge de la brume épaisse dans laquelle nous restons plongés et qui nous dérobe encore la vue de la mer.

Tout le paysage est sur les nuées, il n'y a plus de distance; le blanc sommet, démesurément grandi, est là, comme une tranche coupée dans un pain de sucre, décapité obliquement et dont on ne verrait pas la base, il semble tout près, très haut, à côté de notre petite *Manche*, dont les mâts émergent cependant aussi, cherchant, mais en vain, leur rayon de soleil. L'impression est énorme, des exclamations enthousiastes s'échappent de nos poitrines émues par l'apparition subite et quasi féérique de ce que pouvait nous présenter de plus beau cette terre de Jan-Mayen, objet de nos rêves et de nos espérances, que nous tenons ensin et que nous ne quitterons plus sans avoir accompli l'importante mission qui nous est consiée.

L'apparition n'est pas de longue durée : deux minutes à peine ; juste le temps de le relever au nord 68° o' ouest — et le grand dominateur de cette terre sinistre s'est renfermé dans son nuage, nous laissant dans notre obscurité. Mais il nous a jalonné la route et nous pouvons mettre en marche, le cap au nord, pour doubler la pointe nord-est de l'île. A mesure que nous avançons, la brume, sous l'influence d'une petite brise de sud, s'élève, formant comme une voûte opaque, sous laquelle on aperçoit les parties inférieures de la terre que nous longeons : ciel de plomb, côte profondément noire, zébrée de tâches blanches que nous reconnaissons pour être le pied des glaciers Petersen, Wilczek, Grieg, tombant jusqu'à la mer. Il est minuit, le soleil est sur l'horizon, mais il ne se montre pas; l'éclairage est étrange, lugubre peut-être, mais nous sommes trop satisfaits pour le trouver tel. Puis, le vent de sud augmente, éclaircissant le ciel; le cap Nord-Est nous apparaît très nettement; nous en passons à un mille, à une heure du matin, après avoir doublé les glaciers Friele et Dufferin; les nuages sont un peu plus remontés sur les pentes; la pointe, du matin. Jusque-là, le temps est maniable; la brise, variant du sudouest à l'ouest, nous permet de monter à la voile, à diverses reprises.
Le 25, le ciel prend assez mauvaise apparence dès le matin; à midi,
nous passons le 69° degré de latitude et nous ne sommes plus qu'à
160 milles du but; mais la brise fraîchit beaucoup, en refusant jusqu'au
nord-ouest; la mer est grosse et nous sommes obligés de prendre la
cape jusqu'au lendemain matin. Ce petit coup de vent, accompagné
d'une baisse rapide du baromètre, jusqu'à 752mm, s'achève, en même
temps que celui-ci remonte à 765mm; la brise a molli depuis une heure
du matin et nous a permis de faire route, un peu secoués par la
houle qui tombe cependant rapidement, et le temps devient très beau
dans la journée.

Le 26, à midi, nous sommes en calme avec mer plate, à 80 milles de Jan-Mayen; le ciel est nuageux, avec l'horizon clair. Je presse l'allure de la machine, pour profiter de cette embellie et, à 4 heures et demie du soir, nous apercevons, à 40 milles devant nous, comme une pointe basse, dont le sommet est caché dans un nuage; c'est une partie de l'arête de la côte est de l'île. Nous ne la voyons pas longtemps; à 5 heures, elle disparaît derrière des bancs de brume qui se succèdent de plus en plus rapidement et sinissent par nous masquer toute vue à 100 mètres, à partir de 6 heures et demie. La température de l'eau de mer est descendue rapidement depuis la veille, mais en suivant exactement les indications de la carte de Mohn; nous avons + 6° 5, à 8 heures du matin, + 3°, à 6 heures du soir; la glace n'est donc pas encore là; de plus, notre position est certaine, il n'y a pas d'abordages à craindre, nous n'avons, par conséquent, aucune raison pour ralentir notre marche, et c'est avec toute la vitesse que comporte la puissance modeste de la Manche, 9 nœuds et demi, que nous continuons notre attaque. La brume ne cède malheureusement pas à nos désirs, au contraire, et, de crainte de dépasser le but sans le voir, à 8 heures, je commence à diminuer de vitesse et, à 8<sup>h</sup> 35<sup>m</sup>, nous estimant exactement dans l'est du centre de l'île, je me décide à stopper, d'autant plus volontiers que MM. de Carfort et Pouchet désirent prendre une série de températures à des profondeurs croissantes qui nous donne les résultats suivants :

Surface, 
$$+ 3^{\circ}$$
; à  $50^{m}$ ,  $-0^{\circ}8$ ; à  $100^{m}$ ,  $+ 1^{\circ}6$ ; à  $150^{m}$ ,  $+ 0^{\circ}5$ ; à  $250^{m}$ ,  $0^{\circ}$ .

Nous restons ainsi 2 heures sans rien apercevoir. L'impatience est grande; nous savons bien que nous tenons le but, mais on veut le voir; il y a du monde partout, sur les barres, dans les hunes, au ras de l'eau, épiant l'éclaircie subite et quelquesois très courte, avec laquelle nous nous sommes samiliarisés en Islande et sur les côtes d'Écosse, et dont il saut savoir prositer.

C'est de la hune de misaine, à 10h,40m, que part le premier avertissement : « Terre à tribord, » suivi, presque immédiatement, de : « Terre à babord. » On cherche, mais on ne voit rien; « Le Bærenberg devant! » crie, de la mâture, M. Gratzl, avec l'émotion que l'on éprouve à retrouver subitement une vieille connaissance; et, en effet, ce n'est pas à l'horizon qu'il fallait regarder, mais vers le ciel; le Bærenberg vient de déchirer un nuage, il nous surplombe de son écrasante beauté, sa cime blanche émerge de la brume épaisse dans laquelle nous restons plongés et qui nous dérobe encore la vue de la mer.

Tout le paysage est sur les nuées, il n'y a plus de distance; le blanc sommet, démesurément grandi, est là, comme une tranche coupée dans un pain de sucre, décapité obliquement et dont on ne verrait pas la base, il semble tout près, très haut, à côté de notre petite Manche, dont les mâts émergent cependant aussi, cherchant, mais en vain, leur rayon de soleil. L'impression est énorme, des exclamations enthousiastes s'échappent de nos poitrines émues par l'apparition subite et quasi féérique de ce que pouvait nous présenter de plus beau cette terre de Jan-Mayen, objet de nos rèves et de nos espérances, que nous tenons ensin et que nous ne quitterons plus sans avoir accompli l'importante mission qui nous est consiée.

L'apparition n'est pas de longue durée : deux minutes à peine; juste le temps de le relever au nord 68° o' ouest — et le grand dominateur de cette terre sinistre s'est renfermé dans son nuage, nous laissant dans notre obscurité. Mais il nous a jalonné la route et nous pouvons mettre en marche, le cap au nord, pour doubler la pointe nord-est de l'île. A mesure que nous avançons, la brume, sous l'influence d'une petite brise de sud, s'élève, formant comme une voûte opaque, sous laquelle on aperçoit les parties inférieures de la terre que nous longeons : ciel de plomb, côte profondément noire, zébrée de tâches blanches que nous reconnaissons pour être le pied des glaciers Petersen, Wilczek, Grieg, tombant jusqu'à la mer. Il est minuit, le soleil est sur l'horizon, mais il ne se montre pas; l'éclairage est étrange, lugubre peut-être, mais nous sommes trop satisfaits pour le trouver tel. Puis, le vent de sud augmente, éclaircissant le ciel; le cap Nord-Est nous apparaît très nettement; nous en passons à un mille, à une heure du matin, après avoir doublé les glaciers Friele et Dufferin; les nuages sont un peu plus remontés sur les pentes; la pointe, du matin. Jusque-là, le temps est maniable; la brise, variant du sudouest à l'ouest, nous permet de monter à la voile, à diverses reprises.

Le 25, le ciel prend assez mauvaise apparence dès le matin; à midi,
nous passons le 69° degré de latitude et nous ne sommes plus qu'à
160 milles du but; mais la brise fraîchit beaucoup, en refusant jusqu'au
nord-ouest; la mer est grosse et nous sommes obligés de prendre la
cape jusqu'au lendemain matin. Ce petit coup de vent, accompagné
d'une baisse rapide du baromètre, jusqu'à 752<sup>mm</sup>, s'achève, en même
temps que celui-ci remonte à 765<sup>mm</sup>; la brise a molli depuis une heure
du matin et nous a permis de faire route, un peu secoués par la
houle qui tombe cependant rapidement, et le temps devient très beau
dans la journée.

Le 26, à midi, nous sommes en calme avec mer plate, à 80 milles de Jan-Mayen; le ciel est nuageux, avec l'horizon clair. Je presse l'allure de la machine, pour profiter de cette embellie et, à 4 heures et demie du soir, nous apercevons, à 40 milles devant nous, comme une pointe basse, dont le sommet est caché dans un nuage; c'est une partie de l'arête de la côte est de l'ile. Nous ne la voyons pas longtemps; à 5 heures, elle disparaît derrière des bancs de brume qui se succèdent de plus en plus rapidement et sinissent par nous masquer toute vue à 100 mètres, à partir de 6 heures et demie. La température de l'eau de mer est descendue rapidement depuis la veille, mais en suivant exactement les indications de la carte de Mohn; nous avons + 6° 5, à 8 heures du matin, + 3°, à 6 heures du soir; la glace n'est donc pas encore là; de plus, notre position est certaine, il n'y a pas d'abordages à craindre, nous n'avons, par conséquent, aucune raison pour ralentir notre marche, et c'est avec toute la vitesse que comporte la puissance modeste de la Manche, 9 nœuds et demi, que nous continuons notre attaque. La brume ne cède malheureusement pas à nos désirs, au contraire, et, de crainte de dépasser le but sans le voir, à 8 heures, je commence à diminuer de vitesse et, à 8h 35m, nous estimant exactement dans l'est du centre de l'île, je me décide à stopper, d'autant plus volontiers que MM. de Carfort et Pouchet désirent prendre une série de températures à des profondeurs croissantes qui nous donne les résultats suivants :

Surface, 
$$+ 3^{\circ}$$
; à  $50^{m}$ ,  $-0^{\circ}8$ ; à  $100^{m}$ ,  $+ 1^{\circ}6$ ; à  $150^{m}$ ,  $+ 0^{\circ}5$ ; à  $250^{m}$ ,  $0^{\circ}$ .

Nous restons ainsi 2 heures sans rien apercevoir. L'impatience est grande; nous savons bien que nous tenons le but, mais on veut le voir; il y a du monde partout, sur les barres, dans les hunes, au

ras de l'eau, épiant l'éclaircie subite et quelquesois très courte, avec laquelle nous nous sommes samiliarisés en Islande et sur les côtes d'Écosse, et dont il faut savoir prositer.

C'est de la hune de misaine, à 10h,40m, que part le premier avertissement: « Terre à tribord, » suivi, presque immédiatement, de : « Terre à babord. » On cherche, mais on ne voit rien; « Le Bærenberg devant! » crie, de la mâture, M. Gratzl, avec l'émotion que l'on éprouve à retrouver subitement une vieille connaissance; et, en effet, ce n'est pas à l'horizon qu'il fallait regarder, mais vers le ciel; le Bærenberg vient de déchirer un nuage, il nous surplombe de son écrasante beauté, sa cime blanche émerge de la brume épaisse dans laquelle nous restons plongés et qui nous dérobe encore la vue de la mer.

Tout le paysage est sur les nuées, il n'y a plus de distance; le blanc sommet, démesurément grandi, est là, comme une tranche coupée dans un pain de sucre, décapité obliquement et dont on ne verrait pas la base, il semble tout près, très haut, à côté de notre petite Manche, dont les mâts émergent cependant aussi, cherchant, mais en vain, leur rayon de soleil. L'impression est énorme, des exclamations enthousiastes s'échappent de nos poitrines émues par l'apparition subite et quasi féérique de ce que pouvait nous présenter de plus beau cette terre de Jan-Mayen, objet de nos rêves et de nos espérances, que nous tenons ensin et que nous ne quitterons plus sans avoir accompli l'importante mission qui nous est consiée.

L'apparition n'est pas de longue durée : deux minutes à peine; juste le temps de le relever au nord 68° o' ouest — et le grand dominateur de cette terre sinistre s'est renfermé dans son nuage, nous laissant dans notre obscurité. Mais il nous a jalonné la route et nous pouvons mettre en marche, le cap au nord, pour doubler la pointe nord-est de l'ile. A mesure que nous avançons, la brume, sous l'influence d'une petite brise de sud, s'élève, formant comme une voûte opaque, sous laquelle on aperçoit les parties inférieures de la terre que nous longeons : ciel de plomb, côte profondément noire, zébrée de tâches blanches que nous reconnaissons pour être le pied des glaciers Petersen, Wilczek, Grieg, tombant jusqu'à la mer. Il est minuit, le soleil est sur l'horizon, mais il ne se montre pas; l'éclairage est étrange, lugubre peut-être, mais nous sommes trop satisfaits pour le trouver tel. Puis, le vent de sud augmente, éclaircissant le ciel; le cap Nord-Est nous apparaît très nettement; nous en passons à un mille, à une heure du matin, après avoir doublé les glaciers Friele et Dufferin; les nuages sont un peu plus remontés sur les pentes; la pointe,

movennement élevée, est adossée à des terres abruptes, couverte d'une couche épaisse de neiges éternelles. Des falaises noires du bas, s'échappent des nuées d'oiseaux de mer qui viennent s'ébattre autour de la Manche, en nous assaillant de leurs cris rauques, comme s'ils échangeaient des idées sur cet étrange visiteur, qui semble les intéresser plus qu'il ne les intimide, si l'on en juge par la familiarité avec laquelle ils s'approchent. Toujours à petite distance, nous suivons les falaises, d'où se précipitent à la mer les imposants glaciers de Swend Foyn, Kjérulf et Weyprecht, qui ressemblent à d'immenses torrents figés, dont on ne voit pas la source perdue dans les nuages; puis, la côte s'aplatit un peu, en s'infléchissant vers le sudouest. Continuant à la suivre en l'admirant, nous apercevons le pled du Vogelberg qui se détache en avant, très en noir, sur la brume du fond, couronnant son sommet; il jalonne l'extrémité orientale de la baie Mary-Muss, limitée, à l'ouest, par la tour de Brielle, rocher très caractéristique aussi, dont nous voyons la base. La vallée Wilczek, dans laquelle sont les constructions de la mission autrichienne, se détache, un peu plus sombre encore, entre le Vogelberg et le Blyttberg, montagne conique remarquable, sur laquelle nous gouvernous au sud-33°-est, jusqu'à ce que le Vogelberg nous reste au nord-87°-est. Ce sont les relèvements du mouillage que nous avions choisi; nous le prenons à 3h,45 m du matin, à 1,200 mètres de la plage. La température de l'air est de + 2°, telle de l'eau + 3°; il n'y a aucune glace en vue et, grâce au vent du sud, la mer, de ce côté de l'île, est absolument plate, la plage est aussi abordable qu'un quai. Notre bonheur est complet; nous le manifestons en hissant le petit pavois, pavillon autrichien, au grand mat, au moment où notre ancre prend possession du fond, pour honorer le souvenir de l'héroïque pelite phalange qui, il y a dix ans, est venue s'exiler, pour servir la science, sur cette terre de désolation.

Il n'y a pas d'instants à perdre; on à passé la nuit sur le pont, mais nous ne savons pas quel temps il fera demain. A peine à l'ancre nous partons à terre; je descends avec M. le lieutenant de vaisseau Gratal et passant à travers des bandes d'oiseaux de mer, poussant leur curiosité si loin, qu'on est obligé de gesticuler pour les écarter un peu, à 4 heures et démie, le 27 juillet, je mets le premier pled sur ce sel que jamais Français n'a foulé, et dont le représentant de la mission austro-hongroise me fait les honneurs. L'impression est saisissants devant ce décor sombre auquel notre enthousiasme prête des côtés fantastiques. La vallée est étroite, 200 ou 300 mètres à peine; la plage est de sable noir comme de la crasse de forge sur laquelle sont épar-

pillés dans un inextricable enchevêtrement, couchés, à demi enfouis où se dressant en l'air, d'innombrables morceaux de bois flotté de toutes dimensions, semblables à des débris de squelettes d'êtres préhistoriques et gigantesques. De temps en temps, entre les blancs ossements, une petite touffe verte se montre à peine, comme épouvantée d'avoir poussé dans ce sinistre cimetière, et pourtant ses petites fleurs bien pâles s'épanouissent, jetant un rayon doux sur ce lieu de solitude et de désolation.

C'est là qu'ont vécu pendant treize mois les membres de la mission autrichienne; c'est sur la pente douce qui, du Vogelberg, descend à la plaine ossuaire, que sont construites les habitations abandonnées depuis neuf ans. Nous les retrouvons exactement dans l'état où on les avait laissées le 6 août 1883. Sur la plage est un chaland qui avait servi à débarquer du Pola tous les matériaux; le bois a blanchi, mais n'est pas pourri; les clous et les cornières de cuivre sont à peine recouverts de vert-de-gris; les ferrures sont peu roui llées. Les abris météorologiques, les hangars d'embarcations, le poulailler et le chenil construits en bois brut, n'ont pas souffert. Les briquettes de charbon recouvertes d'une toiture grossière en bois, sont en bon état; seules les rangées supérieures se sont un peu désagrégées au contact de l'air; il y a là vingt tonnes d'excellent combustible.

Le bâtiment principal est composé de deux corps de logis distincté reliés entre eux par une galerie couverte. Ce corridor est établi sur un pont jeté au-dessus d'une rigole ménagée pour l'écoulement des eaux provenant des neiges du Vogelberg. Toute la membrure est en bois bien calfaté et couvert de carton bitumé. L'ensemble a une forme toute spéciale, la section perpendiculaire à la ligne de fatte est une ogive descendant jusqu'à terre, de sorte que les murs prolongent l'inclinaison de la toiture et que la neige, trouvant une pente continue, ne peut s'amasser outre mesure. Le corps de logis du nord servait d'observatoire, l'autre, d'habitation. Voici sa distribution : une cuisine, un poste pour les matelots; une salle de bains avec cabinet de photographie; une antichambre avec table de toilette; une pièce plus grande servant de salle à manger et de dortoir pour les officiers; enfin, une salle de travail. Tout est bien conservé pour dix ans d'abandon. A l'extérieur, quelques déchirures seulement au carton bitumé; à l'intérieur, pas de pourriture, pas de poussière, mais une couche épaisse de moisissure très blanche, pas humide, et n'exhalant pas l'odeur nauséabonde ordinaire. Sur la table de la salle à manger, le couvert est resté tel qu'on l'avait disposé au moment du départ : trois gobelets, une cruebe; une boite de conserves, un chandelier garni et une boité

d'allumettes amorphes. Les conserves et les bouteilles laissées en prévision de l'arrivée de malheureux naufragés sont dans un coin en très bon état. Les murs sont tapissés de feuilles de journaux illustrés qui sont un peu jaunies; la photographie du comte Wilczek, promoteur de l'expédition, celle des membres de la mission et les portraits de l'empereur et de l'impératrice ne sont même pas piqués, ils sont seulement saupoudrés comme d'une fine fleur de farine. Sous le portrait du comte Wilczek nous clouons une plaque commémorative en plomb portant comme inscription:

Transport aviso français
Manche
Commandé par M. Bienaimé,
Capitaine de vaisseau,
27 juillet 1892.

Peu après nous, MM. Pouchet, Rabot et Pettit sont descendus à terre avec les officiers pour faire les recherches et observations de toutes sortes; trois renards s'approchent d'eux avec curiosité, visiblement étonnés de rencontrer des hommes, êtres inconnus pour eux; mais leur naïveté ne va pas jusqu'à les faire se livrer, vivants, il faut les tirer et on en tue deux, l'un bleu, l'autre gris à ventre blanc, qui feront très bien dans nos collections.

M. Gratzl installe ses appareils pour observer la gravitation, M. Exelmans, ses boussoles pour observer le magnétisme, M. Lancelin, son appareil photographique; les autres officiers sillonnent l'île dans toutes les directions, pour recueillir des échantillons de ce que l'on peut trouver d'intéressant sur la terre ou dans l'eau de Jan-Mayen. La consigne est de ne pas s'isoler, de marcher au moins par deux en cas de chute ou d'accident, d'avoir l'oreille attentive au coup de canon qui appuiera le pavillon de rappel s'il se produit quelque changement de temps, pouvant faire craindre des difficultés de retour à bord avant l'heure fixée pour le ralliement général, qui est 7 heures du soir; il n'y a pas à se préoccuper de vivres et d'abri, grâce à la station.

Les plus intrépides ont emporté leur déjeuner et traversent l'île, boussole en poche, pour explorer la lagune du sud; je préfère rentrer à bord pour reprendre quelques forces et l'après-midi nous partons avec MM. Pouchet et Pettit, escortés d'un canot en toile, dit berthon, que nous transporterons jusqu'à la lagune du nord, que ces savants désirent explorer. Nous nous livrons en route à une chasse facile des oiseaux, échelonnés par milliers sur les arêtes du Vogelberg; un coup

de fusil tiré au hasard en fait tomber quatre ou cinq à la fois; quelques-uns s'envolent au bruit de la détonation, mais la plupart restent et regardent; on n'a qu'à choisir les sujets désirés pour la collection.

La plage qui se trouve dans l'est du Vogelberg a 1,200 mètres de longueur et 200 mètres seulement de largeur; sur toute cette étendue les bois flottés sont accumulés, plus serrés encore que dans la vallée Wilczek. Cette mince langue de sable sépare la mer de la lagune du nord, dans laquelle il y a de 10 à 30 mètres de profondeur d'eau, et où l'on ferait par conséquent un excellent port à peu de frais; mais je ne vois pas ce qu'on viendrait y chercher.

La lagune est en partie couverte d'une glace spéciale composée de prismes hexagonaux et verticaux de 2 à 3 centimètres de diamètre ayant toute la hauteur de la couche glacée. M. Gratzl nous parle à ce sujet d'un phénomène bizarre: l'hiver, lorsque la glace compacte couvre toute la lagune, le vent passant sur ces cristaux produit une sorte de musique en gammes ascendantes et descendantes semblable au son des harpes éoliennes.

Il y a assez d'eaux libres pour permettre au berthon de naviguer; mes baleiniers l'apportent sur leurs épaules, et pendant qu'avec la patience et le dévouement du savant. M. Pouchet et son assistant se livrent sur l'eau glacée à la recherche des curiosités qu'elle peut recéler, je gravis avec mon fusil les sommets voisins, d'où nous pouvons découvrir la côte du sud pendant les embellies que la brume nous ménage. Nous sommes engagés sur des pentes moins noires, il y a des mousses, des lichens, et, plus nombreuses qu'en bas, des touffes de saxifrage en fleurs, bien modestes, mais envoyant de gais reflets dans ce paysage si sombre.

A l'heure du rendez-vous, tout le monde se retrouve à bord, déclarant en avoir tant fait qu'il n'y a plus rien à ramasser; le gaillard d'arrière est encombré d'objets de toutes sortes; le docteur a rapporté des échantillons nombreux de tous les règnes. M. Exelmans a pu observer les éléments magnétiques; nous avons d'excellents clichés photographiques. M. Gratzl a terminé ses observations de gravitation, ainsi que les visites dont il était chargé par son gouvernement; puis il a refermé la maison; notre mission officielle à Jan-Mayen est achevée.

A ce moment nous apercevons le Bærenberg dans une éclaircie; mais à 8 heures, la pluie fine et froide recommence à tomber jusque vers minuit, remplacée par la brume à travers laquelle s'esquisse faiblement à l'horizon un disque blanchâtre, fantôme douteux du soleil de minuit.

du matin. Jusque-là, le temps est maniable; la brise, variant du sudouest à l'ouest, nous permet de monter à la voile, à diverses reprises.
Le 25, le ciel prend assez mauvaise apparence dès le matin; à midi,
nous passons le 69° degré de latitude et nous ne sommes plus qu'à
160 milles du but; mais la brise fraichit beaucoup, en refusant jusqu'au
nord-ouest; la mer est grosse et nous sommes obligés de prendre la
cape jusqu'au lendemain matin. Ce petit coup de vent, accompagné
d'une baisse rapide du baromètre, jusqu'à 752<sup>mm</sup>, s'achève, en même
temps que celui-ci remonte à 765<sup>mm</sup>; la brise a molli depuis une heure
du matin et nous a permis de faire route, un peu secoués par la
houle qui tombe cependant rapidement, et le temps devient très beau
dans la journée.

Le 26, à midi, nous sommes en calme avec mer plate, à 80 milles de Jan-Mayen; le ciel est nuageux, avec l'horizon clair. Je presse l'allure de la machine, pour profiter de cette embellie et, à 4 heures et demie du soir, nous apercevons, à 40 milles devant nous, comme une pointe basse, dont le sommet est caché dans un nuage; c'est une partie de l'arête de la côte est de l'ile. Nous ne la voyons pas longtemps; à 5 heures, elle disparaît derrière des bancs de brume qui se succèdent de plus en plus rapidement et sinissent par nous masquer toute vue à 100 mètres. à partir de 6 heures et demie. La température de l'eau de mer est descendue rapidement depuis la veille, mais en suivant exactement les indications de la carte de Mohn; nous avons + 6° 5, à 8 heures du matin, + 3°, à 6 heures du soir; la glace n'est donc pas encore là; de plus, notre position est certaine, il n'y a pas d'abordages à craindre, nous n'avons, par conséquent, aucune raison pour ralentir notre marche, et c'est avec toute la vitesse que comporte la puissance modeste de la Manche, 9 nœuds et demi, que nous continuons notre attaque. La brume ne cède malheureusement pas à nos désirs, au contraire, et, de crainte de dépasser le but sans le voir, à 8 heures, je commence à diminuer de vitesse et, à 8h 35 m, nous estimant exactement dans l'est du centre de l'île, je me décide à stopper, d'autant plus volontiers que MM. de Carfort et Pouchet désirent prendre une série de températures à des profondeurs croissantes qui nous donne les résultats suivants :

Surface, 
$$+ 3^{\circ}$$
; à  $50^{m}$ ,  $-0^{\circ}8$ ; à  $100^{m}$ ,  $+ 1^{\circ}6$ ; à  $150^{m}$ ,  $+ 0^{\circ}5$ ; à  $250^{m}$ ,  $0^{\circ}$ .

Nous restons ainsi 2 heures sans rien apercevoir. L'impatience est grande; nous savons bien que nous tenons le but, mais on veut le voir; il y a du monde partout, sur les barres, dans les hunes, au ras de l'eau, épiant l'éclaircie subite et quelquesois très courte, avec laquelle nous nous sommes samiliarisés en Islande et sur les côtes d'Écosse, et dont il faut savoir prositer.

C'est de la hune de misaine, à 10h,40m, que part le premier avertissement: « Terre à tribord, » suivi, presque immédiatement, de : « Terre à babord. » On cherche, mais on ne voit rien; « Le Bærenberg devant! » crie, de la mâture, M. Gratzl, avec l'émotion que l'on éprouve à retrouver subitement une vieille connaissance; et, en esset, ce n'est pas à l'horizon qu'il fallait regarder, mais vers le ciel; le Bærenberg vient de déchirer un nuage, il nous surplombe de son écrasante beauté, sa cime blanche émerge de la brume épaisse dans laquelle nous restons plongés et qui nous dérobe encore la vue de la mer.

Tout le paysage est sur les nuées, il n'y a plus de distance; le blanc sommet, démesurément grandi, est là, comme une tranche coupée dans un pain de sucre, décapité obliquement et dont on ne verrait pas la base, il semble tout près, très haut, à côté de notre petite Manche, dont les mâts émergent cependant aussi, cherchant, mais en vain, leur rayon de soleil. L'impression est énorme, des exclamations enthousiastes s'échappent de nos poitrines émues par l'apparition subite et quasi féérique de ce que pouvait nous présenter de plus beau cette terre de Jan-Mayen, objet de nos rèves et de nos espérances, que nous tenons ensin et que nous ne quitterons plus sans avoir accompli l'importante mission qui nous est consiée.

L'apparition n'est pas de longue durée : deux minutes à peine; juste le temps de le relever au nord 68° o' ouest — et le grand dominateur de cette terre sinistre s'est renfermé dans son nuage, nous laissant dans notre obscurité. Mais il nous a jalonné la route et nous pouvons mettre en marche, le cap au nord, pour doubler la pointe nord-est de l'île. A mesure que nous avançons, la brume, sous l'influence d'une petite brise de sud, s'élève, formant comme une voûte opaque, sous laquelle on aperçoit les parties inférieures de la terre que nous longeons: ciel de plomb, côte profondément noire, zébrée de tâches blanches que nous reconnaissons pour être le pied des glaciers Petersen. Wilczek, Grieg, tombant jusqu'à la mer. Il est minuit, le soleil est sur l'horizon, mais il ne se montre pas; l'éclairage est étrange. lugubre peut-être, mais nous sommes trop satisfaits pour le trouver tel. Puis, le vent de sud augmente, éclaircissant le ciel; le cap Nord-Est nous apparaît très nettement; nous en passons à un mille, à une heure du matin, après avoir doublé les glaciers Friele et Dufferin; les nuages sont un peu plus remontés sur les pentes; la pointe, profond; bien des jours d'été ne sont pas plus beaux dans la Manche et l'on pourrait se croire dans la Méditerranée par une belle journée de décembre; le thermomètre sec marque + 3°, le plongeur + 4°; nous sommes décidément dans les eaux tempérées et nous faisons la route directe sur le Spitzberg au nord-30°-est. Le ciel se couvre à 3 heures et nous rentrons de nouveau dans le sombre, mais la mer reste belle, toujours avec petits vents du nord au nord-ouest.

Le 31 est un dimanche; le ciel est terne; nous pouvons cependant avoir une observation de soleil à 1 heure de l'après-midi. A partir de 2 heures, la brise fraichit du nord et rend l'horizon plus clair. A 8 heures du soir le thermomètre plongeur indique + 5°, à 11 heures il tombe subitement à + 2° 8, c'est normal; la carte indique que la température de l'eau doit baisser rapidement en approchant de la côte et c'est le meilleur indice de son voisinage. En effet, on aperçoit à 11 heures et quart deux mamelons distincts, l'un à un quart, l'autre à cinq quarts par tribord.

Sous l'influence de la brise qui augmente, le temps s'éclaircit davantage, et à minuit et quart, dans un ciel venteux fait de fond bleu et de nuages aux bords tranchés dits queues de chat, le soleil élevé de 6 degrés au-dessus de l'horizon, vient éclairer la terre qui prend du relief. Cela nous permet de la reconnaître depuis l'île du Prince-Charles jusqu'au cap Sud, c'est-à-dire sur un espace de plus de 120 milles entre les parallèles de 76° 30 et de 78° 30 : accumulation bizarre de montagnes et surtout de pics noirs zébrés et coiffés de neige, séparés par des vallées d'où l'on voit sortir des glaciers qui viennent se jeter dans la mer. Ce n'est pas gai; on se croirait devant une de ces énormes banquises décrites dans les romans arctiques, et l'on comprend à cette vue le sentiment des condamnés à mort dont parle Scoresby envoyés il y a cent cinquante ans par le gouvernement anglais pour tenter l'hivernage dans ce lieu de désolation.

Leur frayeur fut telle, qu'ils supplièrent de les ramener en Écosse, préférant tous les supplices à celui d'être abandonnés là.

Au milieu de ce chaos, on distingue deux grandes échancrures qu'il est facile de reconnaître pour les entrées de l'Ice-siord et du Bell-Sound; nous mettons le cap sur cette dernière.

Le Bell-Sound est un grand golfe de 30 milles en profondeur, présentant vers l'ouest une ouverture de 10 milles de largeur. Il est divisé par les terres élevées de la pointe de partage, dont l'extrémité s'avance jusqu'à 12 milles de l'entrée, en deux bras, la baie Van Mijen au nord, la baie Van Keulen au sud. De loin il paraît s'ouvrir entre de hautes terres; mais en s'approchant on aperçoit au pied des

montagnes du nord une côte extrêmement plate et basse s'avançant de 8 milles vers le sud. Celle-ci s'étend vers l'intérieur et se relie, sans qu'on puisse apercevoir la solution de continuité, avant d'être dessus, avec l'île Axel, plate aussi, qui barre presque complètement l'entrée de la baie Van Mijen non navigable, paraît-il.

La baie Van Keulen est plus accessible et très profonde par endroits, mais son entrée est retrécie, par l'île des Eiders et des rochers non marqués sur les cartes, qui la prolongent dans le sud; on ne devra pas s'y engager avec un bâtiment de moyenne grandeur sans l'avoir fait reconnaître au préalable.

La côte sud de Bell-Sound, au contraire, est assez accore; c'est elle que nous suivons à distance prudente, toutefois, pour gagner la baie de la Recherche, placée exactement dans le sud de la pointe de partage et dont nous avons un excellent plan, levé en 1838 par les officiers du bord. La mer est complètement libre, on aperçoit bien çà et là quelques glaçons, mais ce sont les éboulements des glaciers qui tombent de tous côtés jusque dans la mer; on les évite d'un coup de barre pour qu'ils n'écorchent pas le doublage ou ne se mettent pas dans la cage de l'hélice, mais ils ne sont pas génants.

La baie orientée nord et sud s'ouvre entre la pointe des Renards à l'ouest et celle des Rennes à l'est, toutes deux coupées en falaises assez basses adossées à des terres élevées; elle est de plus, caractérisée par le mont de l'Observatoire avec son double pic, deux beaux glaciers allant jusqu'à la mer, l'un à la côte est, l'autre à la côte ouest, et un gros îlot de couleur foncée se détachant très bien sur les montagnes coupées de vallées glacées qui la limitent au sud.

L'eau y est profonde; il faut aller jusqu'à un demi-mille de l'îlot pour trouver les fonds de moins de 30 mètres; on est alors près du mont de l'Observatoire et le fond est de vase d'une excellente tenue.

Il est 4 heures du matin le 1er août, quand nous laissons tomber l'ancre juste à l'endroit qu'occupait la Recherche le 1er août 1838, comme l'atteste une vue faite à cette date par M. Mayer, dessinateur de l'expédition, notre ancien professeur de l'École navale. La carte que nos prédécesseurs ont dressée est vite reconnue parfaitement exacte; mais la forme de la côte s'est profondément modifiée dans les parties où aboutissent les glaciers, notamment à l'est. Le fleuve de glace a reculé de plus d'un mille laissant à la place qu'il occupait, marquée sur le plan de 1838 par une pointe en saillie, une baie qui, chose singulière, se retrouve sur une vieille carte dressée en 1707 par Van Keulen. Il y aura là, avec la carte que nous avons dressée à notre tour des points de départ exacts pour l'étude du mouvement des glaciers de cette partie du Spitzberg.

Bien que l'impression ne soit pas gaie à la vue de ces montagnes sombres couronnées de nuages et couvertes de neige, elle est cependant moins sinistre qu'à Jan-Mayen. Ici la terre n'est plus noire, pas la moindre trace de lave; on se croirait transporté au milieu des sommets des Alpes tels qu'ils auraient pu apparaître à l'époque du déluge aux voyageurs de l'arche, si les hasards de leur navigation les y avait portés. Les glaciers forment un joli décor avec leurs falaises de 30 mètres de hauteur, irisées de tous les tons incertains qu'on peut placer entre le bleu du saphir et le vert de l'émeraude, tombant à pic dans l'eau profonde et grise de la baie. Par instants on entend des grondements sourds augmentés par l'écho, faisant l'effet d'un roulement de tonnerre ou d'un coup de canon lointain; c'est un bloc de glace qui s'abime dans les flots pour s'y briser en de nombreux fragments aux formes bizarres que le courant promène tout autour de nous.

Puis la végétation est plus abondante qu'à Jan-Mayen; elle n'a pas le même caractère, elle est moins verte et se compose plus spécialement de mousses, formant par place de vastes tapis à l'aspect jaunissant d'où émergent de nombreuses fleurs, petites, mais aux couleurs éclatantes comme si le jour perpétuel compensait pour elles la rareté du soleil. Enfin, ce qui n'est pas sans importance, on se sent dans un port parfaitement abrité. La brise du large qui nous avait suivis dans le Bell-Sound n'entre pas dans la baie de la Recherche et quoique le thermomètre marque 2º seulement, grâce au calme et à un rayon momentané de beau soleil, la température nous paraît, sous nos gros vétements, aussi douce qu'en une belle matinée de printemps.

C'est avec un sentiment de bonne humeur et de bien-être que nous partons au travail dont le programme sera toujours le même : levé de la baie, observation des marées, des éléments magnétiques et du mouvement des glaciers; dessins, photographies, recherche des curiosités locales, animaux, plantes, fossiles. Chacun a son programme, fixé d'avance pour utiliser au mieux les jours qui nous sont comptés.

La recherche des plantes fossiles est un des buts les plus intéressants de notre mission. Nous n'avons dans nos musées aucun de ces témoins endormis du climat tempéré, qui a dû régner jadis dans les régions aujourd'hui si désolées de Spitzberg, et qui permettait alors l'épanouissement d'une végétation semblable à celle de nos contrées. Des savants étrangers, notamment des Suédois, ont découvert de très beaux gisements, et en ont extrait les spécimens de centaines de plantes différentes, mais ils les considèrent comme si précieux

qu'ils n'ont pu consentir jusqu'ici à nous en céder. C'est donc avec insistance que le Ministre de l'Instruction publique a demandé que nous en rapportions. Mais les trouver n'est pas chose facile et, bien qu'on ait souvent écrit que le Spitzberg est comme un vaste herbier miocène, où il suffit de se baisser pour ramasser de superbes échantillons de la flore de l'époque tertiaire, nous avons appris à nos dépens que les bons endroits sont assez difficiles à découvrir, même avec les renseignements laissés par les savants qui les ont exploités.

Le gisement sur lequel nous avons des indications les plus précises, est dans l'ouest de la pointe des Renards. M. Rabot possède une lettre de M. le professeur Nathorst, de Stokholm, qui doit le renseigner. Mais soit que les indications manquent de précision, soit plutôt, qu'on ne les comprenne pas bien, on ne peut mettre la main sur ce trésor du premier coup; le soir, M. Rabot et M. Gratzl, accompagnés du docteur Couteaud et de plusieurs officiers, rentrent à bord sans l'avoir découvert. On se réunit au retour, on torture le texte de la lettre, et l'on reconnaît qu'on a peut-être suivi une fausse piste; on recommencera.

Malheureusement, le lendemain 2 août, le vent frais du nord-ouest et l'état de la mer hors de la baie ne permettent pas de doubler le glacier de l'Ouest et de tenter le débarquement au delà; nos communications sont coupées avec le Bell-Sound, et il faut se contenter de travailler dans la baie de la Recherche.

Le 3, les chercheurs se mettent en route dès 6 heures du matin; et après une journée de travail rapportent quelques échantillons intéressants de plantes fossiles. C'est quelque chose, mais on n'a certainement pas encore mis la main sur le gisement principal : tel est du moins l'avis de M. Pouchet qui s'offre pour tenter une nouvelle exploration. Nous la ferons, mais plus tard. Le temps que nous sommes autorisés à passer au Spitzberg et la saison qui marche vite, le programme très chargé que nous avons à remplir dans l'Ice-siord, nous obligent à ne pas nous entêter dès le début sur une seule piste. Nous avons donné à la baie de la Recherche trois jours entiers qui nous ont permis de l'explorer; mais nous devons y revenir en vue de l'étude du mouvement des glaciers. Dès notre arrivée, M. de Carfort, aidé par M. Rabot, a fait planter sur celui de l'ouest une ligne transversale de jalons, puis a déterminé sur le terrain ferme voisin, une base, à laquelle il a rapporté leur position exacte; leur déplacement ultérieur donnera la mesure de la marche du glacier, mais il y a intérêt à le laisser se produire le plus longtemps possible, c'est-à-dire jusqu'à la veille du jour fixé pour notre départ du Spitzberg; notre retour à la Recherche est donc obligatoire et c'est à ce moment qu'on recommencera les tentatives pour trouver le grand gisement des plantes fossiles.

Le 4 août, à 7 heures et demie du matin, nous appareillons donc pour continuer notre tournée. Nous nous sommes acclimatés au pays dans un excellent port à moitié français; il nous semblera moins hasardeux de partir à l'aventure dans les régions sur lesquelles nous n'avons plus que des indications assez vagues, car nous en sommes réduits à la seule carte générale de Spitzberg publiée en Angleterre sous le n° 2751.

Elle résume l'état des connaissances sur cette région tel qu'il résulte des documents publiés dans nos annales hydrographiques et dans les divers livres que j'ai eus à ma disposition; c'est encore bien vague.

La Manche n'est pas un grand bâtiment, mais c'est sans doute un des plus forts qui soient jamais venus dans ces parages, et son tirant d'eau peut l'exposer à des découvertes fâcheuses dans ces eaux troublées par la fonte perpétuelle des neiges et trop peu transparentes, mème lorsqu'elles paraissent claires, pour qu'on puisse apercevoir les changements de fond. C'est donc avec prudence et en sondant fréquemment que nous continuerons notre route vers le nord. Les fonds trouvés seront d'ailleurs autant de documents importants pour la connaissance hydrographique du pays.

Puis nous mettons à la traîne un instrument spécial construit à bord, d'après le souvenir de la sentinelle sous-marine que nous avons vue sur le croiseur danois, la Diana. C'est une sorte de cerf-volant en bois, obligé de rester sous l'eau par suite de l'inclinaison que lui donne la patte d'oie par laquelle on le remorque du bord. Pour une longueur de ligne filée, il se tient à une profondeur constante que nous avons déterminée au moyen des tubes de sondeur Thomson <sup>1</sup>. Par suite d'une ingénieuse disposition, si la sentinelle touche le fond, l'un des bouts de la patte d'oie se déclenche, l'appareil se trouve alors remorqué par l'une de ses extrémités et monte à la surface comme un bateau de loch faisant un remous qui signale sa présence et donne vite l'éveil <sup>2</sup>.

En quittant le mouillage nous prenons le milieu du Bell-Sound; l'eau y est profonde, de 170 à 125 mètres, et cela m'encourage à approcher un peu la pointe basse du nord de l'entrée qui a mauvaise

<sup>1.</sup> Notre sentinelle était à 25 mètres pour 100 de lignes de remorque filée, à 10 mètres pour 25 mètres.

<sup>2.</sup> Dans l'instrument tel qu'il a été construit par l'inventeur, au moment où la sentinelle touche le fond, la différence de traction que subit la remorque fait agir un timbre avertisseur.

réputation; nous en passons à 2 milles. Après l'avoir doublée nous venons vers le nord-ouest, bien persuadés que les fonds vont augmenter au large, lorsque tout à coup la sonde nous donne 35 mètres. C'est plus qu'il ne nous en faut, mais quand les fonds remontent brusquement de 100 mètres, et qu'ils sont de roche comme l'indique le plomb, il n'y a aucune raison pour qu'ils ne remontent pas de 30 mètres de plus; nous écartons donc un peu la côte et resserrons les sondages qui varient peu pendant 8 milles et même diminuent légèrement, car nous trouvons une fois 32 mètres.

Au delà ils augmentent graduellement et nous avons pendant les 10 milles suivants 47, 57, 48, 56, 95, et 115 mètres. Le plomb de cette dernière sonde n'était pas encore à bord lorsque notre sentinelle sous-marine émergea subitement; nous stoppons et sondons à la main; le fond est de 23 mètres! Nous sommes cependant à 7 milles de la côle; je l'écarte encore un peu marchant doucement et sondant toujours pendant que la sentinelle ne veut pas rester sous l'eau et remonte avec persistance; nous restons pendant 2 milles environ sur ce banc qui se termine brusquement avec une sonde de 125 mètres confirmée par ce fait que la sentinelle ne remonte plus. Nous venons de traververser là encore un banc de roches analogue à celui trouvé plus bas, mais sans doute plus dangereux, car, s'élevant subitement d'eaux profondes, il serait étonnant qu'il n'y eût pas quelques têtes.

Il serait bien intéressant de l'explorer, mais les moyens dont nous disposons et le faible intérèt pratique que cela présenterait ne nous autorisent pas à exposer la Manche pour des recherches de ce genre. Nous nous contenterons donc de l'avoir indiqué et nous l'appellerons banc de la Sentinelle en souvenir de l'instrument qui nous l'a fait découvrir.

Les fonds singuliers que nous venons de rencontrer paraissent être le prolongement sous l'eau des terres fort basses, que nous avons déjà décrites comme bordant la côte nord du Bell-Sound, et qui se continuent tout autour de la chaîne de montagnes, le séparant de l'Ice-fiord.

Dans l'axe de l'entrée, l'eau devient au contraire très profonde, car nous ne trouvons plus le fond avec 400 mètres de ligne filés jusqu'à 8 milles en dedans de la baie, où nous le saissisons pour la première fois à 310 mètres, décroissant ensuite lentement et assez régulièrement jusqu'à sa limite orientale.

L'Ice-fiord a quelque analogie de conformation avec le Bell-Sound. C'est comme lui un grand golfe ayant son ouverture à l'ouest, mais avec 6 milles de largeur seulement. Il est séparé en deux branches par le massif élevé du cap Thordsen qui s'avance jusqu'à 25 milles de

l'entrée, laissant à gauche le North-fiord et la baie Dickson qui pénètre jusqu'à 40 milles vers le nord, et à droite la baie Klaas-Billen et la baie Sassen, séparées elles-mêmes par la pointe Gyps-Hook, et ayant chacune près de 20 milles de longueur.

La côte est beaucoup plus pittoresque que dans le Bell-Sound. L'entrée est marquée au nord par un promontoire appelé le cap de l'« Oreille de l'homme mort »; je ne sais au juste pourquoi, mais peut-être à cause de la saillie bizarrement penchée qui sort de son arête et qui le rend reconnaissable de très loin. Au delà, la côte reste élevée pendant quelques milles mais n'est pas saine; elle présente cependant un enfoncement s'ouvrant entre de hautes falaises, Safe-Haven, ostrant un bon mouillage, si l'on en juge par son nom, mais qu'il convient d'attaquer suivant son axe pour éviter les fonds dangereux.

Après Safe-Haven vient une immense plaine de 15 milles de largeur, formée par la réunion de sept glaciers et s'étendant jusqu'au cap Boheman. Elle est basse, et ses abords sont très malsains jusqu'à 3 ou 4 milles au large. Son aspect qui serait monotone, est relevé par un fond éloigné de montagnes et de cônes très blancs, rayés horizontalement de noir, jetés là pèle mêle et d'un effet superbe quand le soleil vient jeter sur l'ensemble un rayon de lumière qui n'a pas besoin d'ètre vif pour devenir éblouissant; la nappe éclatante reflète toutes les teintes du ciel : d'une tristesse mortelle et quelque peu terrifiante, quand il est terne, elle s'anime et devient bleue, rose ou dorée suivant tous les caprices de ces éclairages polaires, si merveilleux dans les rares moments où ils veulent bien ètre beaux.

Le North-fiord qui s'ouvre au delà du cap Boheman est très peu connu; on l'aperçoit bordé de gros massifs à faces verticales, sur lesquelles la neige prend avec peine et dont les plus remarquables sont le Colosseum et le Capitolium, qu'on aperçoit au loin taillés comme d'immenses monuments d'architecture égyptienne ou grecque.

Le massif du cap Thordsen vient ensuite; s'avançant entre deux baies profondes, il semble jouir, à son extrémité méridionale, d'un climat spécial; la végétation qui le recouvre le fait paraître tout sombre au milieu des neiges qui l'avoisinent. Il masque la baie Klaas-Billen, mais on aperçoit au delà toute la Sassen-bay remarquable par son fond de cônes blancs, coupé par l'énorme mont Temple. Celui-ci, avec ses assises bien tranchées simulant des gradins, ses saillies verticales pareilles à des colonnes gigantesques, et les deux massifs semblables mais plus petits, qui le flanquent en contreforts, évoque l'idée d'un temple de Bouddah tout effrité par le temps, et comme oublié là

depuis l'époque où le soleil faisait pousser au Spitzberg les fougères arborescentes et les palmiers que les géologues y découvriront peutêtre un jour à l'état fossile.

La côte sud de l'Ice-siord est moins pittoresque. Elle commence au cap Staratchine qui, de moyenne hauteur et prolongée par une petite pointe très basse, doit son nom à un ermite russe qui l'aurait habitée pendant quinze ans, dit-on.

Les montagnes, au delà, sont moins irrégulières que celles de la côte nord; elles affectent généralement des formes géométriques: prismes gigantesques coupés au sommet par un plan commun à tou!es, et formant un plateau sur lequel sont posées de place en place des pyramides régulières. La neige fait disparaître les aspérités, les arêtes sont droites comme si elles avaient été taillées et cela donne l'impression d'une cristallisation gigantesque.

Le temps est clair au moment où nous nous présentons à l'entrée de l'Ice-fiord; l'air a cette transparence étonnante qui est particulière aux régions arctiques et fait perdre toute notion de la distance. En entrant dans l'immense baie, longue de 45 milles, on croirait arriver dans une rade analogue à celle de Brest, tant les terres du fond sont nettes et semblent peu éloignées. On s'explique en voyant ce phénomène la conduite du capitaine danois, dont parle la légende, qui revint à Copenhague sans avoir pu atteindre le Spitzberg, parce que, disait-il, le diable avait fait fuir la terre devant lui à mesure qu'il cherchait à s'en rapprocher. La vue de la côte ne se modifiant pas à mesure qu'on avance, on a comme l'illusion d'une marche très lente même quand on est à la vapeur et qu'on peut contrôler la route faite au moyen de relèvements; il n'est donc pas absolument invraisemblable qu'un pauvre voilier louvoyant devant une terre inconnue pendant des journées entières pour gagner ce que nous parcourons maintenant en quelques heures, ait fini par perdre la tête, et ait pris pour réels les mouvements que la plus ou moins grande pureté de l'atmosphère pouvait prêter au paysage.

Notre expérience nous protège contre de semblables aventures, mais nous ne sommes pas moins fort étonnés de constater sur la carte que nous avons encore 30 milles à faire pour arriver à cette grosse pointe noire qui ne nous paraît pas très loin, et en aval de laquelle nous reconnaissons l'échancrure de la baie Advent que je me suis proposé d'atteindre avant le diner. Il y a là un mouillage qui a été fréquenté par le Vöringen et qui nous conviendra certainement; nous le prendrons comme centre de nos futures expéditions, au nombre desquelles se place une tentative de traversée du Spitzberg

que M. Rabot doit faire entre le fond de la Sassen-bay et celui de la baie Aghard, le point le plus voisin de la côte est.

Nous désilons à bonne distance de la côte sud qui est malsaine non seulement entre Coal-bay et Green-Harbour comme l'indique la carte générale, mais entre ce dernier point et le cap Staratchine, notamment près de l'ilot moyennement élevé et plat qui se détache à un mille dans le nord de la terre ; l'endroit où la carte signale un mouillage nous semble parsemé de têtes de roches. Nous avançons en eau très profonde avec des sondes décroissant régulièrement, mais restant supérieures à 200 mètres, jusqu'au moment où nous pouvons distinguer à 5 milles la petite pointe Advent, très basse, semblable à ces langues de sable qu'on trouve dans les fiords d'Islande sous le nom d' « Eyre ». C'est derrière elle que nous devons jeter l'ancre et, tout près, nous trouvons encore 105 mètres d'eau. J'envoie une baleinière chercher dans l'étroit espace où nous devons trouver des fonds possibles, c'est-à-dire inférieurs à 60 mètres, le point le plus convenable pour avoir notre évitage et je mouille sur l'endroit qu'elle m'indique. Mais en venant de bout au vent, notre arrière passe à 20 mètres de terre où nous avons encore 18 mètres d'eau. Je trouve que nous sommes trop près, et une nouvelle exploration nous montrant que le plateau des fonds de 50 mètres, extrêmement étroit près de la pointe au pied de laquelle on trouve 60 mètres, s'élargit en s'approchant des terres élevées de la côte ouest, je m'empresse de changer de place. A 8 heures du soir la Manche mouille définitivement, par 55 mètres, à une encablure et demie de terre. Après avoir donné un coup de drague qui ramène un fond de vase d'excellente tenue propre à nous inspirer toute sécurité, nous allons prendre le repos mérité après une journée si bien employée.

Le 5 août, dès le matin, on commence la reconnaissance de la baie.

Le cinquième volume du rapport de l'expédition norvégienne contient une petite carte dressée en 1878 par le commandant Wille du Vöringen avec le concours de M. le professeur Mohn et du capitaine Grieg. Les jalons ayant servi au levé topographique sont encore en place, et, comme leur position est indiquée sur le plan, nous pouvons reconnaître immédiatement sa parfaite exactitude. Les données hydrographiques semblent, au contraire, s'être sensiblement modifiées depuis 1878: le sud de la baie s'est comblé par suite des apports de vase de la rivière du fond qui dessert de nombreuses vallées; la limite de la laisse de basse mer s'est avancée de 300 mètres vers le nord, couvrant les sondes de 50 et 60 mètres prises il y a qua-

torze ans et le mouillage indiqué dans le sud-est n'existe plus. Nous trouvons, au contraire, autour de la pointe Advent des fonds plus considérables que ceux accusés par le commandant Wille.

Notre travail se bornera au plan détaillé du plateau de mouillage qui se trouve sous la pointe, c'est l'affaire d'une journée.

Les membres de la mission et les officiers qui ne sont pas pris par l'hydrographie se dispersent et partent à la découverte. Les plus entreprenants montent une partie de pêche et de chasse sur la rivière. Malheureusement les rennes ont été vigoureusement chassés il y a quelques jours comme nous l'apprendrons plus tard, par le yacht autrichien Fleur-de-Lis du comte de Bardi, et par le yacht anglais Thistle du duc d'Hamilton; nos chasseurs trouvent de nombreuses traces fraîches de leur passage, mais ils reviendront sans avoir vu une seule tête, ne rapportant que le gibier de plumes habituel : eiders, guillemots et quelques bécasseaux. Par contre, la pêche qui dans la baie de la Recherche avait été tout à fait improductive, rapporte cinq saumons. Les deux plus beaux sont mis de côté pour la collection et les trois autres sont servis aux tables qui leur trouvent une saveur toute particulière. Ce sont les seuls poissons que nous prendrons pendant notre voyage ; la mer n'est vraiment pas très peuplée, en cette saison du moins.

Je vais avec M. Pouchet à la recherche d'un gisement de charbon au sujet duquel nous avons des indications précises. M. Lamont, un yachtman anglais qui a parcouru presque toutes les mers arctiques, et a raconté ses voyages dans un livre plein de renseignements exacts, a pris du combustible en 1872 dans un endroit qu'il a marqué d'un cairn, et il a de plus donné une vue et le relèvement de la mine. Grâce à ces renseignements, nous ne sommes pas longs à trouver ce que nous désirons; mais il faut reconnaître que, sans les précautions prises par notre prévoyant devancier, nous aurions eu du mal à découvrir quelque chose, car rien n'indique à la surface du sol la proximité de la veine de houille. Elle est dissimulée sous une couche épaisse de gravier que nous enlevons à la pelle. Le charbon se montre alors sous une belle apparence, quoique assez pyriteux; mais il est coupé de veines de glace très compacte que la pioche entame difficilement.

Avec quelques cartouches de fulmicoton, nous pratiquons une large saignée qui nous rapporte de beaux blocs de 30 centimètres

<sup>1.</sup> Yachting in the Arctic Seas, by Lamont. London, Chatto and Winden, Piccadilly, 1876.

d'épaisseur que nous mettons en sac pour les envoyer à bord; mais pendant le transport les blocs fondent à vue d'œil et nous ne trouvons plus à l'arrivée que de la cendre noire humide. Nous comprenons à cette vue le mécompte éprouvé par M. Lamont qui, après une semaine d'exploitation, n'avait pu ajouter à son approvisionnement de combustible seulement de quoi faire parcourir 240 milles à son bâtiment. Décidément, il ne faut pas compter sur les mines du Spitzberg pour renouveler son charbon.

Pendant que nous nous livrons à ces opérations, le docteur Couteaud et M. Gratzl sont dans un ravin voisin armés de leurs marteaux de géologues. Avec un acharnement de savant que rien ne peut distraire, même les explosions qui se produisent au-dessus de leur tête, se cramponnant d'une main aux falaises à pic, ils attaquent de l'autre les couches de grès dans lesquelles ils soupçonnent la présence des trésors qu'ils convoitent. Leurs efforts sont récompensés car ils rapportent une bonne provision d'empreintes curieuses.

En somme la journée à été bien employée; l'exposition en fait foi. C'est ainsi que nous appelons l'étalage que nous avons pris l'habitude de faire chaque soir depuis le commencement de la campagne sur la petite plate-forme élevée qui entoure le pied de la cheminée juste en face de la coupée. Chacun en rentrant à bord dépose son butin pour la collection ou pour les cuisines, et tout le monde, officiers et matelots, vient admirer à loisir.

C'est un pèle-mêle indescriptible des choses les plus disparates : cinq saumons argentés, quelques tétards horribles, un taillis de cornes de rennes; eiders, guillemots, mouettes, calculots, touffes d'herbes et de mousses, embryons de fleurs, débris de vieilles coquilles, sac de charbon à la glace et puis des fossiles et des pierres, des pierres, des pierres, une vrai carrière! et ensin un phoque pris dans la baie de la Recherche que notre empailleur ordinaire, le gabier Launey, a remis sur ses pattes en le bourrant de soin.

A 7 heures, fermeture de l'exposition; tous les produits abandonnés par les exposants sont dirigés sur l'hôpital qui, toujours vide de malades, est érigé en laboratoire. Là ils sont examinés avec soin, nettoyés, dépouillés, classés, enveloppés ou bocalisés et mis en caisse puis descendus dans la cale d'où ils ne sortiront plus que pour prendre à Cherbourg le train qui les conduira à leur dernière destination.

L'aspect du mouillage d'Advent est relativement riant; la végétation est très fournie, surtout dans la vallée principale et le lichen est rare, bien que nous soyons dans le pays des rennes. Cela suggère des remords à M. Pouchet qui a toujours enseigné, puisque c'est classique,

que ces animaux ne vivent que de lichen. Je crois qu'il est décidé à ajouter dans ses prochaines leçons « faute de mieux ».

La soirée est belle jusqu'à 11 heures; à ce moment il neige, mais en dehors de l'officier de quart personne ne s'en aperçoit, car nous devons appareiller au branle-bas et chacun s'est retiré de bonne heure.

Le 6, en effet, à 5 heures et demie du matin nous quittons Adventbay pour faire une reconnaissance de la Sassen-bay au fond de laquelle nous allons déposer M. Rabot qui, d'après son programme, doit tenter de traverser le Spitzberg en suivant une vallée qui, selon les informations de M. Lamont, réunit le fond de l'Ice-fiord à la baie Aghard située à la côte orientale. La distance comptée largement sur la carte est de 40 kilomètres. D'un commun accord nous fixons à quatre jours la durée de l'expédition, dans laquelle je n'ai pas une grande consiance, parce que nous ne sommes pas outillés pour un semblable voyage dans un pays si froid, où l'on ne peut pas espérer trouver de combustible pratique. Pour me donner plus de garanties, je monte une petite expédition, dont je consie le commandement à M. l'enseigne de vaisseau Lancelin, et qui comprend M. Rabot, le second maître de mousqueterie Fichet et le gabier Lecoq. Les préparatifs sont commencés depuis la veille. En ne prenant que le plus indispensable : quatre jours de vivres, tentes-abris, couvertures et vêtements de rechange, un baromètre et une boussole de voyage, puis quelques instruments légers de météorologie, chaque voyageur a déjà 25 kilogrammes sur les épaules; on y ajoute un fusil et quelques cartouches qui augmentent encore la charge; mais nos voyageurs ont du courage, de la vigueur et de l'entrain, ils feront ce qu'ils pourront. Pour les garantir contre les entraînements et bien établir nos conventions, je remets à M. Lancelin les instructions suivantes:

« La petite expédition dont je vous confie la direction a pour but d'escorter M. Rabot dans l'essai qu'il doit faire de se rendre du fond de la Sassen-bay à la baie Aghard. Je donne à cet explorateur le moyen de satisfaire le désir qu'il a manifesté, de faire la reconnaissance de la vallée séparant les deux baies; mais vous aurez la direction entière du groupe, parce que vous pouvez seul couvrir ma responsabilité.

« Nous vous déposerons le plus près possible du fond de la Sassenbay; vous porterez sur vous quatre jours de vivres et vous laisserez au point de débarquement une caisse en contenant autant pour le cas où une circonstance indépendante de nos volontés retarderait votre embarquement au retour.

« Vous ne vous avancerez pas au delà du point que vous aurez pu atteindre dimanche soir 7 août à 6 heures, et vous serez de retour au point de débarquement le mardi 9, à 2 heures de l'après-midi au plus tard.

- ← Pendant votre voyage d'aller, vous relèverez soigneusement votre route, en établissant dans les points douteux des tas de pierres et en y laissant autant que possible des papiers indiquant votre passage.
- « Si le temps se bouche par suite de brume ou de neige, vous ne devrez pas continuer à marcher vers l'est.
- « Je ne peux que m'en rapporter à vous pour qu'il ne soit fait aucune imprudence de nature à retarder votre retour. Il est absolument essentiel que vous ne manquiez pas l'heure du rendez-vous que vous pourrez avancer si c'est possible, car je compte me présenter avec la Manche pour vous reprendre dans la matinée du 9. »

Pendant que les voyageurs prennent leurs dernières dispositions nous faisons route dans la Sassen-bay par très beau temps avec petite brise de nord-est et en sondant toutes les demi-heures. A 9 heures et demie nous stoppons à 5 milles du fond de la baie; les explorateurs embarquent dans le canot à vapeur qui vient d'être mis à la mer, et suivis d'un berthon ' qu'ils utiliseront le plus loin possible, se dirigent vers la côte.

En les suivant doucement, nous découvrons un côtre mouillé tout près de terre, que la vedette accoste sans doute pour prendre des renseignements sur l'état du pays, la quantité de neige tombée, car tout est bien blanc là-bas dans la vallée. Les réponses doivent être bonnes car nos voyageurs continuent leur route.

De l'endroit où nous sommes maintenant stoppés, il semble qu'on soit dans un énorme lac; la pointe Hyperit est mordue sur le cap du nord de l'entrée, et l'on ne voit plus la mer du large. Autour de nous un cirque complet formé de montagnes neigeuses et tout près la belle montagne Temple; le panorama bien éclairé est grandiose.

A midi, la vedette rentre à bord ramenant à la remorquele canot du côtre *l'Ellida* de Tromsœ. Le capitaine vient consulter le docteur; on est obligé de le monter à bord; son pied gauche emmaillotté dans un étui grossier de toile à voile ne le porte plus, et voilà plusieurs semaines qu'il est dans cet état. Le docteur trouve sous le grossier pansement une entorse avec fracture d'os que le pauvre diable n'avait su soigner qu'en l'enduisant de goudron.

Quel bel échantillon de la race norvégienne que cet homme aux yeux vifs, quoique voilés par la souffrance, au nez busqué, aux traits accentués fortement bronzés, encadrés dans une barbe châtain clair,

1. Petit canot léger en toile.

longue et ondulée, sinissant en pointe. Le type est complété par le bonnet rond en cuir bordé d'astrakan. Nous voudrions avoir, de ce capitaine qui passe au Spitzberg tous les étés, des renseignements utiles; mais ses connaissances semblent fort bornées et il ne nous donne que des indications vagues. D'après lui la Sassen-bay n'offre aucun mouillage pour un grand bâtiment; l'Ellida est sur un étroit plateau à toucher terre où nous ne trouverions pas notre place; plus à l'est, la baie assèche ou ne présente que de très petits fonds. Il est ici pour chasser le renne qui a été très abondant car son équipage en a tué soixante-douze depuis trois semaines; mais ces animaux s'éloignent, et il songe à retourner à Tromsæ; son départ est sixé au 12 août. Je suis fort heureux d'apprendre que nos explorateurs auront ainsi à leur point de départ un bâtiment sur lequel ils pourront se rabattre et communiquer avec nous à l'occasion.

A midi et demi, après avoir reconduit le capitaine de l'Ellida près de son navire, nous partons à la recherche, pour la nuit suivante, d'un mouillage qui ne soit pas Advent-bay et que je voudrais trouver le plus près possible du cap Thordsen et de Sauria-Hook. Dans les pentes de la montagne des Sauriens, il y a des gisements d'animaux fossiles que M. Pouchet et le docteur Couteaud désirent exploiter, et le cap Thordsen est le point où la mission suédoise opérait en même temps que celle de Jan-Mayen, en 1882-83; nous désirions y faire des observations magnétiques et de gravitation. Malheureusement, la côte est malsaine ou trop profonde dans le voisinage immédiat de ces deux endroits, et nous sommes obligés de ne les approcher que par la baie Klaas-Billen.

Nous nous dirigeons donc de ce côté et, après avoir laissé les îles Goose à droite, nous apercevons à l'ouest une jolie rade presque rectangulaire ayant plus de 1 mille d'ouverture du nord au sud et près de 2 milles de longueur de l'est à l'ouest; c'est Skans-bay. Après l'avoir fait reconnaître en embarcation et avoir constaté que nous tenons là un excellent mouillage dans un pays où il y en a si peu, j'y laisse tomber l'ancre à 4 heures de l'après-midi; nous en ferons l'hydrographie<sup>4</sup>.

A 4 heures et demie une petite expédition part avec deux jours de vivres pour le cap Thordsen et la montagne des Sauriens. Dans la baleinière 2 et la vedette s'embarquent M. Gratzl avec ses pendules, M. Exelmans avec ses boussoles, MM. Pouchet et Petiti avec leurs marteaux de géologues et leurs besaces. Les maisons de l'établissement

<sup>1.</sup> Nous avons appris à notre retour que cette baie avait été hydrographiée par les Suédois.

suédois assurent un bon abri à la petite troupe et je lui donne rendez-vous pour le 8 au soir; en deux jours on a le temps de faire bien des choses.

Mais nous avions compté sans la brise d'est que nous ne soupçonnons même pas dans notre mouillage bien fermé où il fait un calme absolu, tandis que dans l'Ice-fiord elle soulève une mer dangereuse pour nos embarcations et empèche tout débarquement. A 6 heures et demie nos explorateurs reviennent très déconfits de n'avoir pas pu arriver à leurs fins. Ils s'en consoleront en dinant mieux à bord qu'ils n'auraient pu le faire là-bas en contemplant ensuite de la dunette de la Manche le paysage qui l'entoure. Température à part, car il vient de neiger quelque peu, on pourrait se croire en rade de Villefranche, tant on est bien ensermé. Par l'ouverture de la baie qui est dirigée vers l'est sur la pointe Gyps, à 5 milles, on aperçoit les îles Goose au premier plan, et au-dessus, les terres élevées et neigeuses de la côte de Sassen-bay: c'est de ce côté que la mission Lancelin-Rabot est en découvertes. Au nord une grande falaise faite, comme le mont Temple, de stratifications horizontales absolument régulières, ressemble à un énorme château fort de 300 mètres de hauteur dont les murailles tomberaient à pic dans la mer. L'arête du large tranche par sa blancheur sur la couleur terre de sienne brûlée de l'ensemble ; c'est qu'ici ce sont des roches calcaires et même des blocs entiers de gypse marmoréen.

Le fond du côté de l'ouest est fait de montagnes analogues mais moins hautes et, celui du sud, de collines noires étrangement découpées se reliant avec les sommets du cap Thordsen.

Au milieu, une eau calme comme de l'huile sur laquelle des centaines d'oiseaux, énormes mouettes grises, calculots, eiders ou guillemots, promènent leurs ébats, sans que notre présence semble les gêner. Nous prolongeons un peu notre soirée en regardant tout cela; le grain de neige n'a pas duré, il a passé, laissant derrière lui un ciel merveilleux; des nuages roulés par le vent qui règne en haut, blancs, gris-perle et mauves, s'agitent dans le ciel d'un bleu très pur où les montagnes blanches se perdent comme fondues en teintes violacées. Ces effets de lumière joints à l'ensemble si fantastique des li nes constituent l'unique charme de la nature au Spitzberg; ils sont vraiment beaux, mais ils durent peu.

La journée du dimanche 7 août commence dans un ciel lourdement gris; il a neigé de nouveau pendant la nuit et les montagnes sont comme saupoudrées d'une poussière de givre.

M. de Carfort et deux officiers commencent le plan de la baie;

M. Exelmans prend les observations magnétiques qu'il n'a pu aller faire au cap Thordsen même, et M. Pouchet qui a emporté son déjeuner part à pieds avec son assistant M. Pettit et un marin vers les montagnes du sud; ils marchent toute la journée sans rien découvrir d'important. Bien que la végétation soit abondante, on ne trouve aucune trace de passage d'animaux vivants. MM. Couteaud et Gratzl explorent la vallée du nord où ils trouvent de belles assises calcaires sur l'une desquelles notre sympathique camarade autrichien avec son marteau et son ciseau de géologue, grave le nom de la Manche.

De mon côté, je pars après déjeuner à pieds en reconnaissance vers le cap Thordsen; c'est le seul point où M. Gratzl puisse installer ses instruments pendulaires pour lesquels il faut un abri et un support solide; je désire voir, dans le cas où nous continuerions à ne pouvoir y accéder par mer, s'il ne serait pas possible de s'y rendre autrement. Je mets, hélas! un peu plus de trois heures pour y arriver à travers d'affreux terrains; mais je constate heureusement à l'arrivée que l'accostage est facile à une petite plage qui se trouve exactement en face de la station; nous en profiterons.

Le cap Thordsen est un des points du Spitzberg qui a été le plus fréquenté. Il y a là, enclavée entre de hautes montagne, une assez vaste plaine légèrement inclinée dont l'aspect n'est pas trop farouche. Pendant longtemps les Danois y ont entretenu un dépôt de vivres pour les naufragés. Il y a une quinzaine d'années une société suédoise s'y est installée pour l'exploitation des gisements phosphatiques existant dans les environs; elle ne paraît pas avoir réussi, et a abandonné toutes ses installations au nombre desquelles se trouve un chemin de fer Decauville et plusieurs wagonnets, des magasins, des approvisionnements de bois et de charbon et plusieurs maisons en parfait état de conservation.

C'est là qu'est venue s'abriter la mission suédoise de 1882-83 qui devait hiverner dans une des îles du nord, l'île Mossen, je crois, mais qui, arrêtée par les glaces, a dû se contenter de rester dans l'Ice-siord. Depuis cette date, personne ne paraît s'être intéressé à la conservation de l'établissement, dont toutes les portes sont enlevées. Il y a là cependant des maisons en bois très bien conditionnées, capables de rendre d'inappréciables services à l'occasion. Pour le moment, tout est dans un désordre inoui qui fait un singulier contraste avec l'ordre parsait dans lequel nous avons trouvé l'établissement de Jan-Mayen. On voit bien que l'homme a passé par ici; là-bas il n'y a que des ours blancs! Mais, chose étrange, ce désordre n'a rien de répugnant; pas la moindre poussière, et dans ce pèle-mèle de meubles, de lits, de matelas, de

peaux de rennes et de vieux papiers où dominent des journaux scandinaves de 1882, on ne voit que des objets propres et pas la moindre trace d'humidité. Décidément le climat est conservateur.

A quelques mètres au nord des habitations principales un énorme tumulus rectangulaire de 8 mètres sur 2, fait de cailloux soutenus par du bois, rappelle l'un des drames les plus poignants de ces solitudes cependant si fertiles en sinistres histoires. C'est là que reposent les quinze hommes de l'équipage du Matillas qui, surpris, en septembre 1872 par une débâcle prématurée des glaces, vinrent chercher un refuge au dépôt de vivres. On les retrouva tous morts l'été suivant. Bien que le journal de ce drame ait été tenu par l'un d'eux, il ne contient pas d'explications suffisantes pour le retracer. On suppose que ces malheureux ont été surtout victimes de l'abondance dans laquelle ils se sont trouvés ; ils n'ont pas eu à déployer, pour vivre, l'activité si nécessaire pour réagir contre les tristesses de la nuit polaire et les dangers du scorbut auxquels ils ont succombé. Pendant qu'ils périssaient ainsi dans l'abondance par la latitude de 78° 30, M. Nordenskjöld hivernait dans la baie Mossel, 90 milles plus au nord et, bien que son expédition eût été très contrariée par des circonstances diverses résultant de la précocité de cet hiver, grâce à l'activité imprimée à ses compagnons, il les maintint en excellente santé et les ramena tous dans leur pays.

M'avançant toujours dans cette plaine que le passage de l'homme a fertilisée, j'aperçois une touffe verte plus haute que les autres d'où émerge à peine une triste croix de bois sans nom; c'est encore une tombe! à fleur de terre je vois, dissimulée sous l'herbe, une masse jaunie, que je prends de loin pour un crâne: c'est un splendide champignon que je cueille pour la collection dont il ne sera pas le spécimen le moins intéressant.

Mais la journée s'avance, je reprends à pas rapides le chemin de la baie Skans où j'arrive très en retard pour diner, ayant marché pendant sept heures. Mes hôtes, toujours aimables, ne m'en témoignent pas la moindre mauvaise humeur.

Le 8, le temps est très brumeux dès le matin; il devient pluvieux dans l'après-midi; mais il fait calme et les circonstances sont favorables pour donner à M. Gratzl le moyen de se transporter par mer à l'établissement du cap Thordsen. Il part avec ses instruments dans la baleinière remorquée par la vedette, accompagné d'un jeune et intelligent bachelier, Adrien, simple matelot parce qu'il a manqué l'École navale et qu'il veut à tout prix naviguer. M. Gratzl et son compagnon ont emporté deux jours de vivres et nous les prendrons

demain devant la station si l'état de la mer le permet; dans le cas contraire, ils reviendront par terre.

En même temps on achève l'hydrographie et les observations magnétiques. Le docteur Couteaud et M. Pettit que rien ne saurait arrêter vont herboriser et ramasser des pierres. Leur courage est récompensé, car, s'ils reviennent trempés, ils n'en ont pas moins trouvé des fossiles, coquilles pour la plupart et quelques empreintes de végétaux, puis beaucoup de jolies mousses et quelques sleurs.

Le 9 est le jour sixé pour le retour de la mission Lancelin-Rabot; la pluie de la veille a cessé et nous avons conservé le calme. Dès 5 heures du matin le canot à vapeur pousse, remorquant une baleinière qui servira à réembarquer M. Gratzl, puis restera à la disposition de M. le docteur Couteaud qui va passer toute la journée à Sauria-Hook, avec M. Pettit, asin d'y rechercher des sossiles. L'expédition est consiée à M. l'enseigne de vaisseau Leprince, à qui je donne rendez-vous pour le soir à 5 heures à 2 milles dans le sud du cap Thordsen; il doit, pendant les recherches du docteur, explorer l'entrée du North-siord et voir si l'on peut s'y engager sans trop d'imprudence. La Manche appareille à 6 heures. A 7 heures, elle recueille M. Gratzl qui a pu mener ses observations à bien, mais a travaillé toute la nuit; puis nous nous dirigeons vers l'est.

A 9 heures et demie nous aperçevons le berthon de M. Lancelin et de ses compagnons, si impatients, cela se comprend, de reprendre à bord un peu de chaleur, qu'ils n'ont pas hésité à venir au devant de nous dans leur frèle esquif de toile pour gagner quelques instants.

Le voyage n'a pas complètement réussi, mais il a été fort intéressant quoique des plus pénibles. MM. Lancelin et Rabot, persuadés, après la deuxième étape, qu'il ne pourraient pas traverser le Spitzberg dans le délai qui leur avait été impérieusement sixé, ont gravi un pic de 725 mètres d'altitude d'où ils ont vu la mer de l'Est, mais fort loin. La topographie relevée par M. Lancelin et les observations prises du bord avec une grande exactitude nous ont permis de placer sur la carte la montagne gravie par nos voyageurs; elle ne se trouve qu'à 6 kilomètres du fond de la baie Aghard, telle qu'elle est dessinée sur la carte générale du pays; il faut donc supposer ou que cette carte est mal faite, ce qui est malheureusement possible, ou qu'une montagne malencontreuse se trouvait exactement entre le pic que MM. Lancelin et Rabot ont gravi et la baie Aghard. Je regrette de constater que la tentative qui me paraît avoir été manquée de fort près n'a pas été couronnée par le succès que méritaient les efforts accomplis par notre vaillante petite troupe.

Chacun, au cours de l'expédition a déployé la plus grande énergie; mais nous n'avions pas les moyens de la mener à bien. Le rapport ci-joint du chef de l'expédition témoigne dans sa simplicité de ce que l'on pouvait attendre de cet énergique et solide officier qui nous est arrivé à peine fatigué, si, au lieu d'être associé à une œuvre trop peu préparée, il avait un jour à poursuivre l'exécution d'un plan mieux conçu.

Rapport de M. l'enseigne de vaisseau Gaston Lancelin sur l'exploration tentée avec M. Charles Rabot entre le fond de la Sassenbay et de lu baie Aghard.

### « Commandant,

« J'ai l'honneur de vous adresser dans le présent rapport le récit de l'exploration que j'ai faite pour accompagner M. Rabot qui tentait de traverser le Spitzberg de l'ouest à l'est entre la Sassen-bay et la baie Aghard. Après avoir quitté le bord le samedi 6 août à 9 heures du matin dans la vedette remorquant le grand berthon, nous avons aperçu au mouillage un côtre norvégien vers lequel nous avons fait route, comptant lui demander des renseignements. Ce côtre était l'Ellida de Tromsœ, venu dans ces parages pour y chasser le renne. Le capitaine ne peut que nous montrer la carte anglaise que nous avons à bord et qui indique entre la Sassen-bay et l'Aghard Bay une distance de 20 milles. Il nous dit qu'il était impossible de s'engager en berthon dans la rivière et nous désigne le meilleur point de débarquement sur la côte sud du fiord, immédiatement après une falaise de rochers haute de 10 à 15 mètres. Nous avons fait route vers ces rochers, la mer était haute à ce moment et absolument calme. A 500 mètres environ de la pointe, la vedette a touché sur un seuil rocheux. Après nous être dégagés, nous avons embarqué dans le berthon et renvoyé la vedette. Nous avons ensuite gagné la plage à l'endroit indiqué par le Norvégien. La côte était à cet endroit formée par un talus en pente assez rapide, de sorte que nous avons eu beaucoup de mal à hisser le berthon jusqu'en haut. Nous avons disposé notre réserve de vivres sous l'embarcation et nous nous sommes mis en route après un repos de quelques instants.

« Dès les premiers pas, nous nous sommes aperçus que nous aurions bien de la peine à faire de longues étapes avec des charges

aussi lourdes. Nous n'emportions pour ant que le strict nécessaire comme vivres et campement.

« Devant nous s'ouvrait à ce moment la Rendal, vaste plaine marécageuse et à pente très saible s'étendant dans l'est-sud-est. Nous devions suivre la rive gauche de la grande rivière jusqu'à la troisième ou quatrième vallée secondaire qui, s'ouvrant à notre droite, nous conduiraient, au sud-est, vers la baie Aghard. La plaine, absolument unie et sans point de repère, paraissait terminée devant nous par une montagne placée droit au milieu, entre la troisième et la quatrième vallée latérale.

« J'estimais la distance de ce pic à 8 ou 10 kilomètres et je comptais y arriver vers 2 heures de l'après-midi pour y dîner. A 2 heures, nous avions à peine traversé la première vallée, le pic paraissait toujours à la même distance devant nous et nous étions très fatigués. Nous avons alors fait halte et entamé notre premier repas à terre. Malgré le vent, nous sommes arrivés à faire du thé sans dresser la tente, ce qui aurait été trop long. Nous sommes repartis à 3 heures, comptant bien arriver au moins pour coucher au pied de la montagne et sortir de cette plaine interminable. A la première halte, nous avons aperçu un renne que nous avons chassé sans parvenir à l'atteindre et, à partir de ce moment, nous en avons eu toujours en vue. Je peux évaluer à vingt-cinq le nombre de ceux que j'ai nettement aperçus, sans parler de tous ceux que Fichet ou Lecoq signalaient à grande distance et que ma vue moins perçante ne me permettait pas de reconnaître sûrement. A 5 heures, Fichet abattait, d'une balle de mousqueton, une femelle superbe, avec des bois énormes. Nous ne savions pas alors si nous pourrions tuer d'autres rennes, aussi avons-nous pris soin de vider celui-là et de laisser, à côté, un épouvantail, sormé d'un mouchoir et de papiers sixés à une baguette de fusil. Nous comptions que cela suffirait pour empêcher les mouettes et les stercoraires d'approcher du cadavre. Ces chasses nous avaient entraînés peu à peu, depuis les premières pentes de la montagne jusque dans le fond de la vallée, et nous nous sommes trouvés au milieu d'un marécage, difficile à traverser. Nous commencions à être tous très fatigués, mais surtout Fichet et Lecoq, moins habitués à ce genre d'expédition. A 8 heures, trouvant un terrain bien sec et plat au bord de la rivière, je me décidai à y camper. Nous avions à peine dépassé le milieu de la grande plaine et pourtant nous avions marché sept heures. J'estimais alors notre position à 20 kilomètres à vol d'oiseau du point de débarquement et à 15 kilomètres de l'embouchure de la rivière. J'étais, à ce moment, en avance d'un kilomètre Chacun, au cours de l'expédition a déployé la plus grande énergie; mais nous n'avions pas les moyens de la mener à bien. Le rapport ci-joint du chef de l'expédition témoigne dans sa simplicité de ce que l'on pouvait attendre de cet énergique et solide officier qui nous est arrivé à peine fatigué, si, au lieu d'être associé à une œuvre trop peu préparée; il avait un jour à poursuivre l'exécution d'un plan mieux conçu.

Rapport de M. l'enseigne de vaisseau Gaston Lancelin sur l'exploration tentée avec M. Charles Rabot entre le fond de la Sassenbay et de lu baie Aghard.

### « Commandant,

« J'ai l'honneur de vous adresser dans le présent rapport le récit de l'exploration que j'ai faite pour accompagner M. Rabot qui tentait de traverser le Spitzberg de l'ouest à l'est entre la Sassen-bay et la baie Aghard. Après avoir quitté le bord le samedi 6 août à 9 heures du matin dans la vedette remorquant le grand berthon, nous avons aperçu au mouillage un côtre norvégien vers lequel nous avons fait route, comptant lui demander des renseignements. Ce côtre était l'Ellida de Tromsœ, venu dans ces parages pour y chasser le renne. Le capitaine ne peut que nous montrer la carte anglaise que nous avons à bord et qui indique entre la Sassen-bay et l'Aghard Bay une distance de 20 milles. Il nous dit qu'il était impossible de s'engager en berthon dans la rivière et nous désigne le meilleur point de débarquement sur la côte sud du fiord, immédiatement après une falaise de rochers haute de 10 à 15 mètres. Nous avons fait route vers ces rochers, la mer était haute à ce moment et absolument calme. A 500 mètres environ de la pointe, la vedette a touché sur un seuil rocheux. Après nous être dégagés, nous avons embarqué dans le berthon et renvoyé la vedette. Nous avons ensuite gagné la plage à l'endroit indiqué par le Norvégien. La côte était à cet endroit formée par un talus en pente assez rapide, de sorte que nous avons eu beaucoup de mal à hisser le berthon jusqu'en haut. Nous avons disposé notre réserve de vivres sous l'embarcation et nous nous sommes mis en route après un repos de quelques instants.

« Dès les premiers pas, nous nous sommes aperçus que nous aurions bien de la peine à faire de longues étapes avec des charges aussi lourdes. Nous n'emportions pour ant que le strict nécessaire comme vivres et campement.

« Devant nous s'ouvrait à ce moment la Rendal, vaste plaine marécageuse et à pente très faible s'étendant dans l'est-sud-est. Nous devions suivre la rive gauche de la grande rivière jusqu'à la troisième ou quatrième vallée secondaire qui, s'ouvrant à notre droite, nous conduiraient, au sud-est, vers la haie Aghard. La plaine, absolument unie et sans point de repère, paraissait terminée devant nous par une montagne placée droit au milieu, entre la troisième et la quatrième vallée latérale.

« J'estimais la distance de ce pic à 8 ou 10 kilomètres et je comptais y arriver vers 2 heures de l'après-midi pour y dîner. A 2 heures, nous avions à peine traversé la première vallée, le pic paraissait toujours à la même distance devant nous et nous étions très fatigués. Nous avons alors fait halte et entamé notre premier repas à terre. Malgré le vent, nous sommes arrivés à faire du thé sans dresser la tente, ce qui aurait été trop long. Nous sommes repartis à 3 heures, comptant bien arriver au moins pour coucher au pied de la montagne et sortir de cette plaine interminable. A la première halte, nous avons aperçu un renne que nous avons chassé sans parvenir à l'atteindre et, à partir de ce moment, nous en avons eu toujours en vue. Je peux évaluer à vingt-cinq le nombre de ceux que j'ai nettement aperçus, sans parler de tous ceux que Fichet ou Lecoq signalaient à grande distance et que ma vue moins perçante ne me permettait pas de reconnaître sûrement. A 5 heures, Fichet abattait, d'une balle de mousqueton, une femelle superbe, avec des bois énormes. Nous ne savions pas alors si nous pourrions tuer d'autres rennes, aussi avons-nous pris soin de vider celui-là et de laisser, à côté, un épouvantail, formé d'un mouchoir et de papiers fixés à une baguette de fusil. Nous comptions que cela suffirait pour empêcher les mouetles et les stercoraires d'approcher du cadavre. Ces chasses nous avaient entraînés peu à peu, depuis les premières pentes de la montagne jusque dans le fond de la vallée, et nous nous sommes trouvés au milieu d'un marécage, difficile à traverser. Nous commencions à être tous très fatigués, mais surtout Fichet et Lecoq, moins habitués à ce genre d'expédition. A 8 heures, trouvant un terrain bien sec et plat au bord de la rivière, je me décidai à y camper. Nous avions à peine dépassé le milieu de la grande plaine et pourtant nous avions marché sept heures. J'estimais alors notre position à 20 kilomètres à vol d'oiseau du point de débarquement et à 15 kilomètres de l'embouchure de la rivière. J'étais, à ce moment, en avance d'un kilomètre Chacun, au cours de l'expédition a déployé la plus grande énergie; mais nous n'avions pas les moyens de la mener à bien. Le rapport cijoint du chef de l'expédition témoigne dans sa simplicité de ce que l'on pouvait attendre de cet énergique et solide officier qui nous est arrivé à peine fatigué, si, au lieu d'être associé à une œuvre trop peu préparée, il avait un jour à poursuivre l'exécution d'un plan mieux conçu.

Rapport de M. l'enseigne de vaisseau Gaston Lancelin sur l'exploration tentée avec M. Charles Rabot entre le fond de la Sassenbay et de la baie Aghard.

# « Commandant,

« J'ai l'honneur de vous adresser dans le présent rapport le récit de l'exploration que j'ai faite pour accompagner M. Rabot qui tentait de traverser le Spitzberg de l'ouest à l'est entre la Sassen-bay et la baie Aghard. Après avoir quitté le bord le samedi 6 août à 9 heures du matin dans la vedette remorquant le grand berthon, nous avons aperçu au mouillage un côtre norvégien vers lequel nous avons fait route, comptant lui demander des renseignements. Ce côtre était l'Ellida de Tromsœ, venu dans ces parages pour y chasser le renne. Le capitaine ne peut que nous montrer la carte anglaise que nous avons à bord et qui indique entre la Sassen-bay et l'Aghard Bay une distance de 20 milles. Il nous dit qu'il était impossible de s'engager en berthon dans la rivière et nous désigne le meilleur point de débarquement sur la côte sud du fiord, immédiatement après une falaise de rochers haute de 10 à 15 mètres. Nous avons fait route vers ces rochers, la mer était haute à ce moment et absolument calme. A 500 mètres environ de la pointe, la vedette a touché sur un seuil rocheux. Après nous être dégagés, nous avons embarqué dans le berthon et renvoyé la vedette. Nous avons ensuite gagné la plage à l'endroit indiqué par le Norvégien. La côte était à cet endroit formée par un talus en pente assez rapide, de sorte que nous avons eu beaucoup de mal à hisser le berthon jusqu'en haut. Nous avons disposé notre réserve de vivres sous l'embarcation et nous nous sommes mis en route après un repos de quelques instants.

« Dès les premiers pas, nous nous sommes aperçus que nous aurions bien de la peine à faire de longues étapes avec des charges aussi lourdes. Nous n'emportions pour ant que le strict nécessaire comme vivres et campement.

« Devant nous s'ouvrait à ce moment la Rendal, vaste plaine marécageuse et à pente très saible s'étendant dans l'est-sud-est. Nous devions suivre la rive gauche de la grande rivière jusqu'à la troisième ou quatrième vallée secondaire qui, s'ouvrant à notre droite, nous conduiraient, au sud-est, vers la baie Aghard. La plaine, absolument unie et sans point de repère, paraissait terminée devant nous par une montagne placée droit au milieu, entre la troisième et la quatrième vallée latérale.

« J'estimais la distance de ce pic à 8 ou 10 kilomètres et je comptais y arriver vers 2 heures de l'après-midi pour y diner. A 2 heures, nous avions à peine traversé la première vallée, le pic paraissait toujours à la même distance devant nous et nous étions très fatigués. Nous avons alors fait halte et entamé notre premier repas à terre. Malgré le vent, nous sommes arrivés à faire du thé sans dresser la tente, ce qui aurait été trop long. Nous sommes repartis à 3 heures, comptant bien arriver au moins pour coucher au pied de la montagne et sortir de cette plaine interminable. A la première halte, nous avons aperçu un renne que nous avons chassé sans parvenir à l'atteindre et, à partir de ce moment, nous en avons eu toujours en vue. Je peux évaluer à vingt-cinq le nombre de ceux que j'ai nettement aperçus, sans parler de tous ceux que Fichet ou Lecoq signalaient à grande distance et que ma vue moins perçante ne me permettait pas de reconnaître sûrement. A 5 heures, Fichet abattait, d'une balle de mousqueton, une femelle superbe, avec des bois énormes. Nous ne savions pas alors si nous pourrions tuer d'autres rennes, aussi avons-nous pris soin de vider celui-là et de laisser, à côté, un épouvantail, formé d'un mouchoir et de papiers fixés à une baguette de fusil. Nous comptions que cela suffirait pour empêcher les mouetles et les stercoraires d'approcher du cadavre. Ces chasses nous avaient entraînés peu à peu, depuis les premières pentes de la montagne jusque dans le fond de la vallée, et nous nous sommes trouvés au milieu d'un marécage, difficile à traverser. Nous commencions à être tous très fatigués, mais surtout Fichet et Lecoq, moins habitués à ce genre d'expédition. A 8 heures, trouvant un terrain bien sec et plat au bord de la rivière, je me décidai à y camper. Nous avions à peine dépassé le milieu de la grande plaine et pourtant nous avions marché sept heures. J'estimais alors notre position à 20 kilomètres à vol d'oiseau du point de débarquement et à 15 kilomètres de l'embouchure de la rivière. J'étais, à ce moment, en avance d'un kilomètre Chacun, au cours de l'expédition a déployé la plus grande énergie; mais nous n'avions pas les moyens de la mener à bien. Le rapport cijoint du chef de l'expédition témoigne dans sa simplicité de ce que l'on pouvait attendre de cet énergique et solide officier qui nous est arrivé à peine fatigué, si, au lieu d'être associé à une œuvre trop peu préparée; il avait un jour à poursuivre l'exécution d'un plan mieux conçu.

Rapport de M. l'enseigne de vaisseau Gaston Lancelin sur l'exploration tentée avec M. Charles Rabot entre le fond de la Sassenbay et de la baie Aghard.

# « Commandant,

« J'ai l'honneur de vous adresser dans le présent rapport le récit de l'exploration que j'ai faite pour accompagner M. Rabot qui tentait de traverser le Spitzberg de l'ouest à l'est entre la Sassen-bay et la baie Aghard. Après avoir quitté le bord le samedi 6 août à 9 heures du matin dans la vedette remorquant le grand berthon, nous avons aperçu au mouillage un côtre norvégien vers lequel nous avons fait route, comptant lui demander des renseignements. Ce côtre était l'Ellida de Tromsœ, venu dans ces parages pour y chasser le renne. Le capitaine ne peut que nous montrer la carte anglaise que nous avons à bord et qui indique entre la Sassen-bay et l'Aghard Bay une distance de 20 milles. Il nous dit qu'il était impossible de s'engager en berthon dans la rivière et nous désigne le meilleur point de débarquement sur la côte sud du fiord, immédiatement après une falaise de rochers haute de 10 à 15 mètres. Nous avons fait route vers ces rochers, la mer était haute à ce moment et absolument calme. A 500 mètres environ de la pointe, la vedette a touché sur un seuil rocheux. Après nous être dégagés, nous avons embarqué dans le berthon et renvoyé la vedette. Nous avons ensuite gagné la plage à l'endroit indiqué par le Norvégien. La côte était à cet endroit formée par un talus en pente assez rapide, de sorte que nous avons eu beaucoup de mal à hisser le berthon jusqu'en haut. Nous avons disposé notre réserve de vivres sous l'embarcation et nous nous sommes mis en route après un repos de quelques instants.

« Dès les premiers pas, nous nous sommes aperçus que nous aurions bien de la peine à faire de longues étapes avec des charges aussi lourdes. Nous n'emportions pour ant que le strict nécessaire comme vivres et campement.

« Devant nous s'ouvrait à ce moment la Rendal, vaste plaine marécageuse et à pente très saible s'étendant dans l'est-sud-est. Nous devions suivre la rive gauche de la grande rivière jusqu'à la troisième ou quatrième vallée secondaire qui, s'ouvrant à notre droite, nous conduiraient, au sud-est, vers la baie Aghard. La plaine, absolument unie et sans point de repère, paraissait terminée devant nous par une montagne placée droit au milieu, entre la troisième et la quatrième vallée latérale.

« J'estimais la distance de ce pic à 8 ou 10 kilomètres et je comptais y arriver vers 2 heures de l'après-midi pour y dîner. A 2 heures, nous avions à peine traversé la première vallée, le pic paraissait toujours à la même distance devant nous et nous étions très fatigués. Nous avons alors fait halte et entamé notre premier repas à terre. Malgré le vent, nous sommes arrivés à faire du thé sans dresser la tente, ce qui aurait été trop long. Nous sommes repartis à 3 heures, comptant bien arriver au moins pour coucher au pied de la montagne et sortir de cette plaine interminable. A la première halte, nous avons aperçu un renne que nous avons chassé sans parvenir à l'atteindre et, à partir de ce moment, nous en avons eu toujours en vue. Je peux évaluer à vingt-cinq le nombre de ceux que j'ai nettement aperçus, sans parler de tous ceux que Fichet ou Lecoq signalaient à grande distance et que ma vue moins perçante ne me permettait pas de reconnaître sûrement. A 5 heures, Fichet abattait, d'une balle de mousqueton, une femelle superbe, avec des bois énormes. Nous ne savions pas alors si nous pourrions tuer d'autres rennes, aussi avons-nous pris soin de vider celui-là et de laisser, à côté, un épouvantail, formé d'un mouchoir et de papiers fixés à une baguette de fusil. Nous comptions que cela sussirait pour empêcher les mouettes et les stercoraires d'approcher du cadavre. Ces chasses nous avaient entraînés peu à peu, depuis les premières pentes de la montagne jusque dans le fond de la vallée, et nous nous sommes trouvés au milieu d'un marécage, difficile à traverser. Nous commencions à être tous très fatigués, mais surtout Fichet et Lecoq, moins habitués à ce genre d'expédition. A 8 heures, trouvant un terrain bien sec et plat au bord de la rivière, je me décidai à y camper. Nous avions à peine dépassé le milieu de la grande plaine et pourtant nous avions marché sept heures. J'estimais alors notre position à 20 kilomètres à vol d'oiseau du point de débarquement et à 15 kilomètres de l'embouchure de la rivière. J'étais, à ce moment, en avance d'un kilomètre Chacun, au cours de l'expédition a déployé la plus grande énergie; mais nous n'avions pas les moyens de la mener à bien. Le rapport ci-joint du chef de l'expédition témoigne dans sa simplicité de ce que l'on pouvait attendre de cet énergique et solide officier qui nous est arrivé à peine fatigué, si, au lieu d'être associé à une œuvre trop peu préparée, il avait un jour à poursuivre l'exécution d'un plan mieux conçu.

Rapport de M. l'enseigne de vaisseau Gaston Lancelin sur l'exploration tentée avec M. Charles Rabot entre le fond de la Sassenbay et de la baie Aghard.

# « Commandant,

« J'ai l'honneur de vous adresser dans le présent rapport le récit de l'exploration que j'ai faite pour accompagner M. Rabot qui tentait de traverser le Spitzberg de l'ouest à l'est entre la Sassen-bay et la baie Aghard. Après avoir quitté le bord le samedi 6 août à 9 heures du matin dans la vedette remorquant le grand berthon, nous avons aperçu au mouillage un côtre norvégien vers lequel nous avons fait route, comptant lui demander des renseignements. Ce côtre était l'Ellida de Tromsœ, venu dans ces parages pour y chasser le renne. Le capitaine ne peut que nous montrer la carte anglaise que nous avons à bord et qui indique entre la Sassen-bay et l'Aghard Bay une distance de 20 milles. Il nous dit qu'il était impossible de s'engager en berthon dans la rivière et nous désigne le meilleur point de débarquement sur la côte sud du siord, immédiatement après une falaise de rochers haute de 10 à 15 mètres. Nous avons fait route vers ces rochers, la mer était haute à ce moment et absolument calme. A 500 mètres environ de la pointe, la vedette a touché sur un seuil rocheux. Après nous être dégagés, nous avons embarqué dans le berthon et renvoyé la vedette. Nous avons ensuite gagné la plage à l'endroit indiqué par le Norvégien. La côte était à cet endroit formée par un talus en pente assez rapide, de sorte que nous avons eu beaucoup de mal à hisser le berthon jusqu'en haut. Nous avons disposé notre réserve de vivres sous l'embarcation et nous nous sommes mis en route après un repos de quelques instants.

« Dès les premiers pas, nous nous sommes aperçus que nous aurions bien de la peine à faire de longues étapes avec des charges aussi lourdes. Nous n'emportions pour ant que le strict nécessaire comme vivres et campement.

« Devant nous s'ouvrait à ce moment la Rendal, vaste plaine marécageuse et à pente très saible s'étendant dans l'est-sud-est. Nous devions suivre la rive gauche de la grande rivière jusqu'à la troisième ou quatrième vallée secondaire qui, s'ouvrant à notre droite, nous conduiraient, au sud-est, vers la baie Aghard. La plaine, absolument unie et sans point de repère, paraissait terminée devant nous par une montagne placée droit au milieu, entre la troisième et la quatrième vallée latérale.

« J'estimais la distance de ce pic à 8 ou 10 kilomètres et je comptais y arriver vers 2 heures de l'après-midi pour y diner. A 2 heures, nous avions à peine traversé la première vallée, le pic paraissait toujours à la même distance devant nous et nous étions très fatigués. Nous avons alors fait halte et entamé notre premier repas à terre. Malgré le vent, nous sommes arrivés à faire du thé sans dresser la tente, ce qui aurait été trop long. Nous sommes repartis à 3 heures, comptant bien arriver au moins pour coucher au pied de la montagne et sortir de cette plaine interminable. A la première halte, nous avons aperçu un renne que nous avons chassé sans parvenir à l'atteindre et, à partir de ce moment, nous en avons eu toujours en vue. Je peux évaluer à vingt-cinq le nombre de ceux que j'ai nettement aperçus, sans parler de tous ceux que Fichet ou Lecoq signalaient à grande distance et que ma vue moins perçante ne me permettait pas de reconnaître sûrement. A 5 heures, Fichet abattait, d'une balle de mousqueton, une femelle superbe, avec des bois énormes. Nous ne savions pas alors si nous pourrions tuer d'autres rennes, aussi avons-nous pris soin de vider celui-là et de laisser, à côté, un épouvantail, formé d'un mouchoir et de papiers fixés à une baguette de fusil. Nous comptions que cela suffirait pour empêcher les mouetles et les stercoraires d'approcher du cadavre. Ces chasses nous avaient entraînés peu à peu, depuis les premières pentes de la montagne jusque dans le fond de la vallée, et nous nous sommes trouvés au milieu d'un marécage, difficile à traverser. Nous commencions à être tous très fatigués, mais surtout Fichet et Lecoq, moins habitués à ce genre d'expédition. A 8 heures, trouvant un terrain bien sec et plat au bord de la rivière, je me décidai à y camper. Nous avions à peine dépassé le milieu de la grande plaine et pourtant nous avions marché sept heures. J'estimais alors notre position à 20 kilomètres à vol d'oiseau du point de débarquement et à 15 kilomètres de l'embouchure de la rivière. J'étais, à ce moment, en avance d'un kilomètre environ et les hommes étaient si fatigués qu'ils ont mis trois quarts d'heure à me rejoindre. J'ai craint un moment, en les voyant dans cet état, de ne pas pouvoir, le lendemain, continuer notre route. Nous nous sommes couchés, ce soir-là, un peu avant 11 heures et nous avons fort mal dormi, d'abord parce que la terre était un peu dure pour nos épaules fatiguées par le sac, et, ensuite, parce que nous avons eu grand froid.

- « Le dimanche, je sis branle-bas à 7 heures et, à 8 heures et demie, nous étions en route, après avoir déjeuné. Nous laissions en dépôt, au bord de la rivière, deux boîtes d'endaubage, et le capitaine d'armes se décidait à y abandonner une musette contenant quarante cartouches de chasse qu'il avait absolument tenu à emporter. Ainsi délestés, nous nous sommes remis en marche un peu plus allègrement et, après avoir pataugé pendant trois heures dans des marécages où Fichet a tué un autre renne, nous sommes arrivés un peu avant midi, au pied de la montagne, but de nos efforts depuis la veille. Il n'y avait pas à songer à entraîner plus loin les hommes, aussi me suis-je décidé à dresser là notre tente et à les laisser se reposer dans l'après-midi. En partantaprès déjeuner, seul avec M. Rabot, nous pouvions marcher jusqu'à 6 heures et revenir au campement avant minuit. Au lieu de continuer à suivre le fond de la vallée, il nous a paru plus intéressant de grimper au sommet de la montagne au pied de laquelle était installée notre tente. Nous comptions apercevoir, du sommet, la baie Aghard ou, tout au moins, nous rendre un compte exact de l'orographie du pays et du chemin le plus facile pour arriver à le traverser.
- « Nous sommes partis du campement à 2 heures de l'après-midi en laissant aux hommes l'ordre de ne s'éloigner sous aucun prétexte hors de portée de fusil de la tente. Nous avons escaladé d'abord un éboulis de schistes et de grès contenant une grande quantité d'ammonites.
- « A 4<sup>h</sup>, 15<sup>m</sup> nous avions franchi la seule partie difficile de la montagne, des affleurements de schistes et de grès fendillés et disjoints, où il fallait grimper des pieds et des mains, et qui s'éboulaient fréquemment sous le poids du corps. Le baromètre indiquait alors une hauteur de 510 mètres. De ce point, s'étendait dans le sudest, jusqu'au sommet, une longue arête bordée à gauche, au-dessus de la Rendal, par une corniche de neige surplombant une pente effrayante, et, à droite, une pente un peu plus douce, formée d'éboulis de schistes. Sur cette corniche, dans les endroits dégagés de neige, nous avons trouvé de la végétation (saxifrages, dryas) et des em-

preintes fossiles de plantes, et, à 600 mètres environ d'altitude, deux bois de renne enfoncés en terre.

- ◆ Au sommet, complètement couvert de neige friable, le baromètre indiquait 725 mètres et nous dominions, de toutes parts, un horizon splendide de glaciers, de rochers et de montagnes, au-dessus duquel on apercevait très nettement, dans l'est, la mer bleue, au delà d'une panne gris-jaunâtre, masquant les banquises de la côte. A nos pieds, s'étendait la grande plaine que nous avions traversée et, dans l'ouest, la Sassen-bay tout entière, depuis le pic Marmier et le mont Temple jusqu'à l'île aux Oies et au cap Thordsen. Mais nous avons éprouvé une déception en ne reconnaissant pas bien nettement l'échancrure d'Aghard-bay, bordée, sans doute, et masquée par de trop hautes montagnes.
- « Nous avons aussitôt saisi nos boussoles et commencé à dessiner et à relever les points importants. Au bout d'une heure de station, les pieds dans la neige, craignant d'être trop gelés pour pouvoir redescendre et ayant pris, d'ailleurs, à peu près toutes les notes dont nous avions besoin, nous avons commencé la descente.
- « Ce pic, que nous avons appelé « Pic de la Manche » ¹, situé à 25 kilomètres de l'embouchure de la rivière, nous a paru à peu près à la même distance de la côte est. La rivière le contourne et disparaît un peu plus loin, derrière une montagne, en courant dans la direction du sud-est. La Rendal, en ce moment, est encore large et le fond présente une pente assez douce. Il paraît donc probable qu'elle conduit bien près de la côte est et que c'est le meilleur chemin pour y arriver, à moins d'obstacles imprévus : glaciers ou rochers infranchissables. L'excursion serait très facile en cinq jours, à condition d'avoir un ou deux poneys d'Islande, qui trouveraient, d'ailleurs, aisément à se nourrir en route, pour porter les bagages.
- A 9 heures du soir, nous étions de retour au campement où nous trouvions nos deux hommes tout à fait reposés: Lecoq ayant dormi toute la journée et Fichet ayant tué un troisième renne. Il faisait un temps superbe, mais très froid, et, à minuit, personne ne dormait encore. Le soleil brillait dans un ciel absolument dégagé et éclairait l'intérieur de notre tente d'une façon fort désagréable, d'autant plus que je voulais partir de bonne heure le lundi matin pour pouvoir chasser les rennes et rapporter, au moins, les têtes et les peaux des trois que nous avions tués.
  - « Le lundi matin, à 5 heures, nous avons levé le camp et, à 6 heu-

<sup>1.</sup> Au retour il a été décidé qu'on l'appellerait « Pic Milne-Edwards ».

res, nous étions prêts à partir, quand la neige a commencé à tomber. En un quart d'heure, nos couvertures étaient trempées sur nos sacs et nous ne pouvions plus songer à camper avant de les avoir fait sécher. Nous nous sommes décidés alors à abandonner les rennes et à rejoindre le berthon en une seule étape, sans nous préoccuper d'autre chose que de choisir le chemin le plus direct et le moins fatigant, c'est-à-dire le moins marécageux. A 9 heures, nous arrivions à l'endroit où nous avions campé le premier jour. Là se trouvaient les cartouches et les boîtes d'endaubage laissées en dépôt. Le capitaine d'armes paraissait si fatigué que je me suis décidé à abandonner une des boîtes pleines, en faisant seulement prendre l'autre à Lecoq. Nous sommes repartis ensuite vers le rivage, ne nous arrêtant qu'une heure pour déjeuner. A 4 heures du soir, nous arrivions au berthon, après avoir marché 9 heures et avoir fait, à mon estime, 30 ou 32 kilomètres.

- « Le bateau norvégien se trouvait encore au mouillage. Malgré notre fatigue, préférant tout à une autre nuit sous la tente, sur le sol mouillé, nous avons monté le berthon, embarqué tout notre matéric l et accosté le norvégien, pour lui demander du feu pour notre cuisine et de la place à son bord pour coucher.
- « Le mardi matin, à 8 heures et demie, nous reconnaissions la Manche, au large, et, après avoir laissé quelques minutes, à mi-mât, le pavillon du Norvégien, pour attirer l'attention. nous avons embarqué dans le berthon, pour gagner plus vite le bord. Quelques instants après, la vedette venait nous prendre à la remorque.
- « Tel est, commandant, le récit de cette petite expédition, qui, si elle n'a pas complètement réussi, nous a permis, du moins, de pénétrer dans l'intérieur, plus loin qu'on ne l'avait fait encore, et de laisser un nom français dans cette région du Spitzberg où ils sont rares depuis le voyage de la Recherche. »

« Je suis, etc.....

« G. LANCELIN. »

Après avoir repris nos explorateurs, je cherche un mouillage dans la Sassen-bay. Je sais que divers petits navires et notamment le yacht autrichien Fleur-de-Lys ont jeté l'ancre près de la côte sud et je voudrais m'y arrèter pour placer un théodolite sur un sommet relevé de Skans-bay et faire une triangulation exacte de l'Ice-fiord; mais c'est en vain que nous cherchons le fond à une distance convenable de la tèrre. Nous en approchons jusqu'à 150 mètres, précédés par le

canot à vapeur, et nous avons encore 90 mêtres d'eau, bien que nous soyons tout près d'une pointe basse, en récif, de mauvaise apparence.

Il faut donc renoncer à notre projet et nous faisons le levé de la baie sous vapeur, en attendant l'heure du rendez-vous avec la baleinière de M. Leprince ramenant les chercheurs de Sauria-Hook.

A 5 heures du soir nous sommes à 2 milles dans le sud du cap Thordsen; la brise est assez fraîche de l'est et la baleinière est fortement sous ventée vers le cap Boheman; j'envoie la vedette au . devant d'elle et, à 6 heures, tout le personnel semé depuis quatre jours se trouve réuni à bord sans incident et à ma très grande satisfaction. Le docteur Couteaud y a trouvé facilement le gisement d'animaux fossiles si bien indiqué par le professeur Nordenskjöld et il en rapporte d'intéressants échantillons. Il m'exprime le désir d'y retourner, mais les renseignements que me donne M. l'enseigne de vaisseau Leprince sur l'entrée des North-fiord où il a touché avec son embarcation à plus de 500 mètres de terre ne m'encouragent pas à aller avec la Manche de ce côté. Sans carte, sans pilote, disposant de fort peu de temps, nous n'avons pas le droit de risquer un échouage dont les conséquences auraient, en cette saison, une gravité spéciale que je ne peux pas assumer. Nous rentrons à Advent-bay où nous mouillons, à 7 heures du soir, sur les alignements que notre première exploration nous a révélés comme les meilleurs : la pointe basse d'Advent mordant très légèrement sur la terre élevée de la rive opposée juste au nord et deux talus remarquables l'un par l'autre.

Que l'éclairage est beau en ce moment! le soleil est juste au-dessus des sept glaciers répandant sur l'énorme panorama blanc des flots de lumière qui font pâlir l'azur du ciel. M. Exelmans court à ses pinceaux pour essayer de fixer ce merveilleux effet. Y est-il arrivé malgré son réel talent? cela dure si peu et c'est tellement invraisemblable! Mais si l'effet est passager, le souvenir qu'il laisse est ineffaçable. Au milieu des impressions diverses que m'a laissées notre passage dans ce pays bizarre le merveilleux spectacle que nous a donné l'Ice-fiord en cet instant de splendide clarté est celui qui m'apparaît sans cesse les dominant toutes.

Le 10 est une journée brumeuse et humide, nous la consacrons à compléter l'hydrographie du mouillage d'Advent-bay; nous établissons à la plage un cairn qui donnera, avec une tombe très en vue sur la falaise, l'alignement qui, se croisant avec celui de la pointe basse d'Advent sur la pointe élevée qui est de l'autre côté de la baie, juste au nord, fixe d'une manière très précise le meilleur mouillage. La vedette circule avec la sentinelle sous-marine émergée par 10 mètres

pour reconnaître si la côte est bien accore du côté de l'est et découvre à 400 ou 500 mètres d'elle des saillies indiquant qu'il convient de ne pas l'approcher de trop près.

Les géologues font une nouvelle course au gisement qu'ils ont déjà exploité, avec une corvée de solides marins qui rapportent de grosses pièces auxquelles on tient beaucoup et qu'on avait abandonnées le 5, faute de bras et par la même occasion je fais prendre à la mine de gros blocs de charbon, en recommandant de les porter avec soin sur une civière, pensant que nous devions aux pressions du transport en sac les mécomptes de notre première exploitation. Hélas! toutes les précautions sont inutiles, le charbon d'Advent ne tient que par la glace.

Dès le matin, d'intrépides chasseurs sont partis dans la vallée; nous avons bien un renne, mais on tient à en rapporter qui auront été tirés par nos fusils; mais on a beau aller fort loin, si loin même que M. Exelmans en oublie son déjeuner, l'on ne voit rien. Malheureuse aussi la pêche que nous tentons à l'endroit qui nous avait été si favorable il y quelques jours.

Le 11, à 5 heures du matin, nous appareillons pour aller visiter Green-Harbour. Il fait jolie brise de nord-est, temps très clair; à 9 heures et demie nous pénétrons dans ce port extrèmement profond et malgré son nom nous n'y voyons rien de vert, la côte, a, au contraire, un aspect désolé analogue à celui de la baie de la Recherche. Nous avançons lentement, sans pouvoir découvrir un fond inférieur à 100 mètres. J'envoiele canot à vapeur à la recherche d'un mouillage et c'est à grand'peine qu'il trouve dans l'endroit où il y une ancre indiquée sur la carte un très étroit plateau sur lequel il y a 60 mètres de fond à 300 mètres de terre. Le mouillage, qui aurait pu être passable en cet endroit avec beau temps, était impossible aujourd'hui avec le vent battant en côte; au delà, quoique la baies'enfonce profondément, il n'y a plus d'eau. Nous devons donc renoncer à nous arrêter là, et nous reprenons le large.

Après avoir donné un tour de 3 milles, à la pointe de l'ouest qui est marquée saine sur la carte et autour de laquelle nous apercevons des têtes de roche, nous sortons de l'Ice-fiord' vent arrière. C'est une excellente occasion pour remonter sans dépenser de charbon jusqu'au 80° degré, où nous sommes à peu près sûrs de rencontrer la banquise et nous nous mettons en route de ce côté; mais malheureusement le vent tombe en s'éloignant de la côte, nous sommes forcés de remettre à la vapeur au bout de quelques milles. Nous continuons cependant à monter vers le nord en longeant la côte extérieure de l'île du Prince-

Charles mal dessinée sur la carte et dont nous cherchons à rectifier la position par un levé à la boussole; bien que nous passions par un temps très clair assez près de la position du rocher Goshawk marqué sur la carte comme élevé de 7 mètres, nous ne pouvons le distinguer.

Vers 6 heures du soir la brise et la houle prennent du nord assez fortes pour relarder beaucoup notre marche; craignant d'avoir à brûler beaucoup de charbon pour n'arriver qu'à la très mince satisfaction de reconnaître le front de la banquise, je vire de bord à 7 heures pour retourner à la baie de la Recherche où nous avons des travaux à compléter.

A 5 heures du matin, le 11, nous arrivons dans le Bell-Sound et à 7 heures nous sommes devant la pointe où nos géologues sont convaincus qu'ils vont trouver les gisements fossiles que leurs premières explorations n'ont pas fait découvrir. M. Pouchet ne doute pas du succès; M. Rabot qui a déjà fait la tentative ne partage pas cet avis. Il se décide toutefois à partir avec le professeur escorté, comme à l'ordinaire, de notre infatigable docteur et de M. Pettit. Nous débarquons cette petite expédition en passant devant la pointe, lui laissant le canot à vapeur et des vivres pour la journée, puis la Manche se dirige vers le mouillage de la Recherche qu'elle prend à 8 heures dans les relèvements où elle se trouvait lors de son premier séjour.

Décidément M. Pouchet ne s'était pas trompé; en procédant méthodiquement il a fini par arriver au gisement tant cherché. Il nous en apporte lui-même la nouvelle à 11 heures, ayant laissé sur les lieux le docteur Couteaud et M. Rabot qui rentrent à bord le soir avec un chargement complet de splendides échantillons de la flore fossile du Spitzberg. Ils ont bien eu dans la journée une petite émotion. La marée montant les avait refoulés jusqu'au pied de la falaise en un point où heureusement ils pouvaient encore travailler.

La soirée s'achève sous une pluie fine qui exclut toute idée d'excursion nouvelle; on classe les collections recueillies.

Le 13 août commence avec le calme plat, dans une brume très épaisse laissant le pied de la côte seul visible, la température est très douce. Le temps se lève dans l'après-midi et pendant que plusieurs officiers vont relever le mouvement des jalons plantés sur le glacier de l'Ouest, M. Pouchet va du côté de la pointe des Rennes prendre les os principaux de deux énormes baleines échouées là et signalées par nos promeneurs. M. Rabot fait en même temps quelques pêches dans les petites lagunes disséminées sur le plateau avoisinant, et de mon côté, je vais, avec le docteur Couteaud et M. Pettit, reconnaître

l'île aux Eiders et la passe qui se trouve entre elle et la pointe des Rennes conduisant dans la baie Van Keulen.

La visite de l'île nous fournit de beaux échantillons de coquilles fossiles et une série de nids d'eiders avec des œufs plus ou moins avancés et des jeunes sujets intéressants que nous n'avons pas réussi à élever.

Les eiders paraissent assez nombreux dans le Bell Sound. Ils font leurs couvées exclusivement sur les îles où ils n'ont rien à craindre des carnassiers, mais à l'époque avancée où nous sommes les nids sont presque tous abandonnés; les mâles volent en grandes troupes laissant les femelles à la garde des petits en retard ou des quelques œufs non éclos encore. Bien intéressantes ces pauvres mères défenfant jusqu'au dernier moment leurs couvées convoitées par le collectionneur et ne s'envolant qu'à la dernière extrémité; plus touchantes encore dans leur dévouement lorsque les petits sont nés: rien ne peut les leur faire abandonner et c'est pitié de les voir, devant le chasseur, courant maladroitement sur le sol, ne se servant de ces ailes avec lesquelles leur fuite serait assurée que pour essayer d'emporter la chère nichée sur laquelle elles se feront tuer plutôt que de la perdre.

MM. Gratzl et Exelmans qui ont été photographier et dessiner le glacier de l'Ouest en rapportent les squelettes de quatre dauphins blancs qui complète les trouvailles de la journée et nous font encore une belle exposition.

Le 14 août est notre dernier dimanche passé au Spitzberg; nous le consacrons au repos.

Notre programme est rempli et nous fètons notre réussite dans un banquet réunissant l'état-major de la *Manche* et les membres de la mission et permettant de montrer, pour la première fois sans doute par ces hautes latitudes, des pommes, des oranges et de la salade verte soigneusement conservées pour la circonstance.

L'après-midi est consacrée à une représentation théâtrale qui nous fait constater que les brumes et les frimas du haut nord ne nous ont fait perdre ni l'entrain ni la bonne humeur.

Cette journée de fête commencée sous le brouillard s'achève à onze heures du soir dans un ciel tout ensoleillé. On s'attarde volontiers dans cette grande clarté à échanger des impressions sur la mission qui s'achève et dans toutes on sent la grande satisfaction du devoir accompli; chacun a fourni à l'œuvre commune ce qu'il pouvait et on en est fier.

Et tout cela s'est passé si régulièrement, le bâtiment est si propre, si militaire qu'on le croirait paré pour une inspection générale dans ce lointain pays où personne ne doit le voir. Mystère sacré du pavillon qui du haut de la corne où il flotte sait inspirer, d'autant mieux qu'on est plus isolé, le respect de ces petits devoirs de la discipline qui s'appellent ordre et propreté.

Le lundi 15 août, à 8 heures et demie du matin, nous quittons la baie de-la Recherche, et après avoir fait une base dans le Bell-Sound pour rectifier à la boussole les défectuosités de la carte, nous descendons vers le sud le long de la côte du Spitzberg par un temps calme. Cela nous permet de faire quelques sondages révélant des inégalités de fond aussi singulières que celles signalées plus au nord et tout à fait en rapport avec la configuration si tourmentée de la terre.

Dans la soirée la brise se fait fraîche de l'est, augmentant à mesure que nous perdons l'abri de la côte, le temps prend même une très mauvaise apparence en approchant de la latitude du cap Sud et la mer, devenue rapidement très grosse, nous force à mettre à la cape de 10 heures du soir à 8 heures du matin, le 16. C'est au milieu de cette tourmente, vers 4 heures du matin, que nous perdons le Spitzberg de vue dans le nord-est.

Puis le temps devient maniable et, quoique la brise tienne toujours de l'est, la mer reste assez modérée pour nous permettre de faire route au plus près des goélettes vers la côte de Norvège; nous marchons ainsi deux jours dans une brume très épaisse ne permettant aucune observation.

Heureusement le 18, vers 10 heures du matin, le décor change; la brume se dissipe tout d'un coup, laissant place au plus beau soleil que nous ayons vu depuis longtemps et nous apercevons au loin la terre que nous n'atteignons cependant qu'à 5 heures du soir. Nous sommes alors à quelques milles de l'île Soroe, d'où nous nous dirigeons sur l'entrée du Fuglo-Sund.

La soirée est très belle; pour la première fois depuis longtemps nous aurons quelques heures de nuit; vers 10 heures, dans un crépuscule magnifiquement teinté, nous apercevons dans l'est Jupiter brillant de tout son éclat.

A 11 heures nous sommes presque dans la nuit et le Grot-Sund dans lequel nous devons nous engager est tellement bouché de nuages qu'on en voit à peine l'entrée, mais il est à peu près droit et très sain, il n'y a donc aucun risque à s'y engager et d'ailleurs il n'y a de mouillage nulle part. Nous y entrons donc franchement, ce qui nous vaut quatre heures de pluie au bout desquelles nous retrouvons le Tromsoe-Sund et le temps clair, et à 5 heures du matin nous

mouillons devant Tromsoe d'où nous envoyons immédiatement au Ministre de la Marine la dépèche suivante: « Manche arrivée à Tromsoe, ayant exécuté complètement instructions relatives à Jan-Mayen et au Spitzberg. Circonstances favorables, santés excellentes. »

C'est le résumé de notre campagne heureuse entre toutes. Heureuse par les circonstances favorables que nous avons cherchées et trouvées, heureuse par les résultats acquis en si peu de jours, heureuse par l'aimable et fructueux concours de tous nos collaborateurs auxquels je vais maintenant céder la place.

Elle laissera à tous ceux qui y ont participé d'inessaçables souvenirs.

Janvier 1893.

# TRAVAUX HYDROGRAPHIQUES ET OBSERVATIONS DIVERSES DES OFFICIERS DE LA MANCHE

Par M. R. de Carfort.

En 1882-83, tandis que la mission autrichienne s'installait à Jan Mayen, la France ne restait pas inactive. Une expédition, commandée par le capitaine de frégate Martial, s'organisait sous les auspices et par les soins de l'Académie des sciences, et la Romanche transportait au cap Horn plusieurs officiers chargés de poursuivre, pendant une année, des observations magnétiques et météorologiques analogues à celles qui étaient entreprises, simultanément, par les autres missions polaires. En même temps, l'état-major de la Romanche se livrait à l'exploration la plus complète de l'archipel du cap Horn et du canal du Beagle.

Les collections et les cartes rapportées par l'expédition, jointes aux observations magnétiques et autres effectuées à l'observatoire de la baie Orange, ont fait l'objet d'une importante publication, à laquelle voulurent bien concourir plusieurs savants distingués, et qui classe, à juste titre, la campagne de la Romanche dans la série des voyages féconds en résultats scientifiques.

Ayant eu, déjà, la bonne fortune de participer à l'expédition du cap Horn, je me suis trouvé doublement heureux d'être associé, dix ans plus tard, au voyage de la Manche qui semblait, en quelque sorte, le corollaire des missions internationales de 1882-83. Ce serait une erreur, toutefois, de chercher dans les observations effectuées par les officiers du bord, durant un séjour de quelques semaines dans les régions arctiques, la suite ou même le complément de celles qui furent l'objet des précédentes expéditions. La Manche n'avait pas été pourvue des instruments spéciaux destinés à l'étude des variations diurnes des éléments magnétiques que, d'ailleurs, le caractère particulier de

sa mission, et le peu de temps dont elle disposait, ne lui eussent pas permis d'utiliser. Les observations recueillies ne diffèrent donc pas, sensiblement, de celles qu'ont coutume de faire les bâtiments de la marine de l'État dans tous les pays qu'ils visitent. Elles offrent, néanmoins, l'intérêt qui s'attache à tous les documents provenant de parages aussi peu fréquentés que Jan Mayen et le Spitzberg.

Les instruments délivrés, chaque année, au stationnaire d'Islande, avaient été complétés, cette fois, par un aréomètre Thoulet, un thermomètre plongeur à renversement de Negretti et Zambra, et un thermomètre enregistreur.

Je dois à l'obligeance de M. Mascart, directeur du Bureau central météorologique, d'avoir pu y joindre un hygromètre enregistreur et quelques thermomètres-fronde étalonnés.

L'amiral Mouchez, directeur de l'Observatoire, voulut bien nous prêter, en outre, un théodolite magnétique de Hurlimann, instrument avec lequel il est possible d'obtenir de bonnes mesures de la déclinaison et de la composante horizontale. On trouvera plus loin, rédigé par M. le lieutenant de vaisseau Exelmans, le compte rendu des observations magnétiques effectuées, pour la plus grande partie, par cet officier, au cours du voyage de la Manche. A Jan Mayen et en Islande, la nature du sol est une cause de perturbations. Au Spitzberg, le faible mouvement en hauteur du soleil produit une incertitude sur l'angle horaire et sur la direction azimutale du méridien. Malgré les difficultés qui en résultent pour les observations, les mesures prises par M. Exelmans peuvent, par leur comparaison avec les déterminations effectuées précédemment aux mêmes points, fournir une bonne valeur de la variation annuelle des éléments.

L'inclinaison a été, le plus souvent, observée par M. l'enseigne de vaisseau de Blanpré.

Au point de vue hydrographique, le peu de durée du séjour de la Manche au Spitzberg ne permettait pas d'entreprendre un travail de longue haleine. Nous avons dû nous borner aux plans particuliers des divers mouillages occupés par le bâtiment. Il faut y joindre quelques levés rapides, sous vapeur, ainsi qu'une série de sondages effectués sur la côte au moyen du sondeur Thomson.

Baie de la Recherche (voy. Carte, pl. XII). — Le plan de cette baie avait été déjà levé, en 1838, par les officiers de la Recherche, mais il importait de déterminer un nouveau tracé de la ligne de côte, afin de calculer le déplacement du front antérieur des glaciers qui forment une partie de son contour.

Nous nous sommes servis, pour ce levé, d'une base de 415 mêtres

mesurée à la chaîne sur le rivage, et d'une petite triangulation comprenant trois stations principales. L'une de ces stations, située sur le versant du mont de l'Observatoire, à l'altitude de 330 mètres, a permis à M. Lancelin de déterminer la position exacte du front du glacier de l'Est.

Les sondages devant ce glacier ont été faits par M. Villemot. Cet officier n'a pu, toutesois, s'avancer jusqu'au pied du mur de glace, à cause des éboulements fréquents de glaçons qui auraient pu devenir un danger pour l'embarcation.

L'emplacement du gisement de végétaux fossiles qui se trouve à l'ouest de la pointe des Renards, a été déterminé au moyen de relèvements pris du large.

Baie Advent (voy. la Carte, pl. XIII). — MM. Exelmans, Lancelin et Leprince ont participé aux sondages du plan du mouillage de la baie Advent, pour lequel on a employé quatre signaux plantés sur le rivage. La distance de deux d'entre eux a servi de base, et a été mesurée au moyen de la hauteur angulaire d'une longueur de 4<sup>m</sup>, 20 portée sur la hampe de l'un des pavillons.

La triangulation sommaire appuyée sur ces signaux s'est étendue jusqu'aux cairns déjà construits en dissérents points de la crète, ainsi qu'auprès de la mine de charbon et d'une remarquable terrasse formée de gros galets, située à l'altitude de 18 mètres. J'ai pu ainsi, complèter le plan du mouillage par un levé topographique intéressant au point de vue géologique.

- Baie Skans (voy. la Carte, pl. XIV). — Nous avons employé, pour lever le plan de la baie Skans, quatre signaux de sonde disposés de façon à déterminer deux triangles et reliés à une base de 3 jo mètres mesurée à la chaîne sur la plage.

MM. Villemot et Leprince ont participé aux sondages.

Les stations àu théodolite faites aux différents signaux ont compris un certain nombre de sommets éloignés dans l'Icefiord, en vue du levé sous vapeur exécuté dans cette baie. En outre, les stations à la mer faites au cours de ce levé ont permis de relier notre travail aux maisons de Storello, sur le cap Thordsen, point où s'était établie la mission suédoise de 1882-83, et dont la position géographique est bien déterminée. La longitude qui en résulte pour la baie Skans a pu, d'ailleurs, être vérifiée par une observation directe du soleil à l'horizon artificiel.

La baie Skans, qui avait été déjà visitée par le yacht de S. A. R. le comte de Bardi, le *Fleur-de-Lys*, est un des meilleurs mouillages de l'Icesiord. Elle s'ouvre au pied d'une montagne abrupte élevée de

464 mètres, à laquelle une falaise crénelée donne l'aspect d'un véritable château fort.



Levé sous vapeur dans l'Iceford (voy. la Carte, pl. XV). — Nous avons utilisé le voyage effectué dans la baie Sassen par le bâtiment

afin d'y déposer les explorateurs, pour lever rapidement, sous vapeur, les contours de la côte et relier ainsi les plans de la baie Skans et de la baie Advent.

L'azimut, observé à terre, donne d'une façon certaine l'orientation générale de la baie Sassen et celle de la baie Klaas-Billen. Le fond de ces deux fiords n'a pas été exploré, mais nous avons pu placer un certain nombre de sommets remarquables, par rapport à la baie Skans, et en déterminer les hauteurs.

Cette carte a permis de déterminer l'échelle et l'azimut du levé topographique effectué par MM. Lancelin et Rabot, au cours de leur exploration dans la vallée de la Rendal. Le pic Milne-Edwards, qui marque le point extrême atteint par les voyageurs, a pu, en effet, être relevé de l'une des stations à la mer, et sa distance à cette station a été conclue de sa hauteur angulaire et de son altitude observée au baromètre.

Reconnaissance de la Terre du Prince-Charles. — La partie méridionale de cette île a été reconnue, du bord, au moyen d'un levé à la boussole, pour lequel la route suivie par le bâtiment a servi de base. On a pu placer, d'une façon approchée, la pointe Saddle par rapport à l'entrée de l'Icesiord, et relever quelques-uns des sommets de l'île, dont le plus remarquable se compose de quatre pics voisins atteignant l'altitude de 1,025 mètres.

Le croquis ci-contre (fig. 1), fait à la hâte, n'est donné qu'à titre de renseignement.

Les travaux hydrographiques dont nous venons d'exposer l'ensemble, ont été complétés par des observations météorologiques et magnétiques qui font l'objet de notes spéciales.

# III

# SONDAGES EFFECTUÉS SUR LA COTE DU SPITZBERG

### AU MOYEN DU SONDEUR THOMSON

NOTA. — Les positions géographiques sont relevées sur la carte du Spitzberg de MM. Düner et Nordenskyöld. — Les longitudes sont rapportées au méridien de Paris.

| Nos       | DATES  | HEURES  | FOND | NATURE<br>DU FOND | LATITUDE<br>NORD | LONGITUDE . |
|-----------|--------|---------|------|-------------------|------------------|-------------|
|           | / a=A1 | h       | m    | Caillana          | • <u>,</u>       | 0, 1        |
| 1         | 4 août | 9 25 m. | 150  | Cailloux          | 77 38,2          | 11 52,8     |
| 2         | _      | 9 35 »  | 145  | d•                | 77 38,9          | 11 42,8     |
| 3         | _      | 10 00 » | 125  | Roches            | 77 40,5          | 11 34,8     |
| 4         | _      | 10 35 » | 35   | Cailloux          | 77 42,2          | 11 26,8     |
| 5         | _      | II 00 » | 32   | Roches            | 77 44.0          | 8,11 11     |
| 6         | -      | 11 10 » | 47   | Sable             | 77 45,2          | 11 03.8     |
| 7         | -      | 11 30 » | 57   | d°                | 77 46,0          | 10 57,8     |
| 8         | _      | midi    | 48   | d∙                | 77 48,0          | 10 57,3     |
| 9         | -      | o 15 S. | 56   | d∘                | 77 50,5          | то 53,8     |
| 10        |        | o 45 »  | 95   | d∙                | 77 52,6          | 10 52,8     |
| 71        | _      | 1 15 »  | 115  | d°                | 77 56,0          | 10 54,8     |
| 12        | _      | 1 30 »  | 25   | d∘                | 77 57,5          | 8,00 11     |
| 13        |        | 4 3o »  | 310  | Sable gravier     | 78 10,5          | 11 53.8     |
| 14        | -      | 5 oo »  | 26o  | Sable fin         | 78 11,2          | 12 16,3     |
| <b>15</b> | -      | 5 3o »  | 210  | Vase              | 78 13,9          | 12 35,8     |
| 16        |        | 6 oo »  | 190  | d∘                | 78 15,5          | 12 51,8     |
| 17        |        | 6 3o »  | 270  | d•                | 78 16,5          | 12 59,8     |
| 81        |        | 7 00 »  | 105  | Roches            | 78 17,5          | 13 10,8     |
| 19        | 6 août | 8 45 m. | 98   | Sable             | 78 24,0          | 13 57,3     |
| 20        |        | 1 50 S. | 105  | Vase              | 78 29,9          | 13 46,8     |
| 21        | _      | 2 10 >  | 100  | d∘                | <b>78 30,6</b>   | 13 44,8     |
| 22        | 9 août | 6 5o m. | 105  | Vase              | 78 25,0          | 13 27,3     |
| 23        | _      | 9 00 »  | 5о   | d°                | 78 22.9          | 14 01,8     |

| Nos                                                                                                                                                                  | DATES                                        | HEURES                                                                                                                                                                       | FOND                                                                         | NATURE<br>DU FOND                                                                                                                                         | LATITUDR<br>NORD                                                                                                                                                                                                                                                                | LONGITUDE<br>EST                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49<br>50<br>51 | 9 août — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | h 9 50 » 3 15 s. 5 15 s. 3 00 » 1 00 m 2 » m. 2 15 » 2 30 » 3 05 » 3 20 » 3 35 » 3 50 » 4 15 » 4 30 » 5 30 » 6 00 » 11 00 » 11 30 » midi 0 30 s. 1 00 » 1 30 » 1 30 » 2 30 » | m 70 150 115 340 115 47 53 56 70 60 66 70 35 135 150 130 130 130 130 130 140 | do do do do do do Sable do Vase Cailloux Coq. brisées Gravier Roches Sable do do do Case do do do do Case do do do do do do do do Roches Gravier do do do | 78 21,8<br>78 23,8<br>78 23,8<br>78 25,4<br>78 08,4<br>77 57,2<br>77 51,5<br>77 48,6<br>77 47,4<br>77 49,9<br>77 41,0<br>77 38,8<br>77 36,9<br>77 36,2<br>77 36,2<br>77 36,4<br>77 36,0<br>77 32,8<br>77 36,0<br>77 28,0<br>77 28,0<br>77 28,0<br>77 21,0<br>77 15,6<br>77 12,5 | 14 07,8<br>13 49.8<br>13 46,8<br>9 34.8<br>9 57,8<br>10 31,8<br>10 38,8<br>10 44,8<br>10 52,8<br>11 02,8<br>11 02,8<br>11 16,8<br>11 31,8<br>11 45,8<br>11 21,8<br>11 14,6<br>11 14,6<br>11 14,6<br>11 14,6<br>11 14,6<br>11 14,6<br>11 06,8<br>10 54,8<br>10 54,8 |
| 53<br>54                                                                                                                                                             | _                                            | 4 00 »<br>6 00 »                                                                                                                                                             | 210                                                                          | Vase<br>d°                                                                                                                                                | 77 09,8<br>77 00,2                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 56,0<br>10 50,2                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 11

#### OBSERVATIONS DE MARÉE EN ISLANDE ET AU SPITZBERG

#### Par M. R. de Carfort.

L'observation des marées intéresse avant tout l'hydrographe et le navigateur. La détermination du niveau des plus basses mers est un des éléments les plus importants de la construction des cartes marines qui doivent, d'ailleurs, porter les indications de l'établissement du port et de l'amplitude totale de la marée.

La réunion d'un grand nombre de documents consciencieusement recueillis, et leur comparaison, peuvent, en outre, conduire à une connaissance plus approfondie des mouvements généraux de la mer et de l'équilibre de sa surface. A ce point de vue, il nous a paru intéressant de joindre les observations de marée faites en Islande à celles qui ont pu être entreprises au Spitzberg.

Dans les régions polaires, l'étude des marées est facilitée par le jour continuel, qui permet une série ininterrompue de lectures de l'échelle et la construction de courbes comparables à celles que pourrait tracer un marégraphe. Aussi, les observations recueillies pendant le voyage de la *Manche*, malgré le peu de durée des relâches, présentent-elles, par leur continuité, un réel intérêt.

Les courbes des Pl. XVI, XVII et XVIII comprennent les observations faites en quatre points : Patrixsiord et Reikiavik en Islande, la baie Skans et celle de la Recherche au Spitzberg.

Échelle de marée. — L'échelle de marée dont nous nous sommes servis, a été confectionnée à bord avec un espars de 10 centimètres de diamètre environ, gradué de 10 en 10 centimètres sur une longueur de 1 mètres. Les divisions étaient peintes alternativement en blanc et noir et en rouge et blanc, et chaque mètre terminé par une planchette

numérotée, comme l'indique la figure ci-contre. Une échelle ainsi construite peut être lue à grande distance au moyen d'une longue-vue. L'espars, terminé par une pointe en fer, et tenu par quatre haubans amarrés sur des gueuses, était, en général, placé verticalement près du rivage.

Les observations, faites régulièrement de demi-heure en demi-heure, n'ont jamais présenté de difficultés. Le timonier avait reçu l'ordre d'apprécier seulement le demi-intervalle, et, par suite, les hauteurs ont été lues à 5 centimètres près.

Quelquefois la brume a empêché les lectures.

Courbes. — Dans les feuilles de marée ci-jointes, le trait pointillé est la ligne brisée qui résulte directement du report sur le papier de chaque hauteur observée. Le trait noir laisse de côté les anomalies provenant soit d'erreurs d'observation soit de causes diverses inconnues. On a figuré en traits noirs la courbe corrigée des dénivellations produites par la pression atmosphérique, ainsi que la courbe des



Fig. 2.

niveaux moyens, c'est-à-dire, des points également distants, à chaque marée, de la pleine mer et de la basse mer. Cette dernière enregistre ainsi les mouvements de l'onde diurne.

Les tableaux se rapportant à chaque courbe ont servi au calcul des éléments de la marée.

Les colonnes not 1, 2, 3, et 4 indiquent la date, l'heure et la hauteur de chaque pleine ou basse mer relevée sur la courbe.

Les colonnes n° 5 et 6 comprennent les hauteurs du baromètre réduites à o°, et les corrections de niveau qui en résultent.

Les hauteurs corrigées sont inscrites dans les colonnes n° 7 et 8. La colonne n° 9 comprend les niveaux moyens de chaque marée, obtenus en prenant la moyenne arithmétique des hauteurs de la pleine et de la basse mer. Le niveau moyen, résultant de l'ensemble de ces lectures, est écrit en regard. Dans les colonnes suivantes se trouvent les hauteurs de chaque pleine mer au-dessus du niveau moyen (H) et au-dessus de la courbe des niveaux moyens (H'). Ces dernières sont les véritables hauteurs de l'onde semi-diurne.

La colonne nº 12 reproduit les coefficients de la marée en centièmes relevés dans l'Annuaire des marées pour les dates correspondantes, et qu'on a supposé pouvoir être applicables à l'Islande et au Spitzberg.

On a inscrit, dans la colonne n° 13, les unités de hauteur calculées par la formule :

 $U = \frac{H}{C}$ 

Chaque fois que la valeur de H s'est écartée sensiblement de celle de H', on a employé cette dernière de préférence, de sorte que la moyenne des résultats représente l'unité de hauteur de l'onde semi-diurne.

La colonne n° 14 indique les heures du passage de la lune au méridien du lieu, calculées par la formule :

$$h^{ro} = h \pm 2^{m}, 1 \times M$$

dans laquelle h est l'heure du passage au méridien de Paris et M la longitude exprimée en heures et portions d'heure; 2<sup>m</sup>, 1 est la variation moyenne horaire d'ascension droite de la lune.

On a pris, pour les heures du passage au méridien inférieur, la moyenne entre les deux heures consécutives du passage supérieur.

Dans la colonne n° 15 est reportée, en temps astronomique, l'heure de la pleine mer qui suit chaque passage au méridien.

La colonne n° 16 est la correction de parallaxe, fournie par la table donnée dans l'ouvrage de M. Germain (Traité d'hydrographie).

Ensin la colonne n° 17 donne l'établissement du port par la formule:

$$E = h^{re}$$
 pleine mer  $-h^{re}$  passage — correction.

On peut adopter, comme valeur approchée de l'établissement, la moyenne des heures ainsi calculées.

#### Observations de marée en Islande.

Patrixfiord. — Les courbes de la baie de Patrixfiord (Voy. tracé, Pl. XVI) ont été construites d'après les observations faites au mouil-

lage de Vatneyre. L'échelle était placée au wharf situé devant la maison du sysselman.

Les calculs inscrits sur le tableau ci-dessous font ressortir les résultats suivants :

Unité de hauteur de l'onde semi-diurne..... 1<sup>m</sup>,66

— de l'onde diurne..... 0,19

Il en résulte que l'amplitude totale de la marée, aux syzygies, peut atteindre  $4^{m}$ .36.

Établissement du port...... VIh 45<sup>m</sup>

Les marées ont présenté certaines anomalies, en particulier les 3 et 9 juin, où les pleines mers, cotées respectivement 44 et 70, n'ont pas atteint les hauteurs proportionnelles à ces coefficients. On peut chercher l'explication de ce fait dans la force et la direction du vent régnant sur la côte. Le 2 juin, en esset, il a été observé un vent de nord-est, de 21 mètres à la seconde. Les 8 et 9 juin, au contraire, on ne relève, sur le journal météorologique, que des brises modérées ou des calmes. Mais il convient de remarquer que les ondes de marée, par suite de leur mouvement de propagation, peuvent être insluencées par un vent local, soussant en un point éloigné de celui où se trouve l'échelle.

ISLANDE. — PATRIMI

Latitude: 65° 36′ 00″N. Longitude: 1° 45° 36° O.

| 1      | 2            | 3        | 4             | 5            | 6             | 7        | 8         | . 9      |             |
|--------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------|----------|-----------|----------|-------------|
| Dates  | Houres       | Pl. mers | B. mers       | Baroma, à 0° | Correction    | Hauteurs | Corrigées | Niveau : | moja        |
| 3 juin | h<br>2 15 s. | 1 35     |               | 756.0        | <b>— 0.05</b> | 1.30     |           | 0 78     |             |
|        | 7 15 s       |          | 0.30          | 756.6        | <b>— 0.05</b> |          | 0.25      | 0.94     | Ί           |
| 4 juin | 1 30 m.      | 1.67     |               | 757.2        | - 0.04        | 1.63     |           | 0.87     |             |
|        | 9 00 m.      |          | 0.18          | 757.9        | <b>— 0.03</b> |          | 0.15      | 0.87     | l           |
|        | 3 00 s.      | 4 65     |               | 758.6        | - 0.02        | 1.63     |           |          |             |
| 5 juin | 3 00 m.      | 1.65     |               | 739.5        | - 0.01        | 1.64     |           |          |             |
|        | 4 00 s.      | 1.65     |               | 760.0        | 0.00          | 1.65     |           | 0.84     |             |
|        | 9 45 s.      |          | 0.05          | 758.0        | - 0.03        |          | 0.02      | 0.82     |             |
| 6 juin | 3 45 m.      | 1.67     |               | 756.5        | - 0.05        | 1.62     |           | 0.73     |             |
|        | 10 00 m.     | 1        | <b>— 0 03</b> | 753.0        | - 0.08        |          | 0.12      | 0.88     | <b>)</b> 0. |
|        | 4 00 s.      | 2.00     |               | 751.0        | - 0.12        | 1.88     |           | 0 94     |             |
|        | 10 30 s.     |          | 0.10          | 752.7        | - 0.10        |          | 0.00      | 0.95     |             |
| 7 jain | 5 00 m.      | 2 00     |               | 752.8        | - 0.10        | 1.90     |           | 0.84     |             |
|        | 10 15 m.     |          | - 0.15        | 754.9        | - 0.07        |          | 0.22      | 0.93     | l           |
|        | 4 45 s.      | 2.12     |               | 736.0        | - 0.05        | 2.07     |           | 1.00     | l           |
|        | 11 30 s.     |          | <b>— 0.05</b> | 758.0        | - 0.03        | į        | 0.08      | 0.96     | ١           |
| 8 juin | 5 30 m.      | 2.00     |               | 760.0        | 0 00          | 2.00     |           | 0.92     |             |
|        | 11 00 m.     | - [      | <b>— 0 20</b> | 761.9        | + 0.03        |          | 0 17      | 0.96     |             |
|        | 5 30 s.      | 2.05     |               | 762.8        | + 0.04        | 2.09     |           | 1.02     |             |
|        | 11 15 8.     |          | - 0.12        | 765.3        | + 0.07        |          | 0.05      | 0.86     |             |
| 9 juin | 5 30 m.      | 1.65     |               | 768 0        | + 0.11        | 1.76     |           |          | ĺ           |

Pl. XVI).

|      |      |    | -    |      |              |             |             |      |              |
|------|------|----|------|------|--------------|-------------|-------------|------|--------------|
| D    | -11  | 12 | 13   |      | 14<br>Heare  | 15          | 16          | 4    | 7            |
| I .  | н.,  | C  | บ    |      | Passage      | Pi. mer     | Corr.       | 1    | 3            |
| 41   |      | 44 |      |      | h m<br>18 57 | h m<br>2 15 | + 36        | 5 54 |              |
| .74  | 0.73 | 45 | 1.62 |      | 7 47         | 13 30       | + 22        | 6 35 |              |
| .74  |      | 45 |      |      | 19 37        | 3 00        | + 08        | 7 31 |              |
| .73  |      | 48 |      |      | 7 56         | 15 00       | - 09        | 6 35 |              |
| .76  | ŗ    | 30 |      |      | 20 16        | 4 00        | <b>— 17</b> | 7 27 |              |
| .73  | 0.83 | 53 | 1.57 |      | 8 36         | 15 45       | - 29        | 6 41 | h m<br>VI 45 |
| 1.99 | 0.97 | 56 | 1.73 | 1.66 | 20 56        | 4 00        | — 32        | 6 32 | VI 45        |
| 1.01 | 1.00 | 59 | 1.69 |      | 9 16         | 17 00       | 36          | 7 07 |              |
| 1.18 | 1.10 | 62 | 1.77 |      | 21 38        | 4 45        | _ 37        | 6 30 |              |
| 1.44 | 1.06 | 65 | 1.63 |      | 9 59         | 17 30       | — 33        | 6 56 |              |
| 1.20 | 1.10 | 68 | 1.62 |      | 22 22        | 5 30        | — 32        | 6 36 |              |
| 0.87 |      | 70 |      |      | 10 44        | 17 30       | <b>— 23</b> | 6 21 |              |

Reikiavik (voy. tracé Pl. XVII). — L'échelle était placée, à Reikiavik, près de l'extrémité du wharf du consulat. Le tableau ci-dessous reproduit les hauteurs observées pendant six jours et donne les résultats suivants :

| Unité de hauteur de l'onde semi-diurne | 2 <sup>m</sup> , 08 |
|----------------------------------------|---------------------|
| de l'onde diurne                       | 0,21                |
| Amplitude totale maxima                | 5,40                |
| Établissement du port                  | IVh 50m             |

Latitude: 64° 08′ 40″ N. Longitude: 4h 37m 01° O. ISLANDE. - REIKIAVIK

| 1                    | 3                                                                                | 3                    | 4                    | 5                                                           | 6                                                                  | 7                    | 8                    | 9                                                    |        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------|--------|
| Dates                | Heures                                                                           | Pl.mers              | B. mers              | Barom. à 0°                                                 | Correction                                                         | Hauteurs             | Corrigées            | Niveau n                                             | noyen  |
| 15 juin.<br>16 juin. | h m<br>8 15 m.<br>1 30 s.<br>7 30 s.<br>2 00 m.<br>9 00 m.<br>2 30 s.<br>8 45 s. | 3.12<br>3.20<br>3.10 | 0.60<br>0.60<br>0.80 | 767.1<br>767.3<br>766.5<br>766.7<br>767.0<br>767.2<br>766.4 | + 0.10<br>+ 0.10<br>+ 0.09<br>+ 0.09<br>+ 0.10<br>+ 0.10<br>+ 0.09 | 3.22<br>3.29<br>3.20 | 0.70<br>0.69<br>0.90 | 1 96<br>1.99<br>1.99<br>1 95<br>2 05<br>2.18<br>2.16 |        |
| 17 juio.             | 3 30 m.<br>10 00 m.<br>3 30 s.                                                   | 3.40                 | 0.75                 | 767.5<br>767.5<br>767.5                                     | + 0.10<br>+ 0.10<br>+ 0.10                                         | 3.50<br>3 37         | 0.85                 | 2.18<br>2.15<br>2.09                                 | , 2.06 |
| 18 juin.             | 9 45 s.<br>5 00 m.<br>11 00 m.<br>5 00 s.                                        | 3.20                 | 0.60                 | 767.7<br>768.7<br>768.4<br>768.3                            | + 0.10 $+ 0.12$ $+ 0.11$ $+ 0.11$                                  | 3.31                 | 0.72                 | 2.05<br>2.02<br>2.11<br>2.03                         |        |
| 19 juin.             | 11 00 s,<br>5 30 m.<br>11 45 m.<br>6 00 s.<br>Minuit.                            | 3.03                 | 1.00                 | 768.7<br>768.5<br>767.9<br>767.7<br>766.5                   | + 0.12<br>+ 0.11<br>+ 0.11<br>+ 0.10<br>+ 0.09                     | 3.15                 | 0 71                 | 1.93<br>1.92<br>2.11<br>2.12                         |        |

Les éléments de la marée inscrits sur le plan de Reikiavik de 1840 sont les suivants :

Comme on le voit, les résultats trouvés en 1892 concordent sensiblement avec les premiers.

(voy. Pl. XVII).

| i 10 | iı<br>H' | 12<br>C | 13<br>U |      | 14<br>Heuro<br>Passage<br>C | 15<br>Pl. mers | 16<br>Corr. |          | 17<br>B    |
|------|----------|---------|---------|------|-----------------------------|----------------|-------------|----------|------------|
| 1 16 |          | 66      | 1 76    |      | 16 03                       | h m<br>20 15   | + 63        | b m 5 15 |            |
| 1.23 | 1.30     | 63      | 2.06    |      | 4 29                        | 7 30           | + 65        | 4 06     |            |
| 1 14 | 1.20     | 61      | 1.96    |      | 16 54                       | 21 00          | + 67        | 5 13     |            |
| 1 40 | 1 29     | 59      | 2.18    |      | 5 18                        | 8 45           | + 65        | 4 32     |            |
| 1 44 | 1 33     | 58      | 2 29    | 2.08 | 17 42                       | 22 00          | + 62        | 5 20     | . IV• 50 m |
| 1.31 | 1.30     | 58      | 2.24    |      | 6 06                        | 9 45           | + 60        | 4 39     | 71. 00 -   |
| 1 25 | 1.24     | 58      | 2.14    |      | 18 30                       | 23 00          | + 48        | 5 18     |            |
| 1.09 | 1.17     | 59      | 1.98    |      | 6 54                        | 11 00          | + 33        | 4 39     |            |
| 1.06 | 1.10     | 61      | 1.80    |      | 19 17                       | 23 45          | + 22        | 4 50     |            |
| 1 08 |          | 64      |         |      | 7 42                        | 12 00          | + 12        | 4 30     |            |

### Observations de marée au Spitzberg.

Baie de la Recherche. — Les observations sont divisées en deux périodes, qui correspondent aux deux séjours faits par le bâtiment dans la baie de la Recherche (voy. tracés, Pl. XVIII).

D'une façon générale, il semble que les marées soient plus régulières au Spitzberg qu'en Islande. On a remarqué, toutesois, pendant les mortes eaux, que la mer baissait par à-coups successifs, entre lesquels son niveau restait stationnaire. Cette particularité, que l'on

Latitude : 77° 30' N. Longitude : 0° 47° 56° E.

SPITZBERG. - BAIE DE LA RECHERCHE

| 1       | 2              | 3       | 4       | 5         | 6             | 7        | 8         | 9      |       |
|---------|----------------|---------|---------|-----------|---------------|----------|-----------|--------|-------|
| Dates   | Heures         | Pl.mers | B. mers | Barom. 00 | Corrections   | Hauteurs | Corrigées | Niveau | moyen |
| i août  | h m<br>6 35 s. | 0.92    |         | 757.0     | - 0.04        | 0.88     |           | 0 57   |       |
| 2 août  | 1 00 m.        |         | 0.30    | 756.8     | - 0.04        |          | 0.26      | 0.56   |       |
|         | 6 00 m.        | 0.93    |         | 755.8     | - 0.06        | 0.87     |           | 0.55   | 1 1   |
|         | 1 05 s.        |         | 0.30    | 754 . 6   | - 0.07        |          | 0.23      | 0 54   | 1     |
| l       | 7 30 s.        | 0.93    |         | 753.5     | - 0.09        | 0.84     |           | 0.59   | 0.56  |
| 3 août  | 1 45 m.        |         | 0.43    | 752.2     | 0 10          |          | 0.33      | 0.57   |       |
| 1       | 8 15 m.        | 0.94    |         | 750.6     | 0.13          | 0.81     |           | 0.52   |       |
|         | 2 45 s.        |         | 0.38    | 749 0     | - 0.15        |          | 0.23      | 0.55   |       |
| l       | 9 45 8.        | 1.03    |         | 748 3     | - 0.16        | 0.87     |           | 0.55   | 1     |
| 4 août  | 3 45 m.        |         | 0 38    | 748.3     | - 0.16        |          | 0.22      | }      | . ]   |
| 12 août | 3 45 s.        | 2.30    |         | 755.8     | - 0.06        | 2.24     |           | 1.56   |       |
| H       | 9 45 s.        |         | 0.93    | 756.0     | <b>— 0.05</b> |          | 0.88      | 1.63   |       |
| 13 août | 3 45 m.        | 2.42    |         | 756.7     | - 0.04        | 2.38     |           | 1.59   |       |
| l       | 10 15 m.       |         | 0.83    | 757.8     | <b>—</b> 0.03 |          | 0.80      | 1.45   | 1.54  |
| H       | 4 30 s.        | 2.12    |         | 758.8     | <b>— 0.02</b> | 2.10     |           | 1 50   | 1.34  |
| ll .    | 11 00 s.       |         | 0.90    | 759.6     | - 0.01        |          | 0.89      | 1.53   |       |
| 14 août | 4 15 m.        | 2.37    |         | 760.0     | 0.00          | 2.37     |           | 1.60   |       |
|         | 11 15 m.       |         | 0.83    | 760.2     | 0.00          |          | 0.83      | 1.48   |       |
|         | 5 15 s.        | 2.12    |         | 760.0     | 0 00          | 2.12     |           | 1.46   |       |
| 15 août | 0 15 m.        |         | 0.80    | 759 8     | 0.00          |          | 0.80      |        |       |

observe également en France, s'est accentuée pendant la matinée du 3 août, où la mer est restée pleine et au même niveau pendant deux heures et demie, effet produit peut-être par un vent de N.-N.-O. de 11 mètres qui s'est fait sentir pendant quelques heures, la baie de la Recherche se trouvant ouverte au nord.

Cette baie est limitée, à l'est et à l'ouest, par deux glaciers, sur le front desquels chaque marée basse détermine une chute plus ou moins abondante de glaçons qui sont, ensuite, entraînés par le courant. Quelques-uns d'entre eux restent échoués près du rivage, mais, pendant notre séjour, le régime de la marée n'a pas paru influencé par leur présence.

(voy. Pl. XVIII).

| 10<br>H | 11<br>H' | 12<br>C | 13<br>U | Houre<br>Passage<br>C | 15<br>Pl. mers | 16<br>Corr. | 17<br>B |        |
|---------|----------|---------|---------|-----------------------|----------------|-------------|---------|--------|
| 0.32    |          | 40      | 0 80    | h m<br>6 19           | h m<br>6 35    | + 62        | 1 18    |        |
| 0.31    |          | 38      | 0.82    | 18 42                 | 18 00          | + 51        | 0 09    |        |
| 0.28    |          | 36      | 0.78    | 7 05                  | 7 30           | + 36        | 1 01    |        |
| 0.25    |          | 37      | 0.68    | 19 30                 | 20 15          | + 15        | 1 00    |        |
| 0.31    |          | 38      | 0.82    | 7 55                  | 9 45           | - 6         | 1 44    | lb 06= |
| 0 70    |          | 93      | 0.75    | 3 03                  | 3 45           | + 47        | 1 29    |        |
| 0.84    | 0.77     | 89      | 0.86    | 15 52                 | 15 45          | + 58        | 0 51    |        |
| 0.56    | 0.63     | 84      | 0.75    | 13 48                 | 14 30          | + 57        | 1 39    |        |
| 0.83    | 0.75     | 79      | 0.95    | 16 43                 | 16 13          | + 64        | 0 36    |        |
| 0 58    | 0 65     | 72      | 0 90    | 5 09                  | 5_15           | + 66        | 1 12    |        |

Les résultats fournis par les observations de marée sont les suivants :

| Unité de hauteur de l'onde semi-diurne | 0,81  |
|----------------------------------------|-------|
| — de l'onde diurne                     | 0,11  |
| Amplitude totale maxima                | 2,16  |
| Établissement du port                  | lho6m |

Ces valeurs diffèrent considérablement de celles qui sont inscrites sur le plan de la *Recherche* de 1838, soit VII<sup>h</sup> 56<sup>m</sup> pour l'établissement et 1 mètre pour la hauteur.

Latitude: 78° 30′ 40″ N. Longitude: 0h 54m 54° E. SPITZBERG. — BAIE SKANS

| 1       | 2            | 3       | 4       | 5         | 6      | 7        | 8         | 9           |    |
|---------|--------------|---------|---------|-----------|--------|----------|-----------|-------------|----|
| Dates   | Heures       | Pl.mers | B. mers | Barom. 0° | Corr.  | Hauteurs | Corrigées | Niveau moye | n  |
| 6 août. | h<br>5 45 s. |         | 0.98    | 754.8     | - 0.07 |          | 0.91      | 1.47        |    |
| 7 août. | 1 15 m.      | 2.05    |         | 757.5     | 0.03   | 2.02     |           | 1 47        |    |
|         | 6 45 m.      |         | 0.93    | 759.3     | - 0 01 |          | 0.92      | 1.49        |    |
|         | 1 00 s.      | 2 05    |         | 761.0     | + 0.01 | 2.06     |           | 1.49        |    |
|         | 6 30 s.      |         | 0.88    | 762.6     | + 0.03 |          | 0.91      | 1.50        | 16 |
| 8 août. | 0 45 m.      | 2.05    |         | 763.8     | + 0 05 | 2.10     |           | 1.45        | Ì  |
|         | 7 15 m.      |         | 0.73    | 764.8     | + 0.06 |          | 0.79      | 1.40        |    |
|         | 1 00 s.      | 1.93    |         | 765.5     | + 0.07 | 2.00     |           | 1.40        | ı  |
|         | 6 45 s.      |         | 0.73    | 765.5     | + 0.07 |          | 0 80      | )           | 1  |

Résumé. — Les quatre points où il nous a été possible d'étudier la la marée pendant plusieurs jours, sont situés sur les côtes ouest de l'Islande et du Spitzberg, et occupent, environ, des positions analogues par rapport aux terres dont ils font partie. Il peut donc être intéressant de comparer les résultats obtenus pour l'amplitude totale de la marée, en les réunissant dans le tableau suivant:

|                        | Latitude.    | Unités de | hauteur. | Amplitude. |
|------------------------|--------------|-----------|----------|------------|
|                        | 0 .          | m         | m        | m          |
| Reikiavik              | 64 og' N.    | 2,08      | 0,21     | 5,40       |
| Patrixfiord            | 65 36        | 1,66      | 0,19     | 4,36       |
| Baie de la Recherche . | <i>77</i> 30 | 0,81      | 0,11     | 2,16       |
| Baie Skans             | 78 31        | 0,78      | 0,05     | 1,96       |

Baie Skans (voy. tracé, Pl. XVII). — Les observations faites à la baie Skans conduisent aux valeurs suivantes pour les éléments de la marée :

| Unité de hauteur de l'onde semi-diurne | m.<br>0,78 |
|----------------------------------------|------------|
| - de l'onde diurne                     | 0,05       |
| Amplitude totale maxima                | 1,96       |
| Établissement du port                  | Ih28m      |

(voy. Pl. XVIII).

| 10<br>H | 11<br>H/ | 12<br>C | 13<br>U |      | 14<br>Heure<br>Passage<br>C | 15<br>Pl. mer    | 16<br>Corr. | i         | 17<br>B  |
|---------|----------|---------|---------|------|-----------------------------|------------------|-------------|-----------|----------|
| 0.56    | 0.55     | 67      | 0.82    |      | h m<br>(6) 10 41            | h m<br>(6) 13 15 | - 18        | h<br>2 16 |          |
| 0.60    | 0.57     | 72      | 0.79    |      | (6) 23 09                   | (7) 1 00         | <b>— 13</b> | 1 38      |          |
| 0.66    | 0.62     | 78      | 0.79    | 0.78 | (7) 11 37                   | 12 45            | - 4         | 1 04      | ) 1h 28m |
| 0.54    | 0.60     | 83      | 0.72    |      | (8) 0 05                    | (8) 1 00         | + 1         | 0 56      |          |
|         |          |         | /       |      |                             |                  |             |           |          |

D'une façon générale, les marées sont plus faibles au Spitzberg qu'en Islande, et il est assez curieux de remarquer, sans cependant vouloir en tirer une conclusion formelle, que leur hauteur décroit à mesure qu'on se rapproche davantage du pôle.

### OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Par M. R. de Carfort.

Les observations météorologiques effectuées dans les régions polaires ont une importance particulière qui résulte du voisinage de l'axe de rotation du globe. Le pôle terrestre est, probablement, le siège de phénomènes d'un ordre spécial, dont l'étude ne pourrait manquer d'offrir un puissant intérêt. En tournant sans cesse autour de l'horizon à une hauteur presque constante, le soleil doit y déterminer un état d'équilibre entièrement différent de celui qui régit l'atmosphère dans les régions tempérées.

Les documents recueillis à bord de la *Manche* viendront s'ajouter à tous ceux que l'on possède déjà sur ces parages peu fréquentés, et dont l'ensemble contribuera, un jour, à dégager de ses voiles une science encore mal connue.

La mission était pourvue de plusieurs instruments à lecture directe et de trois enregistreurs. Dans le but de s'affranchir des erreurs produites par le rayonnement du corps du bâtiment, on avait construit, sous l'angle de la passerelle, un abri météorologique où se trouvaient suspendus les thermomètres ainsi que l'hygromètre enregistreur.

L'extraît du journal météorologique de la Manche, que nous présentons ici, contient toutes les observations effectuées à bord pendant le voyage du bâtiment à Jan Mayen et au Spitzberg, depuis le départ de Leith, le 20 juillet, jusqu'à l'arrivée à Tromsoë, le 19 août. Il comprent 17 colonnes, dans lesquelles se trouvent inscrites les valeurs corrigées des divers éléments.

Dates et heures des observations. — (Colonnes nos 1 et 2.) — Les observations ont été prises, autant que possible, toutes les deux heures, mais on n'a pas cherché à suppléer à celles qui, pour une cause quelconque, avaient été omises. Je me suis attaché, d'ailleurs, à n'inscrire sur le journal que des chiffres observés et contrôlés avec soin.

Latitude et longitude. — (Colonnes nos 3 et 4.) — On a calculé, plusieurs fois par jour, le point estimé au moment des observations, principalement aux heures 10, 2 et 6 qui correspondent, généralement, aux séries complètes pouvant servir de repères pour les enregistreurs.

Force et direction du vent. — (Colonnes n° 5 et 6.) — La direction vraie du vent, résultant de la direction apparente combinée avec le mouvement du navire, est inscrite dans la colonne n° 5. La direction du vent apparent était donnée par une girouette en plumes emmanchée sur l'alidade de l'un des tachymètres.

La colonne n° 6 est la vitesse du vent en mètres par seconde. Un anémomètre du système Fleuriais, installé sur le sommet du kiosque de la passerelle, nous a donné, chaque fois, la vitesse du vent apparent.

Pression atmosphérique. — (Colonne n° 7.) — La Manche possédait quatre baromètres:

Un baromètre Fortin fourni, avec sa correction, par l'observatoire de Cherbourg;

Un baromètre marin à mercure;

Un baromètre anéroïde;

Un baromètre enregistreur.

Les comparaisons avec le baromètre Fortin ont été prises pendant le séjour du bâtiment dans les docks de Leith, et ont permis de déterminer la correction du baromètre marin. Les trois autres instruments ont été comparés chaque jour au mouillage. On a inscrit, dans la colonne n° 7, la hauteur barométrique réduite à o° et au niveau de la mer.

Température de l'air. — (Colonne nº 8.) — Les chiffres inscrits dans cette colonne sont les lectures corrigées du thermomètre suspendu sous l'abri. Ce thermomètre, provenant du Service hydrographique,

a été comparé plusieurs fois avec les thermomètres étalons fournis par le Bureau central météorologique.

État hygrométrique de l'air. — (Colonne nº 9.) — L'humidité relative de l'air a été déduite des observations du thermomètre à boule mouillée situé sous l'abri. Les chiffres de cette colonne doivent servir de repères pour la lecture des courbes de l'hygromètre enregistreur.

Les différents états de la vapeur d'eau contenue dans l'air, d'abord invisible et transparente, puis condensée sous forme de brume et de nuages, sont l'une des causes principales des perturbations atmosphériques, en raison des différences de cohésion et de conductibilité calorique et électrique qui en résultent. Il est donc important de suivre toutes les variations de l'état hygrométrique de l'air.

Nous avons eu l'occasion d'observer, dans la baie de la Recherche, en faisant l'ascension d'un des sommets, deux couches de brume parallèles et superposées, séparées par une tranche d'atmosphère entièrement transparente. Il semble que la vapeur d'eau soit d'autant plus transparente que l'air est plus voisin de son point de saturation. La formation de la brume n'est pas toujours la conséquence directe de cette saturation. Par contre, une brume épaisse, mais sèche, peut ne faire monter l'hygromètre qu'à 90 ou 95.

Temps. — (Colonne nº 10.) — Les heures de pluie, neige ou brume sont enregistrées dans la colonne nº 10.

Proportion de ciel couvert. — (Colonne nº 11.) — On a noté, toutes les deux heures, l'état du ciel au point de vue de la nébulosité. Les chiffres indiquent, en dixièmes, la proportion de ciel couvert au moment de l'observation.

Forme des nuages. — (Colonnes n° 12 et 13.) — Les différentes formes de nuages ont été notées plusieurs fois et j'ai dû, pour écarter toute ambiguīté, emprunter à la nomenclature de Poèy quelques expressions telles que tracto-cirrus et fracto-cumulus. La première désigne les cirrus en forme de stries ou de filaments allongés; la seconde s'applique aux fragments de nuages déchiquetés qui sont emportés par le vent.

Au Spitzberg, les formes de nuages les plus fréquemment observées sont : le stratus ou brouillard élevé, le nimbus donnant la pluie ou la neige, le cirro-cumulus ou nuage de neige et le cirrus. L'échelle des nuages est surbaissée. Il arrive que les stratus se tiennent

à peine suspendus au-dessus du sol, tandis que l'altitude des cirrocumulus ne dépasse pas quelques centaines de mètres. Ceux-ci sont très souvent collès contre le flanc des montagnes et se confondent avec la neige qui les recouvre. Parfois, leur partie supérieure est formée, dans ce cas, d'une sorte de brouillard ou poussière neigeuse que les rayons obliques du soleil colorent en rose.

Température de l'eau de mer. — (Colonne n° 14.) — Les études concernant l'eau de mer sont du domaine de l'océanographie, mais se rattachent étroitement à la météorologie atmosphérique. La température de la surface de l'Océan, en accélérant ou retardant l'évaporation, fait varier l'état hygrométrique de l'air, ainsi que la température et le potentiel électrique des masses nuageuses avoisinantes. C'est à bon droit qu'on a pu qualifier le Gulf-Stream de père des tempêtes. L'immense fleuve d'eau chaude est le chemin des dépressions et produit, lui-même, par les différences de condensation, un grand nombre de perturbations atmosphériques locales, grains, orages et coups de vent.

La plupart des météorologistes refusent, actuellement, le nom de Gulf-Stream aux eaux chaudes qui baignent les côtes de la Norvège et du Spitzberg. D'après eux, le courant du golfe du Mexique se perd dans l'Atlantique sans dépasser une certaine limite, et sa chaleur seule se propage à la surface de l'océan Arctique. Quoi qu'il en soit, c'est à ces eaux chaudes du nord que l'Islande et la Norvège doivent la douceur relative de leur climat. C'est elles qui, refoulant la banquise polaire, permettent aux bâtiments de remonter, pendant l'été, sur la côte du Spitzberg, jusque par 80° de latitude nord. L'observation de la température de l'eau de mer est, par suite, d'une importance capitale pour les navigateurs des régions polaires. C'est en consultant avec soin les cartes de températures, et en suivant les lignes isothermes, que la Manche a pu s'avancer, presque à coup sûr, vers Jan Mayen et, de là, vers le Spitzberg, sans rencontrer de glaces flottantes.

Celles-ci sont entraînées par le courant polaire qui descend le long de la côte du Groënland et dont une branche, passant au nord de l'Islande, s'infléchit sur sa côte est. La largeur de ce courant est variable, mais sa limite est toujours nettement indiquée par la température o° de la surface de la mer. Sur la côte ouest d'Islande, on trouve, il est vrai, un courant d'eau chaude allant, du sud au nord, à la rencontre des glaces, et nous avons observé, au cap Nord, une température de + 2° jusqu'au milieu des premiers blocs détachés de la banquise.

Mais, quoi qu'il en soit, on peut, au large, présumer qu'il n'existe pas de glaçons dans une eau supérieure à + 2° et qu'au contraire un abaissement subit de la température jusqu'à o° indique le voisinage de la glace.

Les températures de l'eau de mer ont été prises, à bord de la Manche, très régulièrement toutes les deux heures, et souvent toutes les heures, au moyen du thermomètre n° 58409, d'Alvergniat, fourni par M. Pouchet. Cet instrument était muni d'un réservoir en zinc faisant corps avec sa monture et servant à puiser l'eau le long du bord. La lecture du thermomètre s'effectuait pendant que sa boule était plongée dans le liquide, et l'on prenait soin d'attendre l'instant précis où la colonne de mercure avait cessé de monter ou de descendre. Cette observation était, d'ailleurs, souvent contrôlée par celle de la température de l'eau puisée sur l'avant de l'étrave, pour la mesure de la densité. Les deux températures n'ont jamais disséré que de quelques dixièmes.

Densité de l'eau de mer. — (Colonne n° 15.) — La Manche était pourvue d'un aréomètre Thoulet. Cet instrument, qui porte le n° 7, a été régulièrement observé pendant toute la campagne, et les chiffres inscrits dans la colonne n° 15 ont été calculés, au retour, au moyen de la table spéciale de l'aréomètre dressée, à Nancy, par les soins de M. Thoulet.

Suivant les conseils donnés par ce professeur dans son Océanographie, nous nous sommes servis, pour la mesure des densités, d'une éprouvette en verre suspendue par quatre cordelettes remplie, vidée puis remplie de nouveau avec de l'eau puisée sur l'avant de l'étrave. L'aréomètre, muni de ses poids, y était plongé doucement en même temps que le thermomètre qui lui est joint, et les deux lectures avaient lieu simultanément une ou deux minutes après. L'observation n'a jamais présenté de difficultés, bien que, par grand roulis, l'instrument ait été, parfois, animé d'un léger mouvement oscillatoire vertical. J'ai pris soin, dans ce cas, d'adopter la moyenne des lectures extrêmes.

En outre, pour annuler l'erreur due à la capillarité de la tige, j'observais le point d'affleurement par-dessous la surface liquide.

Il est intéressant de comparer les chiffres inscrits dans la colonne  $n^{\circ}$  15 et qui représentent la densité de l'eau de mer,  $S^{\frac{1}{\epsilon}}$ , avec ceux qui figurent sur la planche XXXIV du volume XVIII de l'ouvrage si complet du professeur Mohn, The North Ocean.

Mais, il faut avoir soin de remarquer que ces derniers représentent,

non pas la densité, mais le poids spécifique de l'eau de mer à la température + 17°,5, S<sup>27,5</sup>. Le passage d'un chiffre à l'autre peut, d'ailleurs, s'effectuer au moyen de la table de réduction donnée à la page 138 du volume précité.

Par exemple, la densité obtenue au moyen de l'aréomètre Thoulet, au mouillage de l'île Jan Mayen, est 1,0269, à la température + 3°2. La table de réduction de Mohn donne, pour cette température, la correction 11,5, correction qui s'applique à la quatrième décimale. Le poids spécifique Sin, correspondant à cette observation, est donc 1,0257,5 ou, en chiffres ronds 1,0258, ce qui concorde, à peu près exactement, avec le chiffre 58,5 inscrit, sur la planche XXXIV, à la pointe nord-est de l'île Jan Mayen.

D'autres comparaisons ont conduit à une concordance semblable.

Nous donnons (Pl. XIX) les graphiques de la température et de la densité de l'eau de mer pendant les trois traversées effectuées par le bâtiment entre l'Écosse, Jan Mayen, le Spitzberg et la Norvège. Au large, les eaux les plus chaudes, par comparaison avec la température de l'air, sont en même temps les plus salées. L'inverse a lieu dans le voisinage de la côte, pendant l'été, en raison de la fonte des neiges et des glaces et de l'apport d'eau douce qui en résulte. Dans cette saison, les grands fleuves de la côte sud d'Islande, ainsi que les fiords du Spitzberg, se prolongent, à la surface de la mer, suivant des nappes d'eau moins dense dont l'aréomètre révèle, brusquement, l'existence. En cas d'atterrissage par temps de brume, cette observation peut être d'une certaine utilité, en indiquant le voisinage de la côte.

Nous avons souvent observé, au Spitzberg, des températures de surface plus basses au large qu'à l'intérieur des baies, dans le voisinage même des glaciers et au milieu des glaçons qui en provenaient.

J'attribue, pour ma part, ce fait aux dissérences considérables de la densité dans les deux cas, l'eau plus douce de l'intérieur des siords s'échaussant plus facilement, à la surface, sous l'influence de la chaleur solaire.

Coloration de la mer. — (Colonne nº 16.) — La présence à bord de M. Pouchet nous a conduit à faire quelques observations sur les dissérentes colorations de l'eau de mer, qu'il ne faut pas confondre avec les changements de couleur produits par le restet du ciel ou des nuages. Ainsi que l'a fait remarquer ce savant, il existe des euux vertes et des eaux bleues, comme il existe du vin rouge et du vin blanc, et ces deux colorations distinctes paraissent en relation avec la présence, ou l'absence, de certains végétaux microscopiques.

M. Rabot possédait une échelle de Forel, instrument pourvu d'une série de tubes gradués passant du bleu intense au vert clair. Les nuances qu'il indique sont difficilement appréciables au large, où l'on peut se contenter de qualifier les eaux de vertes ou de bleues, suivant le cas. Nous croyons intéressant de reproduire ici (Pl. XX) la carte, dressée par M. Pouchet, des colorations observées pendant le voyage de la Manche.

La couleur de la mer est quelquesois le vert clair ou le bleu clair, qu'il est impossible de consondre l'un avec l'autre. Mais, souvent, ces deux couleurs se présentent avec une teinte opaque plus ou moins sombre qui rend l'observation plus indécise. Nous avons désigné le bleu opaque ou ardoise par la notation bleu et le vert opaque ou olive par vert. La dissérence entre le vert et le bleu peut être presque insensible.

Remarques. — (Colonne nº 17.) Dans la colonne nº 17, on a pris soin d'inscrire toutes les circonstances pouvant intéresser la météorologie, telles que l'apparition des oiseaux ou des cétacés, le voisinage des glaces, étc.

Instruments enregistreurs. — L'extrait du journal météorologique est suivi du fac-similé des courbes fournies par les trois instruments enregistreurs, pendant le voyage de la Manche à Jan Mayen et au Spitzberg.

Les lignes o° pour le thermomètre, 760 pour le baromètre et 100 pour l'hygromètre, servent de points de départ et ont été tracées, sur chaque feuille, à la hauteur vraie déduite des comparaisons avec les instruments à lecture directe. On peut donc, à la simple inspection des courbes, reconnaître la grandeur et le signe de la correction à faire subir aux lectures.

Le repérage de l'heure est donné par un trait vertical, chaque jour, à 10 heures du matin, heure du bord.

Thermomètres de profondeur. — La Manche était pourvue d'un thermomètre de profondeur, à retournement, de Negretti et Zambra. En outre, M. le professeur Pouchet et M. Rabot avaient apporté plusieurs instruments du même genre. Le Tableau I (à la suite des graphiques des enregistreurs) indique le numéro et la provenance de ceux d'entre eux qui nous ont servi. Malheureusement, la rapidité du voyage, et le peu de temps qui était accordé à la Manche pour l'accomplissement de sa mission, n'ont pas permis de faire un grand

nombre d'observations de la température de l'eau de mer à différentes profondeurs. Le Tableau II contient les observations de ce genre qu'il nous a été possible d'entreprendre; elles ont eu, principalement, pour but de vérisser certains faits intéressants, qui ressortent de l'examen des courbes si complètes dressées par le professeur Mohn, entre autres, l'existence, autour de Jan Mayen, d'une nappe d'eau froide à moins de 0°, située à environ 50 mètres de profondeur, et comprise entre des eaux plus chaudes. Les observations faites le 26 et le 28 juillet, aux environs de Jan Mayen, corroborent les assertions du savant explorateur. L'explication de ce fait ne paraît pas avoir été donnée.

Le TABLEAU III contient quelques échelles de températures prises dans les fiords du Spitzberg et de Norvège, à des profondeurs distantes de 10 mètres. On s'est servi, chaque fois, du même thermomètre, dont le déclanchement était obtenu au moyen d'un courrier, et chacune des plongées de l'instrument était maintenue pendant 10 minutes.

Dans l'Icesiord, à la baie Advent et à la baie Skans, entièrement libres de glaces, on a trouvé la température 0° entre 20 et 30 mètres de prosondeur. Au contraire, dans la baie de la Recherche, malgré la présence de nombreux glaçons, la température était encore de + 1°, 2 à 40 mètres. Cette observation semble indiquer que l'entrée de l'Icesiord est barrée par un seuil, sur lequel il reste, en moyenne, de 25 à 30 mètres d'eau, et qui fait obstacle à la propagation latérale de la chaleur. Cette supposition s'est, d'ailleurs, trouvée confirmée par les révélations de la sentinelle sous-marine que le bâtiment remorquait à son entrée et à sa sortie du siord. Cet instrument a rencontré, en esset, des petits sonds de 25, 32 et 35 mètres, à 6 ou 7 milles de la côte. Ce banc de la Sentinelle doit se prolonger vers la pointe sud de la Terre du Prince-Charles.

# EXTRAIT DU JOURNAL MÉTÉO

# DE LEITH (ECOSSE)

|                     |          |           |           | VEN       | (T    |             | ATMOSPHERE  |                            |  |  |
|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|-------------|----------------------------|--|--|
| DATE                | HEURE    | LATITUDE  | LONGITUDE | Direction | Force | Pression    | Température | État<br>hygro-<br>métrique |  |  |
| 1                   | 2        | 3         | 4         | 5         | 6     | 7           | 8           | 9                          |  |  |
|                     | )<br>/ 2 |           |           | SE        | 6     | mm<br>767,8 | +120,3      | 69                         |  |  |
| et                  | •        |           |           | E 1/4 SE  | 7,5   |             | n           |                            |  |  |
| lint o              | 6        | 36° 39' N | 40 36' O  | ENE       | 6     | 767,7       | +41,5       | 76                         |  |  |
| Mercredi 20 juillet | 8        |           |           | E 1/4 NE  | 5     | Ì           | +11,5       |                            |  |  |
| Merci               | 10       |           |           | NO 1/4 N  | 4     |             | + 9,7       | ·                          |  |  |
|                     | Minuit   | 57 11     | 4 11      | NO 1/4 O  | 6,5   | 768,7       | + 9,2       | 87                         |  |  |
|                     | 2        |           |           | NO 1/4 O  | 5     |             | + 8,7       |                            |  |  |
|                     | 4        |           |           | NO 1/4 O  | 5     |             | +10,0       |                            |  |  |
|                     | 6        |           |           | NO 1/4 O  | 6     |             | + 10,5      | <b>!</b>                   |  |  |
|                     | 8        |           |           | NO 1/4 O  | 8     |             | +10,8       | ĺ                          |  |  |
| *                   | 10       | 58 23     | 3 26      | ONO       | 7     | 767,6       | +10,7       | 89                         |  |  |
| juille '            | Midi     | 58 32     | 3 24      | ONO       | 7,5   |             | +11,2       | 1                          |  |  |
| Jeudi 21 juillet    | 2        | 58 46     | 3 20      | 0 1/4 NO  | 5,5   | 767,2       | +11,3       | 89                         |  |  |
| Jen                 | 4        |           |           | oso       | 5     |             | +12,0       |                            |  |  |
|                     | 6        | 59 19     | 3 12      | SO 1/4 O  | 5     | 766,2       | +11,2       | 93                         |  |  |
|                     | 8        |           |           | so        | 11    |             | + 10,3      | ;                          |  |  |
|                     | 10       | 59 50     | 2 56      | so        | 9     | 765,6       | + 10, 2     | 100                        |  |  |
| }                   | Minuit   |           |           | so        | 7,5   |             | + 10,5      |                            |  |  |

# ROLOGIQUE DE LA « MANCHE ».

# A JAN MAYEN

| 1                   |                   | CIEL                   |            |                 | RAU DE MER           |         |           |  |
|---------------------|-------------------|------------------------|------------|-----------------|----------------------|---------|-----------|--|
| TEMPS               | Preportion        |                        | Supériours | Température     | Densité<br>t         | Couleur | REMARQUES |  |
| 10                  | ciel comert<br>11 | iel couvert Inférieurs |            | 14              | S <sup>4</sup><br>15 | 16      | 17        |  |
|                     | 8                 | Cum.                   | Tracto-ci. | + 110,2         |                      |         |           |  |
|                     |                   | cam.                   |            |                 |                      | •••     |           |  |
|                     | 3                 |                        | Tracto-ci. | + 10,5          | 1,0263               | Vert.   |           |  |
|                     | 2                 |                        |            | + 10,6          | 1,0263               | Vert*.  |           |  |
|                     | 2                 |                        |            | + 10,8          |                      |         |           |  |
|                     | 2                 |                        |            | <b>-</b> - 10,3 |                      |         |           |  |
|                     | 1                 | Str.                   |            | + 10,2          | . 1,0265             |         | :         |  |
|                     | 2                 |                        |            | + 10,0          |                      |         |           |  |
|                     | 9                 |                        |            | + 10,2          |                      |         |           |  |
|                     | 7                 |                        |            | + 10,5          |                      |         |           |  |
|                     | 7                 |                        | .          | + 11,4          |                      |         |           |  |
|                     | 6                 | Str.                   | Cirro-cu.  | + 11,3          | 1,0267               | Vert.   |           |  |
|                     | 4                 |                        |            | + 11,4          |                      | ·       |           |  |
|                     | 7 .               | Str.                   | Cirro-cu.  | + 11,5          | 1,0267               | Vert.   |           |  |
| 1                   | 1                 |                        |            | + 11,6          |                      |         |           |  |
|                     | 9,5               | Str.                   |            | + 11,3          | 1,0266               | Vert*.  |           |  |
| Plai <b>e fine.</b> | 10                |                        |            | + 11,0          |                      |         |           |  |
| Brume.              | 10                |                        |            | + 11,0          | 1,0269               |         |           |  |
| Brume.              | 10                |                        |            | + 10,8          |                      |         |           |  |

|                     |         |           |           | VEN       | Г     |             | ATMOSPHÈRE  |                            |
|---------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|-------------|----------------------------|
| DATE                | HEURE   | LATITUDE  | LONGITUDE | Direction | Force | Pression    | Température | État<br>hygro-<br>métrique |
| ,                   | 2       | 3         | 4         | 5         | 6     | 7           | 8           | métrique<br>9              |
| ľ                   | 2       |           |           | SO 1/4 O  | 9     |             | +100,5      |                            |
|                     | 4       |           |           | SO 1/4 O  | 9     |             | +10,5       |                            |
|                     | 6       |           |           | SO 1/4 O  | 8     |             | +10,3       |                            |
|                     | 8       |           |           | SO 1/4 U  | 7,5   |             | +10,3       |                            |
| llet                | 10      | 60° 48' N | 2º 00' O  | Ouest     | 11    | mm<br>764,8 | +10,5       | 96                         |
| Vendredi 22 juillet | Midi    | 61 03     | 2 00      | oso       | 9     |             | +10,5       |                            |
| redi 3              | 2       | 61 16     | 2 00      | Ouest     | 16    | 764,3       | +11,0       | 91                         |
| Vend                | 4       |           |           | O 1/4 NO  | 9     |             | +10,5       |                            |
|                     | 6       | 61 42     | 1 58      | O 1/4 NO  | 8     | 763,3       | +10,7       | 89                         |
|                     | . 8     |           |           | O 1/4 NO  | 7     |             | +10,7       |                            |
|                     | 10      | 62 15     | 2 04      | O 1/4 NO  | 10    | 763,5       | + 10,5      | 81                         |
|                     | Minuit  |           |           | 0 1/4 NO  | 8     |             | + 9,7       |                            |
|                     | <br>  2 |           |           | ONO       | 9     |             | + 9,0       |                            |
|                     | 4       |           |           | ONO       |       |             | + 8,3       |                            |
|                     | 6       |           |           | NO 1/4 O  | 6,5   |             | + 8,5       |                            |
| iet<br>iet          | 8       |           |           | O 1/4 NO  | 7,5   |             | + 9,0       |                            |
| ini 83              | 10      | 63 57     | 1 15      | ONO       | 9     | 763,8       | + 8,5       | 85                         |
| Samedi 23 juillet   | Midi    | 64 12     | 1 15      | ONO       | 9,5   |             | + 8,5       |                            |
| San                 | 2       | 64 26     | 1 19      | NO        | 9,5   | 764,2       | + 8,5       | 85                         |
|                     | 4       | 64 36     | 1 20      | NQ 1/4 O  | 8     |             | + 7,9       |                            |
|                     | 6       | 64 38     | 1 16      | NO 1/4 0  | 6     | 765,3       | + 7,5       | 84                         |
|                     | 8       |           |           | NO 1[4 O  | 7,5   |             | + 7,5       |                            |

|                   |                    | CIEL             |                  |             | EAU DE MER           |                     |           |
|-------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|----------------------|---------------------|-----------|
| TEMPS             | Properties de      | BUA              |                  | Température | Température Densité  |                     | nemarques |
| 10                | ciel convert<br>11 | Inférieurs<br>12 | Supériours<br>13 | 14          | S <sup>T</sup><br>15 | 16                  | 17        |
| Brume<br>épaisse. | 10                 | •                |                  | + 100,5     |                      |                     |           |
| Brume<br>épaisse. | 10                 |                  |                  | + 10,6      |                      |                     |           |
| Brume.            | 10                 |                  |                  | + 10,6      |                      |                     |           |
| Brume.            | 10                 |                  |                  | + 10,6      |                      |                     |           |
| !                 | 9                  | Str·cu.          |                  | + 10,5      | 1,0271               | Bleu.               |           |
| Bancs de          | 10                 |                  |                  | + 10,7      |                      | Bleu <sup>s</sup> . |           |
| brume.<br>Petite  | 10                 | Str-cu.          |                  | + 10,7      | 1,0271               | Bleu*.              |           |
| ' plaie.          | 10                 |                  |                  | + 10,8      |                      |                     |           |
| į.                | 10                 | Str.             |                  | + 10,6      | 1,0265               | Vert*.              |           |
|                   | 9,5                |                  |                  | + 10,5      |                      |                     |           |
|                   | 10                 | Str.             |                  | + 10,3      | 1,0269               |                     |           |
|                   | 10                 |                  |                  | + 10,2      |                      |                     |           |
|                   | 10                 |                  |                  | + 9,8       |                      |                     |           |
| 1                 | 9                  |                  |                  | + 9,8       |                      |                     |           |
|                   | 10                 |                  |                  | + 9,8       |                      |                     |           |
|                   | 8                  |                  |                  | + 9,7       |                      |                     |           |
|                   | 6                  | Fracto-cu.       |                  | + 9,8       | 1,0271               | Vert <sup>a</sup> . |           |
|                   | 10                 |                  |                  | + 10,0      |                      |                     |           |
| l .               | 9                  | Str-cu.          |                  | + 10,0      | 1,0269               | Vert*.              |           |
|                   | 10                 |                  |                  | + 9,8       |                      |                     |           |
|                   | 9                  | Str-cu.          |                  | + 8,7       | 1,0270               | Bleu*.              |           |
|                   | 10                 |                  |                  | + 8,5       |                      |                     |           |

|                      |        |           |              | VENT      | Γ     |             | ATMOSPHÈNE  |                |
|----------------------|--------|-----------|--------------|-----------|-------|-------------|-------------|----------------|
| DATE                 | HEURE  | LATITUDE  | LONGITUDE    | Direction | Force | Pression    | Températuro | État<br>hygro- |
| 1                    | 9_     | 3         |              | 5         | 6     | 7           | 8           | métrique<br>9  |
| edi<br>illet         | 10     |           |              | NO 1/4 O  | 8     | <b>–</b>    | + 70,5      |                |
| Samedi<br>23 juillet | Minuit |           |              | ONO       | 8     |             | + 7,5       |                |
|                      | 2      |           |              | Ouest     | 6     | ·           | + 7,3       |                |
|                      | 4      |           |              | so        | 1,5   |             | + 7,3       |                |
|                      | 6      | 66° 04′ N | 1º 37' O     | S 1/4 SO  | 1,5   | mm<br>767,9 | + 7,3       | 86             |
|                      | 8      |           |              | S 1/4 SE  | 6     |             | + 8,3       | <br>           |
| ulliet               | 10     | 66 34     | 2 01         | S 1/4 SE  | 8     | 766,4       | + 9,1       | 91             |
| 2 ji                 | Midi   | 66 47     | 2 13         | S 1/4 SE  | 8,5   |             | + 9,0       |                |
| Dimanche 24 juillet  | 2      | 67 00     | 2 28         | Sud       | 9     | 764,9       | + 9,2       | 97             |
| Dia                  | 4      |           |              | Sud       | 12    |             | + 9,0       |                |
|                      | 6      | 67 24     | 3 29         | Sud       | 13,5  | 761,5       | + 8,5       | 100            |
|                      | 8      |           |              | Sud·      | 14    |             | + 8,5       |                |
|                      | 10     |           |              | S 1/4 SO  | 14    |             | + 8,5       |                |
|                      | Minuit |           |              | S 1/4 SO  | 17    |             | + 7,7       |                |
|                      | 2      | 68 13     | 4 45         | SSO       | 16    | 755,4       | + 8,2       | 96             |
|                      | 4      |           |              | SO 1/4 S  | 43    |             | + 7,3       |                |
| e e                  | 6      |           |              | sso       | 17    | 754,1       | + 7,3       | l              |
| S juill              | 8      |           |              | so        | 15    |             | + 6,3       | ,              |
| Lundi 23 juillet     | 10     | 68 44     | 5 40         | Ouest     | 18    | 751,8       | + 6,2       | 96             |
| Ľ                    | Midi   | 68 51     | 5 <b>4</b> 0 | Ouest     | 15,5  |             | + 6,3       |                |
|                      | 2      | 68 59     | 5 42         | ono       | 15    | 755,2       | + 6,2       | 85             |
|                      | 4      |           |              | NO 1/4 O  | 12    | l           | + 6,0       |                |

|                  |                                  | CIEL             |                  |              | EAU DE MER     |                     |                                    |
|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------------------|
| TEMPS            | Proportion<br>do<br>cial convert | $\overline{}$    | GES .            | l'empérature | Densité<br>S t | Couleur             | REMARQUES                          |
| 10               | 11                               | Inférieurs<br>12 | Supérieurs<br>!3 | 14           | 15             | 16                  | 17                                 |
| 1                | 10                               |                  |                  | + 80,5       |                |                     |                                    |
| 1                | 10                               |                  |                  | + 9,0        |                |                     |                                    |
|                  | 10                               |                  |                  | + 9,2        |                |                     |                                    |
| !                | 10                               |                  |                  | + 9,2        |                |                     |                                    |
|                  | 10                               | Str·cu.          |                  | + 9,4        | 1,0271         | Vert*.              |                                    |
|                  | 10                               |                  |                  | + 9,4        |                | •                   |                                    |
|                  | 9                                | Str-cu.          |                  | + 9,5        | 1,0270         | Vert*.              |                                    |
| 1                | 10                               |                  |                  | + 9,4        |                |                     | -                                  |
|                  | 10                               | Str.             |                  | + 9.5        | 1,0271         | Vert³.              | Un oiseau.                         |
| Pluie.           | 10                               |                  |                  | + 9,0        |                |                     |                                    |
| Pluie,           | 10                               | Str.             |                  | + 8,4        | 1,0271         | Vert*.              | ·                                  |
| brume.<br>Pluie, | 10                               |                  |                  | + 8,4        |                |                     |                                    |
| brume.<br>Pluie. | 10                               |                  |                  | + 8,2        |                |                     | Un oiseau.                         |
| Petite           | 10                               |                  |                  | + 8,8        |                |                     |                                    |
| pluie.<br>Pluie. | 10                               | Str.             |                  | + 8,2        | 1,0271         |                     |                                    |
| Pluie.           | 10                               |                  |                  | + 8,3        |                |                     | Aucun oiseau                       |
|                  | 10                               |                  |                  | + 8,2        |                |                     |                                    |
|                  | 10                               |                  |                  | + 7,0        |                |                     |                                    |
| 1                | 10                               | Str-cu.          |                  | + 7,3        | 1,0271         | Vert*.              |                                    |
| 1                | 10                               |                  |                  | + 7,0        |                |                     |                                    |
|                  | 10                               | Str-cu.          |                  | + 7,0        | 1,0272         | Vert <sup>a</sup> . | Plusieurs oi-                      |
| 1                | 10                               |                  | <br> •           | + 7,5        |                |                     | seaux (Procel-<br>laria glacialis) |

|                     |         |                  |            | VEN         | r     |             | ATMOSPHÈRE  |                                     |
|---------------------|---------|------------------|------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| DATE                | HEURE   | LATITUD <b>E</b> | LONGITUDE  | Direction   | Force | Pression    | Température | État<br>hygro-<br>mét <b>r</b> ique |
| ,                   | 2       | 3                | 1 4        | 5           | 6     | 7           | 8           | 0<br>mettrique                      |
| let                 | 6       | 69° 17' N        | 5° 45′ O   | NO          | 10    | mm<br>757,6 | + 60,2      |                                     |
| 5 juil              | 8       |                  |            | NNO         | 10    |             | + 6,3       | 1                                   |
| Lundi 25 juillet    | 10      |                  |            | NNO         | 10,5  |             | + 6,3       | 1                                   |
| Lu                  | Minuit  |                  |            | NNO         | 8     |             | + 5,5       | 1                                   |
|                     | <br>  2 |                  |            | NO 1/4 N    | 2     |             | + 4,0       |                                     |
|                     | 4       | *•               |            | NO 1/4 N    | 4,5   |             | + 3,5       | ·                                   |
|                     | 6       |                  |            | NNO         | 3     |             | + 3,3       | !                                   |
|                     | 8       |                  |            | NNO         | 3     |             | + 3,0       |                                     |
| et                  | 10      | 70 24            | 5 59       | NNO         | 2     | 764,5       | + 4,4       | 81                                  |
| Mardi 26 juillet    | Midi    | 70 31            | 6 40       | NNO         | 4     |             | + 4,1       |                                     |
| rdi 26              | 2       | 70 38            | 7 26       | ONO         | 2     | 766,3       | + 3,7       | 87                                  |
| M <sub>a</sub>      | 4       |                  | :          | Calme       | 0     |             | + 3,7       | 1                                   |
|                     | 6       | 70 56            | 8 58       | Ouest       | 1     | 766,8       | + 2,6       | 99                                  |
|                     | 8       |                  |            | Ouest       | 1     |             | + 2,4       |                                     |
|                     | 10      | 71 05            | 9 54       | <b>8</b> 80 | 5     |             | + 2,5       |                                     |
|                     | Minuit  |                  |            | Calme       | 0     |             | + 3,6       | i                                   |
|                     | 1 2     |                  |            | Calme       | 0     |             | + 4,0       |                                     |
| let                 | 4       |                  |            | ESE         | 4     |             | + 3,3       | 3                                   |
| ii.                 | }       |                  |            |             |       |             |             |                                     |
| Mercredi 27 juillet | 6       | lle Jan          | Mayen.     | SE 1/4 E    | 4,5   |             | + 4,3       |                                     |
| Mercr               | 8       | (Mouillage       | de la baie | SE          | გ,5   |             | + 4,6       | i                                   |
|                     | 10      | Mary             | Muss.)     | ESE         | 6     | 763,9<br>•  | + 4,5       | 96                                  |

|            |              | CIEL             |                  |                | EAU DE MER        |                     |                          |
|------------|--------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| TEMPS      | Proportion   |                  | LG ES            | Température    | Densité           | Couleur             | REMARQU <b>ES</b>        |
| 10         | ciel convert | Inférieurs<br>12 | Supérieurs<br>13 | 14             | S <sup>T</sup> 15 | 16                  | 17                       |
|            | 10           | Str.             |                  | + 70,2         | 1,0273            | Vert <sup>2</sup> . | Bois flotte.             |
|            | 10           |                  |                  | + 7,5          |                   |                     |                          |
|            | 10           |                  |                  | + 7,5          |                   |                     |                          |
|            | 10           |                  |                  | + 7,5          |                   |                     |                          |
|            | 10           |                  |                  | + 7,3<br>+ 7,2 |                   |                     |                          |
|            | 10           |                  |                  | + 7,0<br>+ 7,0 |                   |                     | Bois flotté.             |
|            | 10           |                  |                  | + 7,0 + 7,0    |                   |                     |                          |
|            | 10           |                  |                  | + 7,0<br>+ 6,5 |                   |                     |                          |
|            | 10           | Str.             |                  | + 5,6<br>+ 5,5 | 1,0273            | Vert <sup>2</sup> . |                          |
|            | 10           |                  |                  | +5,8<br>+5,8   |                   |                     | Cétacés. — Oi-<br>seaux. |
|            | 9,5          | Str.             |                  | +5,8 + 5,8     | 1,0275            |                     | ecaux.                   |
| '          | 10           |                  |                  | +5,8 + 5,0     | :                 |                     |                          |
|            | 10           | Str.             |                  | +3,3 $+3,3$    | 1,0266            | Vert <sup>a</sup> . |                          |
| Brume.     | 10           |                  |                  | $+3,0 \\ +3,0$ |                   |                     |                          |
| Brume.     | 10           |                  |                  | + 3,0          | 1,0267            |                     |                          |
| Brume.     | 10           |                  |                  | + 3,0          |                   |                     |                          |
| Brame.     | 10           |                  |                  | + 3,4          |                   |                     |                          |
| Brume.     | 10           | İ                |                  | + 2,6          |                   |                     |                          |
|            |              |                  |                  |                |                   |                     |                          |
| Brume.     | 10           |                  |                  | + 2,6          |                   |                     | <u>.</u>                 |
| Brume.     | 10           |                  |                  | + 2,6          |                   |                     |                          |
| duie fine. | 9,5          | Str.             |                  | + 3,2          | 1,0269            | ļ                   |                          |

|                      |        |           |                      |           | INT   |          | ATMOSPHÈRE  |                                     |
|----------------------|--------|-----------|----------------------|-----------|-------|----------|-------------|-------------------------------------|
| DATE                 | HEURE  | LATITUDE  | LONGITUD             | Direction | Force | Pression | Température | État<br>hygro-<br>mé <b>tr</b> ique |
| <u> </u>             | 9      | 3         | 4                    | 5         | 6     | 7        | , я         | 9                                   |
|                      | / Midi | Ile Jan   | n Mayen.<br>ry Muss) | ENE       | 2,5   |          | + 40,5      |                                     |
| llet.                | 2      | (D Mu     | ij Mass,             | Calme     | 2     |          | + 4,0       |                                     |
| 27 ju                | 4      |           |                      | S1/4 SE   | 3     | İ        | + 4,6       |                                     |
| Mercredi 27 juillet. | 6      |           |                      | Calme     | 0     |          | + 5,0       | 94                                  |
| Mer                  | 8      |           |                      | Calme.    | 0     |          | ъ           |                                     |
|                      | 10     |           |                      | »         | "     |          | ,,          |                                     |
|                      | Minuit |           |                      | . »       | , ,   | İ        | ,,          |                                     |
|                      | 2      |           |                      | Calme     | 0     |          | + 3,5       |                                     |
|                      | 4      |           |                      | Calme.    | 2     |          | + 3,5       |                                     |
|                      | 6      |           |                      | Calme.    | 2     |          | + 4,0       |                                     |
|                      | 8      |           |                      | Calme.    | 2     | mm       | + 3,5       |                                     |
| uillet.              | 10     |           |                      | NE 1/4 E  | 9     | 762,2    | + 3,5       | 99                                  |
| Jeudi 28 juillet.    | Midi   | 70° 56′ N | 11° 26' O            | oso       | 2,5   |          | + 3,5       |                                     |
| 3                    | 2      | 70 50     | 11 30                | NNE       | 5     | 763      | + 3,3       |                                     |
|                      | 4      |           |                      | NE        | 4     | 763      | + 5,3       |                                     |
|                      | 6      |           |                      | NE        | 4     | 763,5    | + 2,5       | 97                                  |
|                      | 8      |           |                      | N 1/4 NE  | 3     |          | "           |                                     |
| iiet<br>  iiet       | 10     | 70 56     | 10 17                | Calme     | 0     | 763,9    | + 1,6       | 99                                  |
| Vendredi 29 juillet. | Minuit |           |                      | N 1/4 NO  | 5     |          | 0,0         |                                     |
| dredi                | 2      |           |                      | N 1/4 NO  | 3     |          | + 0,,3      |                                     |
| Ven (                | 4      |           | j                    | N 1/4 NO  | 4     | }        | + 0,3       |                                     |

81

## AU SPITZBERG

|          |                    | CIEL       |            |                                                         | KAU DE MER |         |                        |
|----------|--------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|
| TEMPS    | Proportion         | NUA        | GES        |                                                         | Densité    |         | REMARQUES              |
|          | do<br>ciei convert | luférieurs | Supériours | Températuro                                             | st         | Couleur |                        |
| 10       | 11                 | 12         | 13         | 14                                                      | 15         | 14      | 17                     |
| •        | 10                 |            |            | + 30,2                                                  |            |         |                        |
|          | 10                 |            |            | + 3,2                                                   |            |         |                        |
|          |                    |            |            |                                                         |            |         |                        |
|          | 9                  |            |            | + 3,0                                                   |            |         |                        |
|          | 9,5                |            |            | + 3,0                                                   | 1,0269     | Vert •. |                        |
|          | 20                 | ·          |            |                                                         |            |         | Nombreux<br>oiseaux. — |
|          | ,                  |            |            | ,,                                                      |            |         | Guillemots.            |
|          | »                  |            |            | ,                                                       |            |         | į                      |
| Pluie.   | 10                 |            |            | + 3,0                                                   |            |         |                        |
| Pluie.   | 10                 |            |            | + 3,0                                                   | •          |         |                        |
| Pluie.   | 10                 |            |            | + 3,2                                                   |            |         |                        |
| Brume.   | 10                 |            |            | + 3,2                                                   |            |         |                        |
| Brume.   | 10                 | Str.       |            | + 3,2                                                   | 1,0267     |         |                        |
| orume.   |                    |            |            |                                                         |            |         |                        |
| Brume.   | 10                 |            |            | + 3,0                                                   | 1,0268     |         |                        |
| Brame.   | 10                 |            |            | + 3,7                                                   | 1,0266     | Bleu s. |                        |
|          | 9                  |            |            | + 30,7                                                  | <b>-,</b>  |         |                        |
| Brume.   |                    |            |            |                                                         | 1,0266     | Vert.   |                        |
| Brume.   | 6                  | 1          |            | + 3,5                                                   | 1,0200     | V 61 6. |                        |
| Brume.   | 8                  |            |            | + 3,6                                                   |            |         |                        |
| Brume.   | 7                  |            | -          | + 3,4<br>+ 3,3                                          | 1,0266     |         |                        |
| Brume.   | 10                 |            |            | + 3,4<br>+ 3,4                                          |            |         | Nombreux<br>oiseaux.   |
| Brume.   | 10                 |            |            | + 3,5                                                   |            |         | ]                      |
| , Brume. | 10                 |            |            | $  \begin{array}{c c} + & 3,6 \\ + & 3,8 \end{array}  $ |            |         | 1                      |

|                     |        |           |           | . VEXI     | ,     |             | ATMOSPHÉR <b>E</b> |                            |
|---------------------|--------|-----------|-----------|------------|-------|-------------|--------------------|----------------------------|
| DATE                | HEURE  | LATITUDE  | LONGITUDE | Direction  | Force | Pression    | Température        | État<br>hvgro-<br>métrique |
| 1                   |        | 8         | 4         | 5          | 6     | 7           | 8                  | 9                          |
|                     | 6      | ,         |           | ONO        | 5     |             | + 0,7              | •                          |
|                     | 8      |           |           | ONO        | 5     |             | + 10,1             |                            |
|                     | 10     | 71° 33′ N | 5° 43′ O  | ONO        | 6     |             | + 1,5              | 100                        |
| uillet              | Midi   | 71 38     | 5 17      | 0 1/4 NO   | 7     |             | + 1,6              |                            |
| Vendredl 29 juillet | 2      | 71 44     | 5 00      | ono        | 6     | mm<br>764,4 | + 1,8              | 100                        |
| dredi               | 4      |           |           | UNO        | 10    |             | + 2,0              |                            |
| Ven                 | 6      | 72 08     | 3 57      | NNO        | 8     | 765,0       | + 3,2              | 88                         |
|                     | 8      |           |           | NNO        | 9     |             | + 2,5              |                            |
| 1                   | 10     |           |           | [NO 1 /4 N | 11    | 763,2       | + 2,8              | 90                         |
|                     | Minuit |           |           | NO         | 12    |             | + 2,6              |                            |
|                     | 2      |           |           | N 1/4 NO   | 12,5  |             | + 2,7              |                            |
|                     | 4      |           |           | NNO        | 11    |             | + 2,7              |                            |
|                     | . 6    | 73 07     | 0 12 E    | N 1/4 NO   | 11    | 762,8       | + 2,5              | 91                         |
| _                   | 8      |           |           | N 1/4 NO   | 11,5  |             | + 2,5              |                            |
| Samedi 30 juillet   | 10     | 73 29     | 1 22      | Nord       | 8     | 763,8       | + 2,8              | 93                         |
| 31 30               | Midi   | 73 37     | 1 44      | N 1/4 NO   | 9     |             | + 3,0              |                            |
| Same                | 2      | 73 44     | 1 56      | N 1/4 NO   | 9     | 762,3       | + 2,7              | 89                         |
|                     | 4      |           |           | NNO        | 8,5   |             | + 2,9              |                            |
|                     | 6      | 74 10     | 2 37      | NNO        | 9     | 763,7       | + 2,7              | 93                         |
|                     | 8      |           |           | N 1/4 NO   | 9,5   |             | + 2,2              |                            |
|                     | 10     |           |           | NNO        | 8     |             | + 2,3              |                            |
|                     | Minuit |           |           | NO         | 10    |             | + 2,5              |                            |

|          |              | CIEL       |            |                                                      | EAU DE MER |         |             |
|----------|--------------|------------|------------|------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| TEMPS    | Proportion   | NUA        | 028        | Température                                          | Densité    | Couleur | REMARQUES   |
| }        | ciel couvert |            | Supérieurs | _                                                    | s 4        |         |             |
| 10       | 1 11         | 12         | 13         | 14                                                   | 15         | 16      | 17          |
| ,        | ١.,          |            |            | + 30,5                                               |            |         |             |
| Brume.   | 10           |            |            | $\begin{array}{c c} + 3,8 \\ + 3,8 \end{array}$      |            |         | 1           |
| Brume.   | 10           |            |            | $\begin{array}{c c} + 3,8 \\ + 3,8 \end{array}$      |            |         |             |
| 1        |              |            |            | + 4,0                                                |            |         |             |
| Brume.   | 10           |            |            |                                                      | 1,0270     | Bleu.   |             |
| <u> </u> |              |            |            | + 4,2                                                |            |         |             |
| Brume.   | 9            |            |            | + 4,3                                                |            |         |             |
| Brume.   | 10           |            |            | $\begin{array}{c c} + 4,3 \\ + 3.9 \end{array}$      | 1,0269     | Bleu².  |             |
| Brume    | 1 "          |            |            | + 3,9                                                | .,         | Dicu .  |             |
| légère.  | 10           |            |            | + 4,0                                                |            |         |             |
| -        |              | Str.       |            | + 4,3                                                |            |         | 1           |
| ļ        | 10           |            |            | + 4,1                                                | 1,0269     | Bleu*.  | Cétacés.    |
| l        |              |            | 1          | + 4,0                                                |            | ŀ       |             |
| 1        | 8            | Strcu.     |            | + 4,0                                                |            |         |             |
| 1        | 9            | Strcu.     |            | + 4,0                                                | 1,0269     | Bleu'.  |             |
| Ì        | 1            |            |            | ' ',"                                                | ,          | 5.00    |             |
|          | 10           |            |            | + 4,0                                                |            |         | 1           |
| i        | l            |            |            | + 4,3                                                |            |         |             |
| •        | 10           |            |            | + 4,4                                                |            |         | Cétacés.    |
| C-11     |              |            |            | + 3,8                                                |            |         | Cétacés.    |
| Grêle.   | 9            | Strcu.     |            | + 3,8                                                |            |         | Getaces.    |
| 1        | 10           | Surcu.     |            | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 1,0268     | Bleu*.  | Cétacés.    |
|          | 1."          |            |            | + 3,7                                                | .,         |         |             |
| ı        | 10           |            |            | + 3,6                                                |            |         |             |
| ]        | 1            | Fracto-cu. |            |                                                      |            |         | l           |
|          | 6            | 1          |            | + 3,7                                                | 1,0267     | Bleu.   | Cétacés.    |
| !        | 1,           |            |            | ا , , , ا                                            |            |         |             |
|          | 4            | Strcu.     |            | + 3,%<br>+ 3,7                                       |            |         |             |
|          | 8            | JurCu.     |            | + 3,8                                                | 1,0269     | Bleu*.  | l i         |
| ı        | ľ            |            |            | + 3,6                                                | ·          |         |             |
| Brume    | 10           | ļ          |            | + 3,4                                                |            |         | Oiseaux     |
| légère.  | I            | Str.       |            |                                                      |            |         | et cétacés. |
|          | 10           |            |            | + 3,4                                                | 1,0270     | Bleu•.  |             |
|          | 10           |            |            | + 3,6                                                |            |         |             |
|          | 10           |            |            | + 3,5                                                |            | 1       |             |
| }        | 10           |            |            | + 3,6                                                |            |         |             |
|          | 1            |            |            | + 3,5                                                |            |         | }           |
|          | 10           | l          |            | + 3,5                                                |            | l       | Cétacés.    |

|                     |        |           |                                      | VEN       | r     |             | atmosph <b>ė</b> re |                            |
|---------------------|--------|-----------|--------------------------------------|-----------|-------|-------------|---------------------|----------------------------|
| DATE                | HEURE  | LATITUDE  | LONGITUDE                            | Direction | Force | Pression    | Températuro         | État<br>hvgro-<br>métrique |
| 1                   | 2      | 2         | 4                                    | 5         |       | 7           | 8                   | 9                          |
|                     | 2      | 75° 02' N | 4° 04' E                             | NNO       | 8     | mm<br>763,2 | + 2°,1              | 94                         |
|                     | 4      |           |                                      | NNO       | 7     |             | + 2,6               |                            |
|                     | 6      |           |                                      | NNO       | 9     |             | + 2,7               | !                          |
|                     | 8      |           |                                      | NNO       | 8     |             | + 2,8               |                            |
| Dimanche 31 juillet | 10     | 75 57     | 5 40                                 | NNO       | 8     | 763,2       | + 3,1               | 91                         |
| e 34 j              | Midi   | 76 08     | 6 01                                 | NO 1/4 N  | 7,5   |             | + 2,5               |                            |
| panch               | 2      | 76 21     | 6 51                                 | NO 1/4 N  | 7,5   | 761,7       | + 1,7               | 93                         |
| ä                   |        |           |                                      | ONO       | 10,5  |             | + 2,6               |                            |
|                     | 6      | 76 50     | 8 02                                 | NO 1/4 O  | 10    | 760,7       | + 3,6               | 93                         |
|                     | 8      |           |                                      | NO 1/40   | 12    |             | + 3,5               |                            |
|                     | 10     | 77 18     | 9 07                                 | NO        | 11    | 759,1       | + 2,1               | 85                         |
| '                   | Minuit |           |                                      | NO 1/4 O  | 11    |             | + 2,3               |                            |
|                     | 2      |           |                                      | NO 1/4 N  | 9     |             | + 2,9               |                            |
|                     | 4      |           |                                      | ono       | 4     |             | + 3,8               | 1                          |
|                     |        |           |                                      |           |       |             |                     |                            |
| ą                   | 6      | Spitzberg |                                      | so        | 6     |             | + 4,1               |                            |
| ler an              | 8      |           | Spitzberg<br>(Baie de la Recherche.) |           | 5     |             | + 4,3               |                            |
| Lundi 1er anût      | 10     |           |                                      | 0 1/4 SO  | 3     | 757,8       | + 5,5               | 66                         |
| 1                   | Midi   |           |                                      | Calme     | 0     |             | + 4,7               |                            |
|                     | 2      |           |                                      | Calme     | 0     |             | + 4,7               | 1                          |
|                     | •      |           |                                      | Calme     | 0     |             | + 4,1               | 1                          |
| R /                 | 6      |           |                                      | NE 1/4 E  |       | J           | + 3,5               |                            |

|       |             | CIEL             |                  |                                                                            | EAU DE MER     | ı       | ĺ                                    |
|-------|-------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------|
| TREPS | Properties  | 370/             | 1028             | Température                                                                | Densité        | Couleur | REMARQUES                            |
| 10    | del correct | Inférieurs<br>12 | Supériours<br>13 | 14                                                                         | S <sup>‡</sup> | 16      | 17                                   |
|       | <del></del> | <del> </del>     | , ,              |                                                                            | 1 13           | . 10    |                                      |
|       | 10          | Str.             |                  | $ \begin{vmatrix} + & 3^{\circ}, 7 \\ + & 3, 9 \\ + & 4, 3 \end{vmatrix} $ | 1,0271         | Vert.   | Oiseaux (Pr. glacialis, Guillemots). |
|       | 10          |                  |                  | + 4,2                                                                      |                |         | Cétacés.                             |
|       | ł           |                  |                  | + 4,8                                                                      |                |         | Orque. Proc.                         |
|       | 10          |                  |                  | + 4,8                                                                      |                |         | glacialis.                           |
|       | 10          |                  |                  | + 4,4                                                                      |                |         | Bois flotté.—<br>Nombreux            |
|       | 10          | Str.             |                  | + 4,6<br>+ 4,7                                                             | 1,0273         | Vert*.  | oiseaux.<br>Macareux.                |
|       | .,          |                  |                  | + 4,6                                                                      | 1,0210         | 10.0    | Jacon Cux.                           |
|       | 10          |                  |                  | + 4,6                                                                      |                | ĺ       |                                      |
|       | 9           | Strcu.           |                  | +4,6 $+4,6$                                                                | 1,0273         | Bleu.   |                                      |
|       | 10          |                  |                  | + 4,5                                                                      |                |         |                                      |
|       | 10          | Str.             |                  | +4,5 $+5,1$                                                                | 1,0273         | Bleu*.  |                                      |
|       | 9           |                  |                  | $\begin{array}{c} + 5,1 \\ + 5,1 \\ + 4,5 \end{array}$                     |                |         |                                      |
|       | 6           | Fracto cu.       |                  | + 3,4<br>+ 3,4                                                             | 1,0267         | Bleu*.  |                                      |
|       | 10          |                  |                  | + 3,0                                                                      |                |         |                                      |
|       |             |                  |                  | + 3,2                                                                      |                |         | ļ I                                  |
|       | 9           |                  |                  | $\begin{array}{c c} + 3,1 \\ + 3,5 \end{array}$                            | 1              |         |                                      |
|       | 4           |                  |                  | + 3,8                                                                      |                |         | •                                    |
|       |             |                  |                  |                                                                            |                |         | Phoque.                              |
|       |             |                  |                  |                                                                            |                |         |                                      |
|       | 5           |                  |                  | + 4,0                                                                      |                |         |                                      |
|       | 1 *         |                  |                  | + 4,0                                                                      |                |         |                                      |
|       | 4           | Cirro-cu.        | Cirrus.          | + 4,0                                                                      | 1,0233         | Vert.   | Glaçons pro-                         |
|       | 9           |                  |                  | •                                                                          |                |         | venant des<br>glaciers.<br>Nombreux  |
|       | 9           |                  |                  | + 5,1                                                                      |                |         | ois aux —<br>Eiders. Guil-           |
|       | 9           |                  |                  | + 4,5                                                                      |                |         | lemots.                              |
|       | 1 7         | l                | i                | + 4,2                                                                      | ļ              |         |                                      |

| nèrs                       | ATMOSPHÈRE  |             | rt    | VEN             |             |               |        |                 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------|-----------------|-------------|---------------|--------|-----------------|
| Etat<br>bygro-<br>métrique | Température | Pression    | Force | Direction       | LONGITUDE   | LATITUDE      | HEURB  | DATE            |
| 9<br>metrique              | 8           | 7           | 6     | 5               | 4           | 3             | 2      |                 |
| °, 5                       | + 30,5      |             | 4     | NO 1/4 N        | herg        | Spitz         | 8      | ıoğt            |
| , 0                        | + 3,0       | l           | 3,5   | NO              | necnorcne). | (Baie de la 1 | 10     | l ler a         |
| , 8                        | + 2,8       |             | 3     | NO              |             |               | Minuit | Lundi 1°r aoù!  |
| , 5                        | + 2,5       |             | 2     | NNE             |             |               | 2      |                 |
|                            |             |             | n     | »               |             |               | 4      |                 |
| ,5                         | + 2,5       |             | 3     | SO 1/4 O        |             |               | 6      |                 |
| , 3                        | + 2,3       | l           | 2     | so              |             |               | 8      |                 |
| ,5                         | + 2,5       | mm<br>755,5 | 1,5   | Calme           |             |               | 10     |                 |
| ,6                         | + 2,6       |             | 0     | Calme           |             |               | Midi   | 2 aoû           |
| , 2                        | + 3,2       |             | 4     | Nord            |             |               | 2      | Mardi 2 août    |
| ,5                         | + 3,5       |             | 2     | Nord            |             |               | 4      | 77              |
| .5                         | + 2,5       |             | 3     | NO              |             |               | 6      |                 |
| .0                         | + 2,0       |             | 4     | N 1/4 NO        |             |               | 8      |                 |
| 5                          | + 2,5       |             | 5     | NNO             |             |               | 10     |                 |
| 7                          | + 2,7       |             | 5     | NO              |             |               | Minuit |                 |
| 5                          | + 2,5       |             | 4     | NO 1/4 O        |             |               | 1 2    |                 |
| 5                          | + 2,5       |             | 4     | NO              |             |               | 4      | ا بر            |
| 3                          | + 2,3       |             | 9,5   | NNO             |             |               | 6      | 3 aoû           |
| 6                          | + 2,6       |             | 4     | NNO             |             |               | 8      | credi           |
| 9                          | + 2,9       | 750,5       | 14    | N 1/4 NO        |             |               | 10     | Mer             |
| 0                          | + 3,0       |             | 4,5   | N 1/4 NO        |             |               | Midi   |                 |
| , !                        | + 2<br>+ 2  | 750,5       | 4     | NNO<br>N 1/4 NO |             |               | 8      | Mercredi 3 août |

| 1      | i            | CIEL             |                  |             | EAU DE MER     | •                 | i i                   |
|--------|--------------|------------------|------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| TEMPS  | Proportion   |                  | lass             | Température | Densité t      | Coulear           | nen irques            |
| 10     | ciel couvert | Inférieurs<br>12 | Supérieurs<br>13 | 14          | S <sup>1</sup> | 16                | 17                    |
| ,      | 8            |                  |                  | + 40,2      |                |                   | Mouettes<br>blanches. |
|        | 7            |                  |                  | + 4.1       |                |                   |                       |
|        | 10           |                  |                  | + 4,2       |                |                   |                       |
|        | 10           |                  |                  | + 4,1       |                |                   |                       |
|        |              |                  |                  | n           |                |                   |                       |
|        | 9            |                  |                  | + 3,8       |                |                   |                       |
|        | 10           |                  |                  | +'3.9       |                |                   |                       |
|        | 10           |                  |                  | + 3,9       |                |                   |                       |
| Pluie. | 10           |                  |                  | + 3,4       |                |                   |                       |
| Brume. | 10           |                  |                  | + 3,5       | <br>           |                   |                       |
|        | 10           |                  |                  | + 3,8       |                |                   |                       |
|        | 8            |                  |                  | + 3,5       |                |                   |                       |
|        | 10           |                  |                  | + 3,4       |                |                   |                       |
|        | 8            |                  |                  | + 3.3       |                |                   |                       |
|        | 10           |                  |                  | + 3,2       |                |                   |                       |
|        | 10           |                  |                  | + 3,1       |                | <br>              |                       |
| Neige. | 10           |                  |                  | + 3,2       |                | ·<br><del> </del> |                       |
| Neige. | 10           | !<br>!           |                  | + 3,4       |                | :<br>             |                       |
|        | 10           |                  |                  | + 3.5       |                |                   |                       |
|        | 9            | 1                | 1                | + 3,5       |                |                   |                       |
|        | ,            |                  | 1                | + 3,        |                |                   |                       |
|        | 1            | ı                |                  |             |                | I                 | 1                     |

|                    |        | •                      |                     | VEN       | r     |          | <b>АТМОВР</b> НЁНК |                            | Ī |
|--------------------|--------|------------------------|---------------------|-----------|-------|----------|--------------------|----------------------------|---|
| DATE               | HEURE  | LATITUDE               | LONGITUDE           | Direction | Perce | Pression | Température        | État<br>hygro-<br>métrique | ١ |
| .                  | 2      | 3                      | 4                   | 5         | 6     | 7        | 8                  | metrique<br>9              |   |
|                    | 2      | Spitz<br>(Baie de la F | berg<br>Recherche.) | NNO       | 5     |          | + 30,0             |                            |   |
| ğ.                 | 4      |                        |                     | NO        | 4     |          | + 2,7              |                            |   |
| Mercredi 3 août.   | 6      |                        |                     | NO 1/4 N  | 5     |          | + 2,0              |                            |   |
| rered              | 8      |                        |                     | n         |       |          |                    |                            |   |
| Me                 | 10     |                        |                     | •         |       |          | >                  |                            | i |
|                    | Minuit |                        |                     | NNO       | 4     |          | + 1,5              |                            |   |
|                    | 2      |                        |                     | Calme     | 0     |          | + 2,7              |                            | ! |
|                    | 4      |                        |                     | Calme     | 0     |          | + 2,1              |                            |   |
|                    | 6      |                        |                     | Calme     | 0     |          | + 2,3              |                            | 1 |
|                    | 8      |                        |                     | Calme     | 0     |          | + 2,0              |                            |   |
|                    |        | <del></del>            | <del> </del>        |           |       |          |                    |                            |   |
| aout               | 10     |                        |                     | NO        | 2     |          | + 4,3              |                            |   |
| Jeudi 4 août       | Midi   |                        |                     | NO        | 5     | mm       | + 2,7              |                            |   |
| -                  | 2      | 78• 00' N              | 10° 50' E           | NNO       | 5     | 747,1    | + 2,5              | 86                         |   |
|                    | 4      |                        |                     | Calme     | 0     |          | + 4,3              |                            |   |
|                    | 6      | 78 15                  | 12 50               | NE        | 4     | 747,4    | + 2,5              | 83                         |   |
|                    | 8      |                        |                     | Est       | 0     |          | + 2,2              |                            | I |
|                    | 10     | Spits                  | berg                | E 1/4 SE  | 0     |          | + 2,2              |                            | I |
| Ĭ                  | Minuit | (Baie A                | dvent.)             |           |       |          | ,                  |                            | i |
| e e                | 2      |                        |                     |           |       |          |                    |                            | į |
| Venuredi<br>5 août | } .    |                        |                     | SE        |       |          | + 2,0              |                            | ı |

|                       |              | CIEL             |                  |             | EAU DE NIER    | 1       |                        |
|-----------------------|--------------|------------------|------------------|-------------|----------------|---------|------------------------|
| TEMPS                 | Proportion   | HUAG             |                  | Température | Densité        | Couleur | REMARQUES              |
| 10                    | cial couvert | Inférieurs<br>12 | Supérieurs<br>13 | 14          | s <sup>1</sup> | 16      | 17                     |
| Neige.                | 10           | i<br>I           |                  | + 30,7      |                |         |                        |
| Neige.                | 10           |                  |                  | + 3,6       |                |         |                        |
|                       | 8            |                  |                  | + 3,7       | •              |         |                        |
|                       |              |                  |                  | n           |                |         |                        |
|                       | »            |                  |                  | n           |                |         |                        |
|                       | 7            |                  |                  | + 3,5       |                |         |                        |
|                       | 5            |                  |                  | + 3,0       |                |         |                        |
|                       | 4            |                  |                  | + 3,1       |                |         |                        |
|                       | 9            |                  |                  | + 3,4       |                |         |                        |
|                       | 10           |                  |                  | + 3.4       |                |         |                        |
| 1                     | 10           |                  |                  | + 2,6       |                |         |                        |
| Brume<br>a l'horizon  | 10           |                  |                  | + 3,2       |                |         |                        |
| g i Holizon           | 9            | Str.             |                  | + 3,5       | 1,0261         |         |                        |
|                       | 9            |                  |                  | + 4,5       |                |         |                        |
| j<br>! <i>Légè</i> re | 10           | Str.             |                  | + 3,8       | 1,0239         |         | Ice-flord.             |
| Légère<br>pluie.      | 10           |                  |                  | + 4,5       |                |         |                        |
| Neige.                | 10           |                  |                  | + 4.2       |                |         |                        |
|                       |              |                  |                  | n           |                | 1       | Eiders,<br>Guillemots. |
|                       | ,            |                  |                  | n           |                | 1       | Gumemors.              |
|                       | 7            |                  |                  | + 4,5       | ĺ              |         |                        |

|                 |        |               | <br> <br> | VEN         | r .            |          | ATMOSPHÈRE  | -              | Ī |
|-----------------|--------|---------------|-----------|-------------|----------------|----------|-------------|----------------|---|
| DATE            | DEURE  | LATITUDE      | LONGITUDE | Direction . | Force          | Pression | Température | Etat<br>hvgro- |   |
| ,               |        | 3             | 4         | 5           | 6              | 7        | 8           | métrique<br>9  |   |
|                 | 6      | Spitz         |           | ESE         | 5              |          | <br> - 2°.7 |                | • |
|                 | 8      | (Baie A       | avent.)   | ESE         | 5              | mm       | + 3,5       |                |   |
|                 | 10     |               |           | SE          | 8              | 750,3    | + 3,5       |                |   |
| août            | Midi   |               |           | SE          | 10             |          | + 3,5       |                |   |
| edi 5           | 2      |               |           | SE          | 7              |          | + 3,5       |                | 1 |
| Vendredi 5 août | 4      |               |           | SE 1/4 E    | 6,5            |          | + 3,3       |                | • |
|                 | 6      |               |           | SE          | 7              |          | + 3,4       |                | • |
|                 | 8      |               |           | SSE         | 3,5            |          | + 3,4       |                |   |
|                 | 10     |               |           | SE 1/4 S    | 9,5            |          | + 3.0       |                |   |
|                 | Minuit |               |           | SE          | 3,5            |          | + 1,5       |                |   |
|                 | 2      |               |           | SE          | 4,5            |          | + 0,8       |                |   |
|                 | 4      |               |           | n           | "              |          | >1          |                |   |
|                 | 6      |               |           | ESE         | 2,5            |          | + 2,6       |                |   |
|                 | 8      | <b>i</b><br>! |           | ESE         |                |          |             |                |   |
| ğ               |        |               |           |             | 5              |          | + 3,7       |                |   |
| Samedi 6 auût   | 10     | 78° 23′ N     | 14° 10' E | ESE         | ; <b>7</b><br> | ļ        | + 2,4       | 69             |   |
| rmed            | Midi   |               |           | ESE         | 1 7            |          | + 2.6       |                |   |
| တိ              | 2      | 78 27         | 13 45     | SE          | 5              |          | + 3.8       | 68             |   |
|                 | 4      |               |           | Calme       | 0              |          | + 4,0       |                |   |
|                 | 6      | Spitzberg     |           | Calme       | ' 0            |          | + 4,4       | · <del></del>  |   |
|                 | 8      | (Baie S       | skans.)   | SE .        | 5              |          | + 3,5       | ,<br>          |   |

| 1      |              | CIEL             |                  |             | BAU DE MER           |         |                        |
|--------|--------------|------------------|------------------|-------------|----------------------|---------|------------------------|
| TEMPS  | Proportion   | MAY              |                  | Température | Densité (            | Couleur | nem argues             |
| 10     | eiel convert | Inférieurs<br>12 | Supériours<br>13 | 14          | s <sup>‡</sup><br>15 | 16      | 17                     |
|        | 9            | 1                | 1                | + 40.4      |                      |         |                        |
|        | 10           |                  |                  | + 4.2       |                      |         |                        |
|        | 10           |                  |                  | + 4,3       |                      |         |                        |
|        | 10           |                  |                  | + 4,5       |                      |         |                        |
|        | 9            |                  |                  | + 4,2       |                      |         |                        |
|        | 10           | !<br>!           |                  | + 4,3       |                      |         |                        |
|        | 10           |                  |                  | + 4,3       |                      |         |                        |
|        | 9            | ;<br>            | <u> </u>         | + 4,3       |                      | ;       |                        |
|        | 9            |                  |                  | + 4,2       |                      |         |                        |
| Neige. | 10           |                  |                  | + 3,9       |                      |         |                        |
| Neige. | 10           |                  | 1                | + 3,7       |                      |         |                        |
|        | »            |                  |                  | ,           |                      | l       |                        |
|        | -            |                  | i                |             |                      |         |                        |
|        | 8            |                  |                  | + 4.0       |                      |         |                        |
|        | 8            |                  |                  | + 3,9       |                      |         |                        |
|        | 4            | Fracto-cu.       |                  | + 4,1       | 1,0244               | Vert.   | (Baie Sassen.)         |
|        | 7            | Cirro-cu.        |                  | + 4.2       | 1,0251               | Vert.   | ice-fiord.             |
|        | 7            |                  |                  | + 4.2       |                      |         |                        |
|        | 9            |                  |                  | + 4,4       |                      |         |                        |
| ====== |              |                  |                  |             |                      |         |                        |
| Neige. | 10           |                  |                  | + 4,3       |                      |         | Eiders,<br>Guillemots, |
|        | 9            |                  |                  | + 4,0       |                      |         | Macareux.              |

|                  |        |          |                 | VENT      |       |             | ATMOSPIIÈRE |                            |
|------------------|--------|----------|-----------------|-----------|-------|-------------|-------------|----------------------------|
| DATE             | HEURE  | LATITUDE | LONGITUDE       | Direction | Force | Pression    | Température | État<br>bygro-<br>métrique |
| 1                | 2      | 3        | 4               | 5         | 6     | 7           | 8           | 9                          |
| Samedi 6 acût    | 10     | Spitz    | berg<br>Skans.) | Sud       | 4     |             | + 20,5      |                            |
| med              | Minuit |          | ,               | Sud       | 3     | İ           | + 3,5       |                            |
| <i>3</i> 5       | 2      |          |                 | S 1,4 SE  | 4     |             | + 3,7       |                            |
|                  | 4      | •        |                 | Sud       | 1,5   |             | f- 4,0      |                            |
|                  | 6      |          |                 | Sud       | 2     |             | + 4,5       | 1                          |
|                  | 8      |          |                 | SSE       | 2     |             | + 4,5       |                            |
| ot<br>ot         | 10     |          |                 | SSE       | 5     | mm<br>759,8 | + 4,3       |                            |
| Dim: nche 7 août | Midi   |          | !               | SSE       | 6     |             | + 5,0       |                            |
| : ncb(           | 2      |          |                 | SSE       | 3     |             | + 4,7       |                            |
| Dia              | 4      |          |                 | SSE       | 2     |             | + 5,0       |                            |
|                  | 6      |          |                 | SSE       | 2,5   | •           | + 4,0       |                            |
|                  | 8      |          |                 |           | n     |             | b           |                            |
|                  | 10     |          |                 | <b>»</b>  | α     |             | n           | ,                          |
|                  | Minuit |          |                 | S 1/4 SO  | 2     |             | + 3,0       |                            |
|                  | 2      |          |                 | Calme     | 0     |             | + 3,7       |                            |
|                  | 4      |          |                 | Calme     | 0     |             | + 3,0       |                            |
| ût               | 6      |          |                 | Calme     | 0     |             | + 3.3       |                            |
| Lunci 8 août     | , 8    |          |                 | Est       | 2     |             | + 3,0       |                            |
| Lun              | 10     |          |                 | E 1/4 SE  | 3,5   | 765,1       | + 2,5       | 91                         |
|                  | Midi   |          |                 | Calme     | 0     |             | + 1,5       |                            |
|                  | 2      |          |                 | ENE       | 1,5   |             | + 2.1       |                            |

| !           |                    | CIEL        |            |             | BAU DE MER     |          |           |
|-------------|--------------------|-------------|------------|-------------|----------------|----------|-----------|
| TEMPS       | Properties         | FUA         |            | Température | Densité t      | Couleur  | REMARQUES |
|             | de<br>cial coavert | Infórieurs  | Supérieurs | 1           | S <sup>‡</sup> | 14       | 17        |
| 10          | i 11 '             | 12          | 13         | 16 1        | 13             | <u> </u> | <u> </u>  |
|             | 9                  |             |            | + 3°,8      |                | :<br>!   |           |
|             | 10                 |             |            | + 3,8       |                |          |           |
|             | 10                 |             |            | + 3,9       |                |          |           |
|             | 10                 |             |            | + 4,0       |                |          |           |
| !           | 10                 |             |            | + 4,2       |                |          |           |
|             | 10                 |             |            | + 4,2       |                |          |           |
| 1           | 10                 |             |            | + 4,0       |                |          |           |
|             | 10                 |             |            | + 4,0       |                |          |           |
|             | 10                 |             |            | + 4,0       |                |          |           |
|             | 10                 |             |            | + 4,0       |                |          |           |
| İ           | 10                 |             |            | + 4,0       |                |          |           |
| 1           | ,<br>,             |             |            | "           |                |          |           |
|             | ."                 |             |            | + 4,0       |                |          | ļ         |
|             | 8                  |             |            | + 3,8       |                |          |           |
|             | 6                  |             |            | + 3,8       |                |          |           |
|             | 8                  |             |            | + 3,8       |                |          | ŀ         |
|             | 8                  |             |            | + 4,0       |                |          |           |
|             | 9                  |             |            | + 3,9       |                |          |           |
| Neige.      | 10                 |             |            | + 3,9       |                | Vert*.   |           |
| Pluie.      | 10                 | i<br>:<br>! |            | + 3,8       |                | !        |           |
| Pluie,neige | 10                 |             | i<br>      | + 3,9       |                |          |           |
| i           | 1                  | Į.          | 1          | 1           |                |          | J         |

|                                              |        |                   |           | VEN       | <del></del> т |             | <b>АТМОВРШЁ</b> НЕ |                            |
|----------------------------------------------|--------|-------------------|-----------|-----------|---------------|-------------|--------------------|----------------------------|
| DATL                                         | MEURE  | CATITUDE          | LONGITUDE | Direction | Force         | Pression    | Température        | État<br>bygro-<br>métrique |
| <u>                                     </u> |        | 3                 | 4         | 5         | 6             | 7           | 8                  | 9                          |
|                                              | •      | Spitzi<br>(Baie S | berg      | Calme     | Ú             | ,           | + 20,1             |                            |
| août                                         | 6      | (Date 5           | Adus.,    | Calme     | 0             |             | + 3,0              |                            |
| Lun ji 8 août                                | 8      |                   |           | Calme     | 0,5           |             | + 3,2              |                            |
| Lu                                           | 10     |                   |           | Calme     | 1             |             |                    |                            |
|                                              | Minuit |                   |           | Calme     | 0,5           |             | 19                 |                            |
|                                              | 2      |                   |           | Calme     | 0             |             |                    | !                          |
|                                              | 4      |                   |           | Calme     | 0             |             | + 3,5              | 1                          |
| i                                            | 6      | (Baie S           | assen)    | ESE       | 3,5           |             | + 5,0              |                            |
|                                              | 8      |                   |           | SSE       | 7             |             | + 5,5              |                            |
| jt.                                          | 10     |                   |           | SE        | 9             |             | + 6,7              |                            |
| 9 80                                         | Midi   |                   |           | SE        | 3             |             | + 7,3              |                            |
| Mardi 9 août                                 | 2      |                   |           | ESE       | 7             |             | + 5,6              | 65                         |
|                                              |        |                   |           | E 1/4 SE  | 10            |             | + 6,5              |                            |
|                                              | 6      |                   |           | Est       | 9             |             | + 5,3              |                            |
|                                              | 8      |                   |           | SSE       | 3,5           |             | + 6,5              |                            |
|                                              | 10     | (Baie A           | dvent.)   | Calme     | 2             |             | + 5,5              |                            |
|                                              | Minuit |                   |           | Calme     | 2             |             | + 4,9              |                            |
| ايو                                          | 2      |                   |           | Calme     | 1,5           |             | + 4, 5             |                            |
| 0 aot                                        |        |                   |           | Calme     | 0             |             | + 4,7              |                            |
| Mercredi 10 août                             | 6      |                   |           | Calme     | 0             |             | + 4,9              |                            |
| Merc                                         | 8      |                   |           | Calme     | 0             |             | + 4.5              |                            |
|                                              | 10     |                   |           | Calme     | ,             | mm<br>763,3 | + 40,7             |                            |

|             |              | CIEL         |                  |             | EAU DE MEH           |         |            |
|-------------|--------------|--------------|------------------|-------------|----------------------|---------|------------|
| TEMPS       | Proportion   |              | 1618             | Tompérature | Densité              | Couleur | remarq ues |
| 10          | ciel couvert | Inférieurs   | Supérieurs<br>13 | 14          | S <sup>T</sup><br>15 | 16      | 17         |
|             | i i          | <del>`</del> | 10               | 1           |                      |         | <u></u>    |
| Pluic.      | 10           | l            |                  | + 40,0      |                      |         | •          |
| Pluie.      | 10           |              |                  | + 4,0       |                      |         |            |
| Pluie fine. | 10           |              |                  | + 3,8       |                      |         |            |
|             | 10           |              |                  | + 4,0       |                      |         |            |
|             | 10           |              | <u>'</u>         | + 4,0       |                      |         |            |
|             | 7            |              |                  | + 3,9       |                      |         |            |
|             | 5            | •            |                  | + 3,8       |                      |         |            |
|             | 6            |              |                  | + 4,1       |                      |         |            |
|             | 6            | Cirro-cu.    | Cirrus.          | + 4,2       |                      |         |            |
|             | 6            | Cirro-cu.    | Cirrus.          | + 4,2       |                      | •       |            |
|             | 5            | Cirro-cu.    | Tracto - ci.     | + 4,2       |                      |         |            |
|             | 7            | Cirro-cu.    | Cirrus.          | + 4,3       | 1,0253               | Vert*.  |            |
|             | 6            |              |                  | + 4,3       |                      |         |            |
|             | 8            |              |                  | + 4,2       |                      |         | Glaçons.   |
|             | 8            |              |                  | + 4,3       |                      |         |            |
|             | 6            |              |                  | + 4,4       |                      |         |            |
| ,           | 8            |              |                  | + 4,3       |                      |         |            |
| ı           | 9            |              |                  | + 4,3       |                      |         |            |
| Pluie.      | 10           |              |                  | + 4,1       |                      |         | ,          |
| Pluie.      | 10           |              | !<br>!           | + 4,2       |                      |         |            |
| Pluie.      | 10           |              |                  | + 4,2       |                      |         |            |
| Pluie.      | 10           |              |                  | + 4,6       |                      |         |            |

|                                              |        |                  |                           | VENT      | ·     |          | ATNOSPHÈRE  |                            |
|----------------------------------------------|--------|------------------|---------------------------|-----------|-------|----------|-------------|----------------------------|
| DATE                                         | HEUNE  | LATITUDE         | LONGITUDE                 | Direction | Force | Pression | Température | État<br>hygro-<br>métrique |
| <u>.                                    </u> | 2      | 3                | 4                         | 5         | 6     | 7        | 8           | métrique<br>9              |
|                                              | Midi   | Spits<br>/Rain 1 | berg<br>.dven <b>t</b> .) | NO 1/4 N  | 2     |          | + 5,0       | ı                          |
|                                              | 2      | Date A           | uvent.)                   | ONO       | 4     |          | + 5,0       | 1                          |
| août.                                        | ٠ ا    |                  | •                         | омо       | 3,5   |          | + 5,2       |                            |
| 11 10                                        | ) 6    |                  |                           | NO        | 3     |          | + 6,3       |                            |
| Mercredi 10 août.                            | 8      |                  |                           | Ouest     | 3     |          | + 5,0       |                            |
| <b>A</b>                                     | 10     |                  |                           | Colme     | 0     |          | + 4,7       |                            |
|                                              | Minuit |                  |                           | Calme     | 0     |          | + 4,9       |                            |
| 1                                            | 2      |                  |                           | Calme     | 0.    |          | + 4,8       |                            |
|                                              | 4      |                  |                           | Calme     | 0     |          | + 4,6       |                            |
|                                              | ===    | <del></del>      | <del></del>               |           |       |          |             |                            |
|                                              | 6      |                  |                           | ENE       | 2,5   |          | + 6,5       | 1                          |
|                                              | 8      |                  |                           | NE 1/4 E  | 9     |          | + 4,8       |                            |
| Jeudi 11 août                                | 10     | 78° 10′ N        | 11° 53′ E                 | E 1/4 NE  | 6,5   | 761.2    | + 3,7       | 90                         |
| ldi 11                                       | Midi   | 78 08            | 11 20                     | Est       | 2     |          | + 4,5       | 87                         |
| Je.                                          | 2      | 78 05            | 10 10                     | Calme     | 0     | :        | + 5,7       | 84                         |
|                                              | 4      | 78 11            | 9 · 05                    | ONO       | 5,5   |          | + 5,0       | 92                         |
|                                              | 6      | 78 13            | 8 20                      | NO 1/4 O  | 4     |          | + 5,0       | 89                         |
|                                              | 8      |                  |                           | Calme     | 2     |          | + 4,3       | !                          |
|                                              | 10     | 78 08            | 8 50                      | Calme     | 0     |          | + 5,1       | 94                         |
| '                                            | Minuit |                  |                           | ESE       | 4     |          | + 4,4       |                            |
| redi                                         | 2      |                  | !                         | SSE       | 1     |          | + 4,1       |                            |
| Vendredi<br>12 août                          |        |                  |                           | Calme     | 0     |          | + 3,5       |                            |

| ;          |               | CIEL             |                  |             | RAU DE MER           |         |            |
|------------|---------------|------------------|------------------|-------------|----------------------|---------|------------|
| TEMPS      | Proportion de |                  | 1023             | Température | Densité              | Couleur | REMARQ"ES  |
| 10         | cial couvert  | Inférieurs<br>12 | Supérieurs<br>13 | 11          | S <sup>T</sup><br>15 | 16      | 17         |
| Plair flue | 10            |                  |                  | + 40,8      |                      |         |            |
| "luie fine | 10            |                  |                  | + 4.8       |                      |         |            |
|            | 10            |                  |                  | + 4,7       |                      |         |            |
|            | 10            |                  |                  | + 4,6       |                      |         |            |
| ĺ          | 10            |                  |                  | + 4,7       |                      |         |            |
|            | 10            |                  |                  | + 4,7       |                      |         |            |
|            | 10            |                  |                  | + 4,7       |                      |         |            |
|            | 9             |                  |                  | + 4,6       |                      |         |            |
|            | 10            |                  |                  | + 4,6       |                      |         | ·          |
|            |               |                  |                  |             |                      |         |            |
|            | 9             |                  |                  | + 4,7       |                      |         |            |
|            | 8             |                  |                  | + 4.2       | •                    |         |            |
|            | 9,5           | Str.             |                  | + 4,0       | 1,0258               | Vert.   | Ice-flord. |
|            | 9             | . tr             |                  | + 4,0       | 1,0264               | Bleu*.  | ลน large   |
|            | 10            | . Str.           |                  | + 4,6       | 1,0267               | Bleu.   |            |
|            | 9             | Str.             |                  | + 4,7       | 1,0254               | Bleus.  |            |
|            | 7             | Str.             | Cirrus.          | + 4,4       | 1,0265               | Bleu*.  |            |
|            | 9             |                  |                  | + 4,3       |                      |         |            |
|            | 7             | Sir-cu.          |                  | + 4,5       | 1,0256               | Vert*.  |            |
|            | 8             |                  |                  | + 4,4       |                      |         |            |
|            | 9             |                  |                  | + 3,6       |                      |         |            |
| ;          | 10            |                  |                  | + 3,6       |                      |         |            |

WISS. SCIENT

|                  |          |                         |                     | VEX       | 7     |          | ATMOSPHÈRE  |                            |
|------------------|----------|-------------------------|---------------------|-----------|-------|----------|-------------|----------------------------|
| DATE             | HEURE    | CATTFUDE                | LONGITUDE           | Direction | Force | Pression | Température | État<br>hygro-<br>métrique |
|                  | <u> </u> | ! 3                     | 1 4                 | 1 5       | 6     | 7        | 1 8         | 9                          |
|                  | 6        | Spitzi<br>(Baie de la R | berg<br>techerche.) | Calme     | 2     |          | + 30,5      |                            |
|                  | 8        | (5                      | ,                   | NO 1/4N   | 4,5   | mm       | + 4,3       |                            |
| _                | 10       |                         |                     | NNO       | 4,5   | 757,0    | + 5,3       | 88                         |
| g and            | Midi     |                         |                     | NE        | 2,5   |          | + 5,0       |                            |
| Vendredi 12 anût | 2        |                         |                     | ENE       | 3,5   |          | + 4,3       |                            |
| Vend             | 4        |                         |                     | Calme     | 0     |          | + 4,3       |                            |
|                  | 6        |                         |                     | NE        | 3,5   |          | + 4,3       |                            |
|                  | 8        |                         |                     | NNE       | 3,5   |          | + 4,6       |                            |
|                  | 10       |                         |                     | N 1/4 NE  | 3     |          | •           |                            |
|                  | Minuit   |                         |                     | "         | 29    |          | *           |                            |
|                  | 2        |                         |                     | 7)        | »     |          | n           |                            |
|                  | 4        |                         |                     | Calme     | 0     |          | n           |                            |
|                  | 6        |                         |                     | Calme     | 0     |          | *           |                            |
|                  | 8        | 1                       |                     | Calme     | 0     |          | + 4,8       |                            |
| 3 aoû            | 10       |                         |                     | Calme     | 0     | 758,0    | + 2,5       | 100                        |
| Samedi 13 août   | Midi     |                         |                     | Calme     | 0     |          | + 5,1       |                            |
| Sau              | 2        |                         |                     | Calme     | 0     |          | + 4,5       |                            |
|                  | 4        |                         |                     | Calme     | 0     |          | + 4,3.      |                            |
|                  | 6        |                         |                     | Calme     | 0     |          | + 5,3       |                            |
|                  | 8        |                         |                     | 8 1/4 SO  | 3,5   |          | + 4,3       |                            |
|                  | 10       |                         |                     | 880       | 3     |          | + 3,5       |                            |
| ا ا              | Minuit   | 1                       | Į.                  | sso       | 4     |          | + 3,0       |                            |

|             |               | CIEL             |                  |             | BAU DE MER           |                     |                           |
|-------------|---------------|------------------|------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| TEMPS       | Proportion do |                  | .625             | Température | Densité<br>t         | Couleur             | REMARQUES                 |
| 10          | ciel couvert  | Infórieurs<br>12 | Supériours<br>13 | 14          | 8 <sup>‡</sup><br>15 | 16                  | 17                        |
| Pluie.      | 10            |                  |                  | + 30,3      |                      |                     | Glaces<br>Nottantes.      |
| Pluie.      | 10            |                  |                  | + 3,6       |                      |                     | nottantes.                |
| Pluie fine. | 10            |                  |                  | + 3,3       | 1,0266               | Vert                | Nombreux<br>glaçons       |
| Pluie.      | 10            |                  |                  | + 3,6       |                      | laiteux.            | provenant<br>des glaciers |
| Pluie.      | 10            |                  |                  | + 3,4       | ·                    |                     | Ů                         |
| Pluie.      | 10            |                  |                  | + 3,2       |                      |                     |                           |
| Plaie.      | 10            |                  |                  | + 3,2       |                      |                     |                           |
| Plaie.      | 10            |                  |                  | + 3,8       |                      |                     |                           |
| Pluie.      | 10            |                  |                  | + 3,8       |                      |                     |                           |
| 1           | .             |                  |                  | n           |                      |                     |                           |
| •           |               |                  |                  | *           |                      |                     |                           |
|             | 10            |                  |                  | ,           |                      | 1                   |                           |
|             | 10            |                  |                  | 'n          |                      |                     |                           |
| Brume.      | 10            |                  |                  | + 3,4       |                      |                     |                           |
| Brume.      | 10            |                  |                  | + 3,7       | 1,0264               | Vert <sup>a</sup> . |                           |
|             | 10            |                  |                  | + 3,7       |                      | ,                   |                           |
|             | 9             |                  |                  | + 3,7       |                      |                     |                           |
|             | 9             |                  |                  | + 3,9       |                      |                     |                           |
|             | 10            |                  |                  | + 3,5       |                      |                     |                           |
|             | 9             | į                |                  | + 4,3       |                      |                     |                           |
|             | 10            |                  |                  | + 4,2       |                      |                     | :                         |
|             | 10            | į                | l                | + 3,7       |                      |                     | ]                         |



|                                              |          |                        |             | VEN       | 7     |          | ATMOSPHÈRE  |                            |
|----------------------------------------------|----------|------------------------|-------------|-----------|-------|----------|-------------|----------------------------|
| DATE                                         | HEURE    | LATITUDE LONGITUDE     |             | Direction | Porce | Pression | Température | État<br>hygro-<br>métrique |
| <u>                                     </u> | 2        | 3                      | 4           | 5         | 6     | 7        | 8           | metrique                   |
|                                              | <br>  2  | Spitz<br>(Baie de la 1 |             | Colme     | 2     |          | + 30,0      |                            |
|                                              | 4        | (paie de 14 )          | меспетспе.) | Calme     | 0     |          | + 3,0       |                            |
|                                              | 6        |                        | •           | Calme     | 0     |          | + 3, 0      |                            |
|                                              | 8        | j                      |             | Calme     | 0     |          | + 3,3       |                            |
| ą                                            | 10       | l                      |             | NE        | 2     |          | + 4,5       |                            |
| 14 8                                         | Midi     |                        |             | Est       | 1,5   |          | + 5,8       |                            |
| Dimanche 14 août                             | 2        |                        |             | NE 1/4 E  | 2.    |          | + 5,3       |                            |
| Dia                                          |          |                        |             | Calme     | 1,5   |          | + 5,3       |                            |
|                                              | 6        |                        |             | N 1/4 NO  | 4     |          | + 4,5       |                            |
|                                              | 8        |                        |             | N 1/4 NO  | 5     |          | + 3,5       |                            |
|                                              | 10       |                        |             | Nord      | 4     |          | + 3,5       |                            |
|                                              | Minuit   |                        |             | NNO       | 3,5   |          | + 3,5       | ļ                          |
|                                              | 2        |                        |             | NNO       | 3     |          | + 3,5       | j                          |
|                                              | 4        |                        |             | Calme     | 0     |          | + 3,2       |                            |
| _                                            | 6        |                        | •           | 080       | 5     |          | + 2,9       |                            |
| Lıındi 15 août                               | 8        |                        |             | Oue.t     | 2,5   |          | + 3,5       |                            |
| ig (                                         | <u> </u> |                        | <del></del> |           |       |          |             |                            |
| ] =                                          | 10       | 77° 33' N              | 110 17'E    | ENE       | 11    |          | + 4,0       |                            |
|                                              | Midi     | •                      |             | NE 1/4 E  | 11    |          | + 3,5       |                            |
|                                              | 2        | 77 22                  | 14 11       | Calme     | 0     | 757,0    | + 5,8       | 78                         |
|                                              |          |                        |             | Calme     | 0     |          | + 4,5       |                            |
| u                                            | '        | 1                      |             |           |       |          | 1           | 1                          |



| CIEL   |              |                  |                  |                                  |                      |         |             |
|--------|--------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------|-------------|
| TEMPS  | Properties   |                  |                  | Température Densité              |                      | Couleur | BEMARQUES   |
| 10     | elei coavert | lofórieurs<br>12 | Supérieurs<br>13 | 15                               | S <sup>T</sup><br>15 | 14      | 47          |
| 1      |              |                  |                  |                                  |                      |         |             |
| 1      | 10           |                  |                  | + 3°,0                           |                      |         | l           |
|        | 10           |                  |                  | •                                |                      |         |             |
| •      | 10           |                  |                  | + 3,0                            |                      |         |             |
|        | 10           |                  |                  | + 3,0                            |                      |         |             |
| Brume. | 10           |                  |                  | + 3,6                            |                      |         |             |
| 1      | 10           |                  |                  | + 3,6                            |                      |         |             |
| Brume. | 10           |                  |                  | + 3,5                            |                      |         |             |
|        | 10           |                  |                  | + 3,2                            |                      |         |             |
|        | 7            | ,                |                  | + 3,3                            |                      |         |             |
|        | 6            |                  |                  |                                  |                      |         |             |
|        |              |                  |                  | + 3,2                            |                      |         |             |
| -      | 7            |                  |                  | + 3,2                            |                      |         |             |
|        | 5            |                  |                  | + 3,2                            |                      |         |             |
|        | 4            |                  | •                | + 3,2                            |                      |         |             |
|        | 10           |                  |                  | + 3, 0                           |                      |         |             |
| 1      | 10           |                  |                  | + 3,0                            |                      |         |             |
|        | 10           |                  |                  | + 3,0                            |                      |         |             |
|        |              |                  |                  |                                  |                      |         | <del></del> |
|        | 9            |                  |                  | + 2,5                            |                      |         |             |
|        | 9            |                  |                  | + 2,9<br>+ 2,9<br>+ 3,6<br>+ 3,8 |                      |         |             |
| 1      | 7            | Str-cu.          |                  | + 3,6<br>+ 3.8                   | 1,0269               | Bleu*.  |             |
| 1      |              | 3                |                  | + 4,2<br>+ 3,5<br>+ 4,4          | 1,0209               | Dieu .  |             |
| •      | 9 .          |                  |                  | + 3,5<br>+ 4,4                   | •                    |         |             |

|                   |        |          |      |           |       | VENT      | r     | ATHOSPHÈRE  |             |                            |  |
|-------------------|--------|----------|------|-----------|-------|-----------|-------|-------------|-------------|----------------------------|--|
| DATE              | HEURE  | LATITUDE |      | LONGITUDE |       | Direction | Force | Pression    | Témpérature | État<br>hygro-<br>métrique |  |
|                   | 2      | 3        |      |           | 4     | 5         | 6     | 7           | 8           | métrique<br>9              |  |
|                   | 6      | 77° 0    | 0' N | 100       | 55' E | ESE       | 8     | mm<br>757,3 | + 30,5      | 92                         |  |
| ğ                 | 8      |          |      |           |       | E 1/4 SE  | 9     |             | + 3,7       |                            |  |
| Lundi 15 août     | 10     |          |      |           |       | SE 1/4 E  | 17    |             | + 3,3       |                            |  |
| Lund              | Minuit |          |      |           |       | Est       | 15    |             | + 3,4       | į                          |  |
|                   | / 2    |          |      |           |       | E 1/4 NE  | 16    |             | + 3,5       |                            |  |
|                   | 4      |          |      |           |       | E 1/4 NE  | 16    |             | + 3,2       |                            |  |
|                   | 6      | ,        |      |           |       | ESE       | 15    |             | + 3,4       |                            |  |
|                   | 8      |          |      |           |       | ESE       | 14    |             | + 3,5       |                            |  |
|                   | 10     |          |      |           |       | »         | ю     |             |             |                            |  |
| Mardi 16 août     | Midi   |          |      |           |       | N         | 20    |             |             |                            |  |
| i<br>i<br>i       | 2      | 75 3     | 6    | 12        | 10    | Est       | 12    | 758,1       | + 3,8       | 99                         |  |
| Ma                | 4      |          |      |           |       | E 1/4 SE  | 8     |             | + 3,7       |                            |  |
|                   | 6      | 75 2     | 4    | 12        | 28    | Est       | 7     | ·758,6      | + 3,5       | 100                        |  |
|                   | 8      |          |      |           |       | E 1/4 NE  | 10    |             | + 4,2       |                            |  |
|                   | 10     |          |      |           |       | E 1/4 SE  | 9     |             | + 4,4       |                            |  |
|                   | Minuit | 74 4     | 1    | 13        | 40    | Est       | 6,5   | 759,6       | + 4,3       | 100                        |  |
|                   | 2      |          |      |           |       | E 1/4 SE  | 7,5   |             | + 4,5       |                            |  |
| aoùt.             | 4      | 74 1     | 3    | 14        | 21    | Est       | 10    | 760,0       | + 4,2       | 97                         |  |
| Mercredi 17 aoùt. | 6      |          |      |           |       | E 1/4 SE  | 9     |             | + 4.1       |                            |  |
| ercre             | 8      |          | į    |           |       | E 1/4 SE  | 10    |             | + 4,7       |                            |  |
| X                 | 10     | 73 3     | 0    | 14        | 29    | E 1/4 SE  | 10    | 759,9       | + 5,7       | 100                        |  |
| J (               | ı l    |          |      | l         |       |           |       | ,           | 1           |                            |  |

|             |                                                       | CIRL             |                       |                                                       |                      |             |     |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----|
| TEMPS       | Properties HUAGES  del Assert Inférieurs   Supérieurs |                  | Température t Couleur |                                                       |                      | rem vacanes |     |
| 10          | cial correct                                          | Inférieurs<br>12 | Supériours<br>13      | 14                                                    | 8 <sup>T</sup><br>15 | 16          | 17  |
|             | - ''                                                  |                  |                       | 1                                                     |                      |             | 1   |
|             |                                                       | Str.             |                       | + 50,4                                                | 1,0271               | Vert*.      |     |
| Pluie.      | 10                                                    | Str.             |                       | + 5,3                                                 | -,                   |             |     |
| 1           | 10                                                    |                  |                       | + 5,0                                                 |                      |             |     |
| }           |                                                       |                  |                       | + 5,0                                                 |                      |             | Ì   |
| i           | 10                                                    |                  |                       | + 8,0                                                 |                      |             |     |
|             |                                                       | 1                |                       | + 4,8                                                 |                      |             |     |
| i           | 10                                                    |                  | · ·                   | + 4,9                                                 |                      |             |     |
| · ·         |                                                       | 1                |                       | + 4,9<br>+ 5,0                                        |                      |             |     |
|             | 10                                                    |                  |                       | + 5,0                                                 |                      |             |     |
|             | 10                                                    |                  |                       | + 5,7                                                 |                      |             |     |
| 1           |                                                       |                  |                       | + 5,3                                                 |                      |             |     |
| Pluie.      | 10                                                    |                  |                       | + 5,4                                                 |                      |             |     |
|             |                                                       |                  |                       | + 5,4                                                 |                      |             |     |
| 1           | 10                                                    |                  |                       | + 5,7                                                 |                      |             |     |
| 1           |                                                       |                  | ·                     | $\begin{array}{c c} + 5,7 \\ + 5,7 \end{array}$       |                      |             | ·   |
|             | *                                                     |                  |                       | $\begin{array}{c c} + & 5, 7 \\ + & 5, 8 \end{array}$ |                      |             |     |
| 1           |                                                       |                  |                       | + 5,8                                                 |                      |             |     |
| ,           | , ,                                                   |                  |                       | + 3,3                                                 |                      |             |     |
| 1           | 10                                                    | Str.             |                       | + 5,3                                                 | 1,0272               | Vert*.      |     |
|             |                                                       |                  |                       | + 5,3                                                 |                      |             |     |
|             | 9                                                     |                  |                       | + 5,0                                                 |                      |             |     |
|             |                                                       |                  |                       | + 4,5                                                 | 1,0271               | Vert*.      |     |
|             | 10                                                    | Str.             |                       | + 4,6                                                 | 1,0211               | vert.       |     |
|             | 10                                                    |                  |                       | + 4,8<br>+ 6,1                                        |                      |             |     |
|             | 10                                                    |                  |                       | +6,1                                                  |                      |             |     |
|             | 10                                                    |                  |                       | + 6,5                                                 |                      |             |     |
|             |                                                       |                  |                       | + 6,3                                                 |                      |             |     |
| Brutne      | 10                                                    | Str.             |                       | + 6,0                                                 | 1,0273               |             |     |
| a l'horizon |                                                       |                  | }                     | + 6,4                                                 |                      |             |     |
|             | 10                                                    |                  |                       | + 6,5                                                 |                      |             |     |
| '           | 6                                                     | Str-cu.          |                       | + 6,6<br>+ 5,7                                        | 1,0272               | Vert*.      |     |
| į           | ٦                                                     | au-cu.           |                       | $\begin{array}{c c} +5,7 \\ +5,5 \end{array}$         | 1,0212               | ,           |     |
| Brume       | 10                                                    |                  | 1                     | + 4,8                                                 |                      |             |     |
| légère.     | l                                                     | 1                | İ                     | + 6,2                                                 |                      |             | l l |
| Brume       | 10                                                    |                  |                       | + 5,5                                                 |                      |             |     |
| légère.     |                                                       | 1                |                       | + 6,6                                                 |                      |             |     |
| Pluie fine. | 10                                                    | Str.             |                       | + 6,6                                                 | 1,0273               |             | į į |
| 1           | 1                                                     | ł                | 1                     | + 6,4                                                 |                      |             | , t |

|                                              |               |                   |           | VENT      |       | atmosph <b>ė</b> re |             |                         |
|----------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|-----------|-------|---------------------|-------------|-------------------------|
| DATE                                         | HEURE         | CATITUDE          | LONGITUDE | Direction | Force | Pression            | Température | État<br>hygro-          |
| <u>                                     </u> | 2             | 3                 | 4         | 5         | 6     | 7                   | ,           | hygro-<br>métrique<br>9 |
|                                              | Midi          | 73 <b>° 17′</b> N | 140 47' E | E 1/4 SE  | 9     | ,                   | + 40,7      |                         |
| ą                                            | 2             | 73 07             | 15 08     | Est       | 10    |                     | + 6,3       | 93                      |
| 0 L1                                         | 4             |                   |           | Est       | 9,5   |                     | + 6,1       |                         |
| Mercredi 17 août                             | 6             | 72 45             | 15 52     | Est       | 8     | mm<br>759,6         | + 6,7       | 95                      |
| Merc                                         | 8             |                   |           | Est       | 9     |                     | + 7,3       |                         |
|                                              | 10            |                   |           | E 1/4 SE  | 9     |                     | + 6,5       |                         |
|                                              | Minuit        |                   |           | E 1/4 NE  | 11    |                     | + 7,0       |                         |
|                                              | 2             |                   |           | ENE       | 11    |                     | + 7,0       | 1                       |
|                                              | 4             |                   |           | ENE       | 10    |                     | + 8,1       |                         |
|                                              | 6             |                   |           | SE 1/4 E  | 6,5   |                     | + 8,6       |                         |
|                                              | 8             |                   |           | SE 1/4 E  | 6     |                     | + 8,7       |                         |
| a oth                                        | 10            | 71 23             | 18 26     | SĖ 1/4 E  | 6,5   | 759,8               | + 9,1       | 89                      |
| Jeudi 18 autit                               | Midi          | 71 14             | 18 55     | SE 1/4 E  | 7     |                     | + 9,6       | 1                       |
| Jen                                          | 2             | 74 03             | 19 22     | Est       | 7     | 759,7               | +10,3       | 87                      |
|                                              | 4             |                   |           | ENE       | 3     |                     | + 9,7       |                         |
|                                              | 6             | 70 37             | 19 12     | SE 1/4 E  | 8     | 760,3               | + 11,3      | 81                      |
|                                              | 8             |                   |           | ENE       | 2     |                     | +11,5       |                         |
|                                              | 10            |                   |           | »         | n     |                     | + 8,5       |                         |
| 3 aoùt                                       | \<br>  Minuit |                   |           | *         | ,,    |                     | ,           |                         |
| edi 15                                       | 2             |                   |           | Calme     | 0     |                     | + 10,7      |                         |
| Vendredi 19 août                             | 4             | Arrivėe à         | Tromsoë.  | Calme     | 0     |                     | + 8,7       |                         |

| 1      |                 | CIEL       |                  |                        |                                         |              |                                       |
|--------|-----------------|------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| TEMPS  | Proportion      |            |                  | Température            | Température Densité                     |              | BEMARQUES .                           |
| 10     | cial couvert    | Inférieurs | Supériours<br>13 | 11                     | 8 <sup>t</sup>                          | Couleur      | 17                                    |
|        | <del>- ''</del> | ·          | · '''            |                        |                                         |              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| i i    | 10              |            |                  | + 50,8                 |                                         |              |                                       |
| 1      |                 |            |                  | + 6,4                  |                                         | <b>D</b> 1 • |                                       |
|        | 10              | Str.       |                  | + 7,4<br>+ 7,5         | 1,0273                                  | Bleu*.       |                                       |
| !      | 10              |            |                  | + 7,0                  |                                         |              | 1                                     |
| 1      |                 | _          |                  | + 7,6                  |                                         | ••           |                                       |
|        | 10              | Str.       |                  | +7,5 +7,6              | 1,0271                                  | Vert*.       |                                       |
| 1      | 10              |            |                  | + 7,7                  |                                         |              | 1                                     |
| 1      |                 |            |                  | + 7,9                  |                                         |              | •                                     |
| •      | 10              |            |                  | +7,5 +7,5              |                                         |              | 1                                     |
|        | 10              |            |                  | +7,5                   |                                         |              |                                       |
|        |                 |            |                  | + 7,5                  |                                         |              |                                       |
| brume. | 10              |            |                  | + 7,5                  |                                         |              |                                       |
|        | 2               |            |                  | + 7,6<br>+ 7,5         |                                         |              | Ì                                     |
|        | -               |            |                  | + 8,3                  |                                         |              |                                       |
|        | 3               |            |                  | + 8,3                  |                                         |              | 1                                     |
|        | 3               |            |                  | + 8,4                  |                                         |              |                                       |
|        | 3               |            |                  | $+8,5 \\ +8,5$         |                                         |              |                                       |
|        | 1               |            | Cirrus.          | + 8,5                  | 1,0270                                  | Bleu.        |                                       |
|        |                 |            |                  | + 8,7                  |                                         |              | 1                                     |
|        | 1               |            |                  | + 8,8<br>+ 9,4         |                                         |              |                                       |
|        | 2               |            | Tracto - ci      | + 9.6                  | 1,0266                                  | Vert.        | ļ                                     |
|        |                 |            |                  | + 9,6                  |                                         |              |                                       |
|        | 4               |            |                  | + 9,8                  |                                         |              | <u> </u>                              |
|        | 3               |            | Cirrus.          | + 10,0<br>+ 9,8        | 1,0237                                  | Vert.        | Fugloë-Sund                           |
|        | Ĭ               |            | CIII GO.         | + 9,7                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ,            | - 38.22                               |
| ,      | 4               |            |                  | + 9,4                  |                                         |              | ]                                     |
|        | 9               |            |                  | - <del> </del> - 10, 0 |                                         |              |                                       |
|        |                 |            |                  | 7-10,0                 |                                         |              |                                       |
|        | *               |            |                  | »                      |                                         |              | ]                                     |
|        | 10              |            |                  | + 9,8 + 9,6            |                                         |              | 1                                     |
|        | l               | -          |                  | + 7,9                  |                                         |              |                                       |
| Pluie. | 10              |            |                  | + 7,6                  |                                         |              |                                       |
|        | <u> </u>        | ł          |                  | + 8,4                  |                                         |              | <u> </u>                              |

TRACÉS DES INSTRUMENTS ENREGISTREURS

## BAROMÈTRE

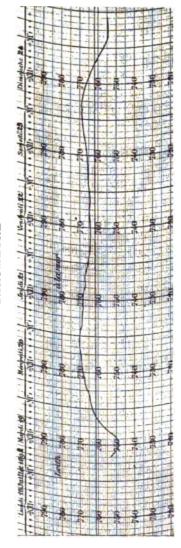

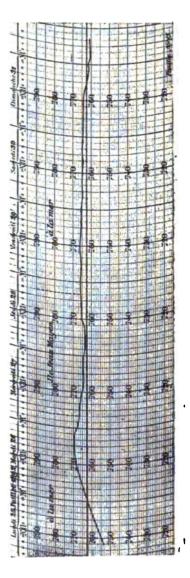



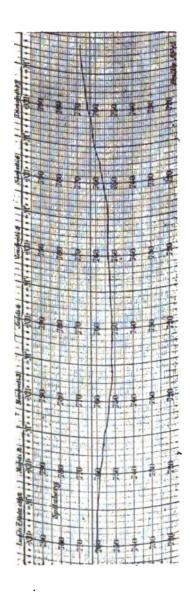



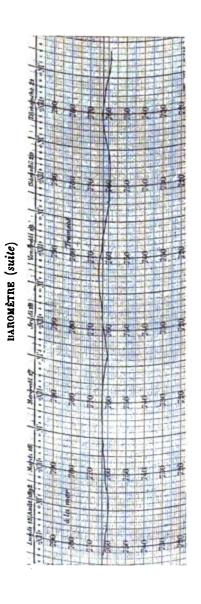

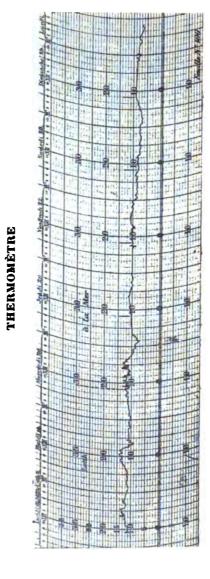



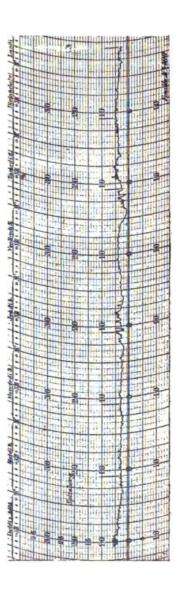



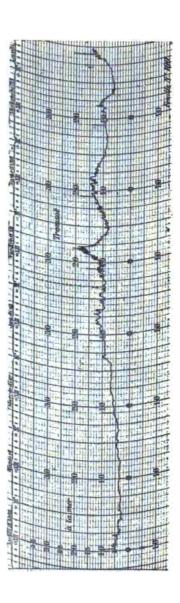

THERMOMETRE (suite)



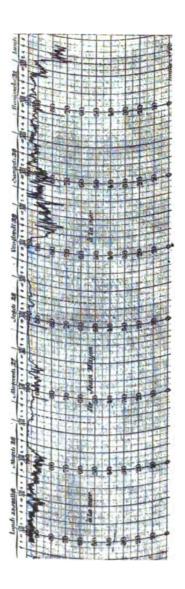





Tableau I. — Thermomètres de profondeur.

| NUMÉROS     | FABRICANT          | SYSTÈME<br>DE DÉCLANCHEMENT | PROVEMANCE         |
|-------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1. — 70581  | Negretti et Zambra | A hélice                    | Dépôt de la Marine |
| II. — 56583 | Chabaud            | Courriers cylindriques      | M. Rabot           |
| 111 66610   | Negretti et Zambra | Larges courriers            | M. Pouchet         |
| IV. — 58394 | Chabaud            | ì                           | I                  |

TABLEAU II. — Observations des thermomètres de profondeur (au large).

| DATE       | HBURE         | LATITUDB         | LONGITUDE        | THERMOMÈTRE<br>No                      | PROFORDEUR                                                           | TBMPÉRATURE                                                               | DENSITÉ | HEMARQUES |
|------------|---------------|------------------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 23 juillet | 4h.s.         | 64°36′ N         | 1∘20′∪           | 58409<br>11<br>1                       | Surface<br>50 <i>m</i><br>100<br>200                                 | + 9.8<br>+ 7.8<br>+ 6.8<br>+ 6.3                                          |         |           |
| 26 juillet | 10 h.s.       | 74 05<br>(Jan M  | 9 54<br>[ayen].  | 58409<br>I<br>V<br>III<br>I<br>III     | Surface<br>25 m<br>50<br>100<br>150<br>250<br>300                    | + 3,0<br>+ 1,2<br>- 0,8<br>+ 1,6<br>+ 0,5<br>0,0<br>+ 0,1                 | 1,0267  |           |
| 28 juillet | Midi<br>2h.s. | 70 56<br>(Jean I | 11 26<br>Mayen). | 58409<br>IV<br>I 58409<br>I IV<br>I IV | Surface<br>50 m<br>400<br>Surface<br>25 m<br>50<br>400<br>450<br>200 | + 3,0<br>0,0<br>+ 0,8<br>+ 3,7<br>+ 2,0<br>- 0,4<br>+ 0,7<br>+ 0,2<br>0,0 | 1,0268  |           |
| 16 août    | 8 h. 30 s     | 75 03            | 13 02 E          | 58409<br>IV<br>I<br>IV<br>IV           | Surface<br>25 m<br>50<br>100<br>200                                  | + 6,1<br>+ 6,4<br>+ 5,5<br>+ 5,0<br>+ 4,0                                 |         |           |

TABLEAU III. — Observations des thermomètres de profondeur dans les fiords du Spitzberg et de la Norvège.

| DATE        | HEURE                                         | LIEU                                 | THERMOMÈTRE<br>No             | PROFONDEUR                                | TEMPÉRATURE                                            | DERSITÉ | HBMARQUES            |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 5 août      | 9 h. s.<br>Mer<br>haute,<br>fin du<br>flot.   | Spitzberg<br>(Baie Advent).          | 38409<br>IV<br>IV<br>IV<br>IV | Surface<br>0,75 m<br>10<br>20<br>31<br>40 | + 4,3<br>+ 4,0<br>+ 2,0<br>+ 0,1<br>- 0,2<br>- 0,3     | 1,0251  | Fond<br>à 52 m.      |
| 8 août      | 9 h. m.<br>Mer<br>basse,<br>com.<br>du flot.  | Spitzberg<br>(Baie Skans).           | IV<br>IV<br>IV<br>IV          | Surface<br>10 m<br>20<br>30               | + 3,9<br>+ 2,5<br>+ 1,5<br>- 0,1                       |         |                      |
| 12 août     | 10 h. m.<br>Mer<br>basse,<br>com.<br>du flot. | Spitzberg<br>(Baie de la Recherche). | 58409<br>IV<br>IV<br>IV<br>IV | Surface<br>0,50 m<br>10<br>20<br>30<br>40 | + 3.3<br>+ 2,9<br>+ 2,4<br>+ 2,1<br>+ 1,7<br>+ 1,2     | 1,0266  | Nombreux<br>glaçons. |
| 22 août     | 10 h. m.                                      | Norvège<br>(Tromsoř).                | 58409<br>IV<br>IV<br>IV<br>IV | Surface<br>10 m<br>20<br>30               | + 8,0<br>+ 8,0<br>+ 6,9<br>+ 6,4<br>+ 6,2              | 1,0238  |                      |
| 3 septembre | 10 h. m.                                      | Norvège<br>(Bergen).                 | IV<br>IV<br>IV<br>IV<br>IV    | Surface<br>10 m<br>20<br>30<br>40         | + 11,8<br>+ 12,2<br>+ 11,4<br>+ 10.3<br>+ 9,8<br>+ 9,8 | 1,0107  | Fond<br>à 54 m.      |

# VI

## ÉTUDES SUR LE MOUVEMENT DES GLACIERS DANS LA BAIE DE LA RECHERCHE

Par MM. R. de Carfort et Lancelin.

La Manche a séjourné à deux reprises, en août 1892, dans le voisinage des glaciers entre lesquels s'ouvre la baie de la Recherche, ce qui nous a permis d'entreprendre une série d'observations rapides sur leur mouvement, et de comparer leur position actuelle à celle qui figure sur le plan primitif, levé en 1838.

Au Spitzberg, la période glaciaire est encore en pleine activité pendant la plus grande partie de l'année. Les glaciers y descendent presque tous jusqu'à la mer et peuvent se diviser en deux catégories distinctes. Les uns proviennent des sommets peu élevés qui bordent la côte. Leur pente, en général, est faible et leur mouvement de progression très lent.

Les autres communiquent avec la calotte de glace continentale, l'Inlandice, qui recouvre, en partie, l'intérieur des terres et sont, en cela, comparables aux glaciers du Groënland. Comme les premiers, ils sont en contact par leur tranche antérieure, au moins sur la côte occidentale, avec les eaux chaudes de l'océan Arctique qui, à chaque marée basse, en détachent une quantité considérable de glaçons. Leur longueur peut, en outre, varier considérablement sous l'influence de la pression des couches de neige accumulées sur les plateaux supérieurs.

Tel paraît être le cas du grand glacier de l'Est de la baie de la Recherche. De 1838 à 1892, c'est-à-dire en cinquante-quatre ans, sa tranche a reculé d'environ 2 kilomètres vers l'intérieur, laissant à découvert une surface de mer de plus de 7 kilomètres carrés, où la sonde révèle actuellement des fonds de 35 à 70 mètres formés de vase noire.

Dans le but de déterminer exactement la position occupée, en août 1892, par le front antérieur de ce glacier, un nouveau plan de

la baie dut être dressé au moyen d'une triangulation et d'une base mesurée sur la plage. Le contour du mur de glace put, alors, être relevé au théodolite d'une station élevée située sur le versant du Slaadberg ou mont de l'Observatoire.

Le plan actuel de la baie de la Recherche que nous reproduisons ci-contre (Pl. XXI) en regard du plan primitif, fait ressortir la profonde déformation subie par le glacier depuis 1838.

La hauteur du mur de glace a été mesurée en dissérents points, soit au sextant, soit au théodolite. Les valeurs trouvées sont comprises entre 25 et 40 mètres.

Il est intéressant de comparer l'aspect actuel du glacier à celui qu'il présentait lors du voyage de la *Recherche*. Les extraits suivants de l'ouvrage publié au retour de l'expédition démontrent que des modifications considérables se sont produites aussi bien dans sa structure que dans sa forme.

Notre corvette était mouillée au pied d'un immense glacier dont les aiguilles étaient certainement plus élevées que sa mâture... Ce magnifique glacier paraît avoir entièrement comblé une baie figurée dans une carte de Van Keulen, il y a plus d'un siècle... Nous venons de voir que le grand glacier situé au fond de Bell-Sound se faisait remarquer, comme ceux de la Suisse, par de belles aiguilles, mais, dans la même rade, il en existe d'autres qui diffèrent complètement du premier; ceux-ci sont composés d'un grand nombre de couches de neige superposées et se divisent par tranches verticales... Ce sont, en un mot, des glaciers à névé et à calottes. Le glacier situé au sudest de la pointe des Renards est un exemple frappant de ce que je viens d'avancer; indépendamment de moraines latérales, il en offre aussi de frontales... » (Voyage de la Recherche, tome VII, p. 99 et suivantes).

Nous n'avons pas remarqué la dissérence si nette établi par le géologue de la Recherche entre les glaciers à aiguilles et les glaciers à calottes de la baie. Bien au contraire, le glacier de l'Est et le glacier des Renards nous ont paru présenter un aspect physique absolument identique : une couche continue de glace blanche poreuse, relativement peu transparente, composée d'un grand nombre de couches de neige superposées et se divisant par tranches verticales en approchant du front de mer.

Nous reproduisons ici (fig. 3), d'après l'ouvrage de La Recherche, l'ancienne carte de Van Keulen dont il est question plus haut et qui représente bien plus sidèlement que le plan de 1838 l'état actuel du glacier (a). Celui-ci a donc envahi, puis découvert, de nouveau, la baie

qu'il occupe et ces mouvements considérables ne peuvent s'expliquer que si on le suppose alimenté par un réservoir d'une énorme capacité, c'est-à-dire relié à la mer de glace intérieure. Les explorateurs de la Recherche l'ont vu, en esset, du sommet du mont de l'Observatoire, se perdre à l'horizon vers l'intérieur.

Le glacier de l'Est peut être comparé à un immense thermomètre dont la hauteur, dans le fiord, est proportionnelle à la quantité de neige tombée sur l'Inlandice et par suite, dans une certaine mesure, aux variations climatériques du Spitzberg.



Fig. 3. — Plan du Bell-Sound d'après une ancienne carte de Van Keulen. (Extrait de l'ouvrage de La Recherche.)

Lors du voyage de la Recherche, ce glacier n'avait pas de moraines visibles, et c'était là une des particularités qui avaient le plus frappé les explorateurs. Actuellement, on trouve de chaque côté du fiord, sur une longueur de plus de 1,500 mètres, une falaise de glace fossile recouverte de débris, et la pointe en forme de presqu'île qui termine cette falaise au sud est le reste d'une ancienne moraine que le glacier a découverte.

La comparaison du plan actuel et du plan de 1838 fait apparaître d'autres différences dans la position des glaces. La branche du glacier située immédiatement à l'ouest du mont de l'Observatoire, indiquée, en 1838, comme s'avançant jusqu'à la mer, a maintenant complètement disparu pour faire place à une vallée sillonnée de cours d'eau.

Cette apparition du sol, dans un endroit qui était recouvert d'une couche de glace il y a un demi-siècle, est, ainsi que le retrait du gla-

cier de l'Est, le résultat d'une diminution notable de l'alimentation, c'est-à-dire de l'apport de neige, pendant les années précédentes. Cette diminution peut concorder avec un adoucissement général de la température du Spitzberg, et les températures relevées à bord de la Manche, pendant la première quinzaine du mois d'août, fournissent une preuve à l'appui de cette assertion.

En effet, la température moyenne de l'air au Spitzberg, du 1er au 15 août 1892, a été trouvée de + 3°,7 alors que Ch. Martins indique + 1°,4, comme température du mois d'août pour la latitude de 78° qui est bien celle qui correspond, en moyenne, à nos observations.

De plus, l'examen du journal météorologique de la Recherche, qui a séjourné dans la baie qui porte son nom précisément à la même époque de l'année que la Manche, du 1° au 4 août, montre qu'en 1838 la température y fut presque constamment voisine de + 1°, tandis que la Manche n'a relevé qu'exceptionnellement des températures inférieures à + 3°. Le climat du Spitzberg peut donc s'être amélioré d'une façon sensible depuis cinquante-quatre ans. Le retrait des glaciers démontre, en tous cas, que la quantité de neige tombée sur la côte a été moindre.

L'ancienne carte de Van Keulen et celle de La Recherche nous fournissent, d'ailleurs, la preuve qu'il n'en a pas toujours été ainsi, et qu'au contraire, les glaciers ont avancé à une époque antérieure à 1838. Nous nous trouvons donc, sans doute, en présence d'un mouvement oscillatoire, analogue à celui qui a été constaté pour les glaciers alpins, dont la période est d'environ quarante ans.

Il eût été très intéressant de déterminer la vitesse de progression du glacier de l'Est. Mais, encaissé entre les berges escarpées du fiord, l'énorme fleuve de glace ne présentait, nulle part, à proximité, un endroit favorable aux mesures. Le glacier des Renards offrait, au contraire, dans sa partie sud, un bord plat, d'un accès facile, en face duquel il a été possible d'établir une base d'observation. Ce glacier appartient à la première catégorie. Malgré ses dimensions, il ne semble pas communiquer avec la mer de glace intérieure et son mouvement de progression est très faible. Sa tranche occupe, à peu près, au bord de la mer, la mème position qu'en 1838. Toutefois, elle s'est creusée légèrement vers l'intérieur et affecte la forme d'un croissant entre deux pointes formées par les moraines latérales.

Quatre jalons ont été plantés sur le sommet du glacier dont la largeur est, en cet endroit, d'environ 2 kilomètres. La sigure 4 indique leur position par rapport à la moraine et à la tranche antérieure. Le dessin topographique reproduit dans cette sigure a été relevé exactement au moyen des signaux de la triangulation et constitue un document qui pourra être utilement consulté, plus tard, pour l'étude des déformations de cette partie du glacier. La moraine latérale affecte, en cet endroit, la forme d'un talus élevé de 25 à 40 mètres où la glace disparaît complètement sous une couche de sable, de terre et de pierres. Elle présente, dans sa partie supérieure, de fortes rides longitudinales.

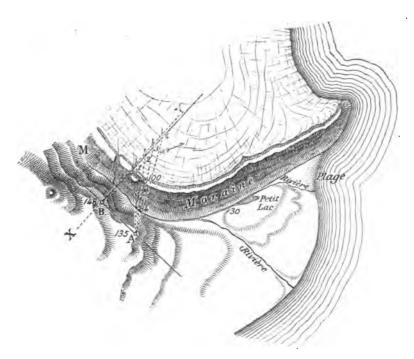

Fig. 4. - Glacier des Renards.

Au bas du talus coule une étroite rivière alimentée par deux ruisseaux qui descendent du faîte même du glacier. dont la base adhère fortement au sol et se confond avec lui. A l'endroit où le glacier s'infléchit pour remonter vers le nord, la rivière se bifurque. L'une de ses branches s'écoule directement à la mer, tandis que l'autre va former un petit lac, tout contre le pied de la moraine, au centre d'un plateau dont l'altitude est d'environ 30 mètres, et au-dessus duquel la glace atteint l'épaisseur maxima de 65 mètres. Puis, la moraine s'affaisse sensiblement et se termine, en pointe, à la mer. La figure 5, construite à une échelle différente, est une coupe verticale suivant la ligne des jalons, indiquant leurs cotes respectives, soit leurs hauteurs. en mètres, au-dessus du niveau de la mer. Elle

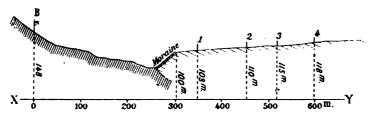

Fig. 5. — Coupe suivant X-Y.

montre la forme aplatie de la calotte, sillonnée en tous sens de raies produites par la fusion de la couche superficielle de névé.

La figure 6 est une vue de la moraine prise du point B. Le premier jalon est placé derrière une grosse pierre ronde située sur la glace à 44 mètres du bord.

La pente générale du glacier, au point considéré, est très faible et d'environ  $\frac{4}{70}$ . Elle augmente, d'une façon assez sensible, en amont.



Fig. 6. - Vue du point B.

Les jalons ont été mis en place le 2 août, par M. Rabot, dans un alignement à peu près perpendiculaire à la base déterminée sur le versant de la montagne. Cette base, AB (fig. 4). indiquée par deux pavillons plantés à chaque extrémité, a été mesurée au moyen de la hauteur angulaire d'une longueur de 4<sup>m</sup>,20 portée sur la hampe de l'un deux. Sa longueur a été trouvée de 305<sup>m</sup>,94. Deux observateurs placés en A et en B ont mesuré, simultanément, les distances angulaires des jalons, ce qui a permis de calculer les quatre triangles

ment au i ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; ment qui ; m

fc fl fl st fl intervalle de plus de douze jours, sont très peu différentes des premières, ce qui indique que le mouvement du glacier a été presque nul pendant l'intervalle de nos observations.

Les différences sont si faibles qu'on pourrait presque les considérer comme résultant seulement des erreurs d'observation. Toutefois, elles ont toutes dans le même sens. Tous les angles en B ont diminué de 30" à 1'20", et tous les angles en A ont augmenté de 50" à 1'50". Ces variations, quoique très faibles, permettent de constater un mouvement réel du glacier dans le sens général indiqué par la flèche (fig. 4), c'est-à-dire vers la mer. Ce mouvement, rapporté aux deux axes que nous avons choisis, peut être traduit, pour chaque jalon, par les diffèrences de coordonnées.

|         |     | $\Delta y$ | $\Delta x$     |
|---------|-----|------------|----------------|
|         |     | m          | m              |
| Jalon n | ° 1 | + 0,23     | <b>+ 0,0</b> 5 |
| — n     | ° 2 | + 0,13     | + 0,18         |
| — n     | ۰ 3 | + 0,57     | + 0,10         |
| — n     | ° 4 | + 0.01     | + 0,16         |

En reportant ces nombres sur le papier, on obtient (fig. 7) la position respective de chaque jalon par rapport à celle qu'il occupait le premier jour.

On voit, de suite, que les jalons 1 et 3 se sont déplacés dans des directions parallèles, dirigées vers la tranche antérieure du glacier. Le n° 1 était adossé à une pierre, et le n° 3 est le seul qui soit resté debout dans l'intervalle des observations. Leur mouvement est donc, sans doute, le mieux dé-

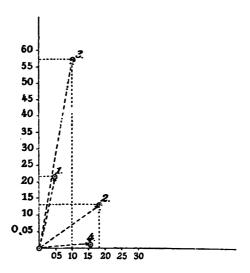

Fig. 7. - Mouvement des jalons.

terminé. En retenant seulement les valeurs trouvées pour ces deux jalons, on obtient un déplacement total, en 12 jours un tiers, de 0<sup>m</sup>, 23 pour le n° 1 et de 0<sup>m</sup>,58 pour le n° 3. Ces chissres correspondent à un déplacement annuel de 6<sup>m</sup>,80 pour le premier, et de 14<sup>m</sup>,90 pour le

second. Conformément à la théorie, le jalon le plus éloigné de la moraine est celui dont le mouvement a été le plus rapide.

On peut, d'ailleurs, en déduire assez facilement la vitesse d'un point situé vers le centre du glacier, c'est-à-dire à 900 mètres environ de la moraine, dont le n° 1 était éloigné de 44 mètres et le n° 3 de

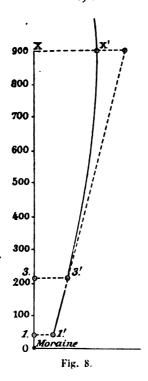

de 213 mètres. La figure 8 représente la construction graphique qui permet d'arriver à ce résultat. Le déplacement XX' du point central est la flèche d'une courbe passant par les positions secondes des jalons. Si on suppose que le mouvement du glacier est symétrique par rapport à la ligne médiane, cette valeur est d'environ 30 mètres, soit moins de 10 centimètres par jour.

Il y a loin de ce chiffre aux vitesses prodigieuses trouvées pour certains glaciers du Groënland. Au glacier de Torsukatak, en été, on a constaté un avancement de 10 mètres par jour, et pour celui de Jakobshavn, une vitesse de 22<sup>m</sup>,50 au milieu'.

Ce sont là de véritables exceptions. Au Groënland même, et à la Terre de François-Joseph, on trouve d'autres glaciers dont la vitesse n'est pas supérieure à celle des glaciers alpins. Ces glaciers sont probablement ceux qui ne communiquent pas avec la mer de glace intérieure qui,

seule, doit être capable d'imprimer une vitesse aussi considérable aux glaciers cités plus haut.

Si l'on résléchit que la vitesse des glaciers alpins est encore d'environ 50 centimètres par jour en moyenne, on est en droit de se demander si le glacier des Renards, que nous avons é!udié, n'est pas actuellement dans une période de stagnation correspondant, d'ailleurs, au retrait constaté du glacier de l'Est. Dans cette hypothèse, l'énorme moraine dont nous avons reproduit plus haut la convexité serait, en réalité, une moraine frontale destinée, peut-être, à être abandonnée un jour par le glacier.

#### 1. J. Thoulet, Océanographie.

# VII

## OBSERVATIONS MAGNÉTIQUES

Par M. A. Exelmans.

Les officiers de la Manche, appelés à Paris pour se préparer à l'expédition, étudièrent les instruments de mesures absolues qu'ils devaient emporter, à l'Observatoire magnétique du Parc Saint-Maur, dont le directeur, M. Moureaux, mit gracieusement à leur service sa science et son expérience connues.

#### Instruments.

I. Boussole d'inclinaison de Gambey, no 13. — Cet instrument, d'un modèle ancien, est assez encombrant mais très bien construit. Nous avons toujours déterminé l'inclinaison par la méthode directe, en orientant le cercle vertical dans le plan du méridien magnétique. Plusieurs retournements et deux aimantations de l'aiguille en sens inverse éliminent les erreurs principales qui dépendent soit de l'instrument soit de l'aiguille aimantée.

Type du calcul de l'inclinaison. — Baie de la Recherche. Le 3 août 1892. Aiguille n° 2. Heure du début : 10h,38m matin.

Plan perpendiculaire au méridien magnétique :

Face au nord:  $254^{\circ} 30'$ — au sud :  $78^{\circ} 00'$   $76^{\circ} 15'$ .

### Méridien magnétique :

Face à l'est : 166° 15'.

— à l'ouest : 346° 15'.

1re aimantation : Marque en bas 1 :



2º aimantation: Marque en haut:



Inclinaison: 80° 07'. Heure de la fin: 11h,05m matin.

- II. Boussole de déclinaison Lorieux. Cette boussole est à pivot, disposition particulièrement défectueuse dans les régions où la composante horizontale est faible. On s'en est très peu servi.
- III. Théodolite magnétique Hurlimann. C'est une boussole à fil permettant d'observer la déclinaison et de déterminer la composante horizontale en valeur absolue par la méthode de Gauss.

Le produit HM de la composante horizontale par le moment magnétique du barreau aimanté A s'obtient par l'observation de la durée moyenne de cent oscillations.

$$HM = \frac{\pi^2 k^2}{t^2}.$$

Le rapport  $\frac{H}{M}$  de ces quantités s'obtient en mesurant les déviations

<sup>1.</sup> Chaque angle donné pour la pointe haute ou la pointe basse de l'aiguille est la moyenne de trois lectures consécutives faites en soulevant l'aiguille à chaque fois au moyen du petit levier spécial. Ces trois lectures sont notées dans le carnet d'observations.

hors du méridien magnétique que fait subir à un barreau B, de longueur moitié moindre, placé dans l'étrier, le barreau A fixé perpendiculairement au premier à une distance connue R.

La condition d'équilibre est donnée par l'équation :

(2) 
$$\frac{H}{M} = \frac{2}{R^3 \sin \alpha} \left( 1 + \frac{p}{R^3} + \frac{q}{R^4} + \cdots \right)$$

dans laquelle  $\alpha$  est la déviation du barreau B, p et q deux constantes dont la dernière est négligeable, si la longueur de B est la moitié de celle de A. L'équation se réduit alors à :

(3) 
$$\frac{H}{M} = \frac{2}{R^3 \sin \alpha} \left( 1 + \frac{p}{R^4} \right)$$

qui donne, combinée à l'équation (1):

(4) 
$$H = \frac{\pi k}{Rt} \sqrt{\frac{2\left(1 + \frac{p}{R^3}\right)}{R\sin\alpha}}.$$

Le terme  $\frac{p}{R^a}$  pourrait se déterminer au théodolite en fixant le barreau A à une autre distance connue R' et en observant les nouvelles déviations de B. On aurait alors l'équation :

(5) 
$$\frac{H}{M} = \frac{2}{R'^{2} \sin \alpha'} \left( 1 + \frac{p}{R'^{2}} \right)$$

qui, combinée à (4) donnerait  $\frac{H}{M}$  et p.

Mais cette détermination ne saurait être exacte avec un instrument de voyage et il est préférable de déterminer la valeur du terme  $\frac{p}{R^*}$  avec des instruments d'observatoire et de n'observer en campagne les déviations qu'à une seule distance R. La valeur de  $\frac{p}{R^*}$  dépend principalement de la disposition du magnétisme dans le barreau A et ne peut varier beaucoup pendant une expédition de courte durée.

D'ailleurs, par un défaut de construction de l'instrument en question, la distance R' est trop faible pour les barreaux actuels, et donne lieu à de trop grandes déviations.

M. Moureaux a déterminé à l'Observatoire du Parc Saint-Maur,

avant et après l'expédition, la valeur du terme  $\frac{p}{R^s}$  et a réuni toutes les constantes de l'équation (4) :

$$H = \frac{\pi k}{Rt} \sqrt{\frac{2\left(1 + \frac{p}{R^4}\right)}{R\sin\alpha}}$$

dans une constante unique C

$$C = \frac{\pi k}{R t} \sqrt{\frac{2\left(1 + \frac{p}{R^2}\right)}{R}}$$

et nous avons calculé la composante horizontale par la formule :

$$\log H = \log C - \left(\frac{1}{2}\log \sin \alpha + \log t\right).$$

Avant l'expédition, en mars, M. Moureaux a trouvé :

$$\log C = 7,673997$$

et au retour en octobre-novembre:

$$\log \iota = 7,673585.$$

Cette variation, due sans doute à des chocs subis dans les transports, n'influe que d'une unité sur la quatrième décimale de la valeur de la composante horizontale exprimée en dynes.

Type du calcul de la déclinaison. — Théodolite magnétique Hurlimann.

Jan-Mayen. — Station autrichienne. — Pilier des observations magnétiques absolues. — Le 27 juillet 1892.

Barreau nº 1. Heure du début : 1h,27m du soir.

Repère: Mire du sommet:

Lunette à droile : 104°53′ } 104°54′30″.

— à gauche : 104°56′ } 104°54′30″.

LUNETTE A L'EST

Goupille à l'est :

PN 71°59 15′ { 72°01′45′ PS 252 06 } 71°59′

Goupille à l'ouest :

PN 72
PS 251 57 } 71 58 30 PS 251 56 } 71 53 45

71 57 23

Heure de la fin : 1h 56m o5s du soir.

Type du calcul de la composante horizontale. — Théodolite magnétique Hurlimann.

Baie de la Recherche. — Le 2 août 1892. Barreau n° 1. Heure du début : 10h,11m du matin.

| OSCILLATIONS                                                                   | · DÉVIATIONS                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0, int. 1: + 40 1                                                              | Tige à l'est.                                                                                                                |
| h m s<br>0 12 50 05.<br>m s<br>— 2.05                                          | 0 ext': + 3°,3                                                                                                               |
| 20 52 10 - 2.05                                                                | Δ <sub>4</sub> — $\frac{034730}{844500}$                                                                                     |
| 40 54 15                                                                       | Tige à l'ouest.                                                                                                              |
| - 2.04,8<br>60 56 19,8<br>2.04,9                                               | PN vers l'appareil : 63 25 30<br>PS — 338 50 45                                                                              |
| 80 58 24,6<br>— 2.05                                                           | Δ <sub>2</sub> — 336 30 45                                                                                                   |
| 100 1 00 29,6<br>6, int. : + 3° 3 10.24,6<br>t = 6,246<br>$\log t = 0,795 602$ | $\alpha = \frac{1}{2} \frac{\Delta_1 + \Delta_2}{2} = 42^{\circ}19'30''$ $\log \sin \alpha = 7.828 \ 231$                    |
| $\frac{1}{2} \log \sin \alpha = \frac{1,914 \ 116}{0,709 \ 718}$               | $\begin{array}{ccc} \log C &=& \overline{1,673} & 585 \\ S &=& 0,709 & 718 \\ \log H &=& \overline{2,963} & 867 \end{array}$ |
| Heure de la fin = 11 h. mat.                                                   | H = 0,0920.                                                                                                                  |

1. 6 int..., température intérieure de la cage où est suspendu le barreau.

2. 6 ext..., température de l'air extérieur.

#### Note sur les lieux d'observations.

### I. - Islande.

Le sol de l'Islande, tout entier de formation volcanique, est composé de corps généralement magnétiques et renferme même des aimants naturels. Aussi, la nécessité s'impose-t-elle de n'observer la valeur des éléments magnétiques qu'en des points choisis avec le plus grand soin, tels que les instruments n'y soient pas trop influencés par le voisinage de grandes masses magnétiques. La chose est difficile, car il a été constaté que la tourbe même des prairies a une action sur l'aiguille aimantée par les poussières volcaniques qu'elle renferme (Voyage de la Recherche).

Les officiers de la Recherche sont, à notre connaissance, les premiers observateurs qui aient déterminé en Islande les trois éléments et leurs variations horaires. En juin et juillet 1836, ils trouvaient pour valeur absolue de ces éléments à Reikiavik:

$$D = 43^{\circ}14'O$$
.  $I = 77^{\circ}2'$   $H = 0,1580$ .

En 1876, les membres de l'expédition norvégienne de l'Atlantique nord, dirigée par le Dr Mohn, sirent des observations magnétiques à Reikiavik en un point très voisin de celui où nous avons opéré pendant notre deuxième séjour et trouvèrent :

Le 29 juillet:  $D = 38^{\circ} \cdot 18', 6 O$ .

 $I = 76^{\circ}27'$ 

Le 31 juillet : H = 0,1234

En 1883, M. Vallut, enseigne de vaisseau de l'Allier, fit diverses observations magnétiques en Islande, à terre et à la mer.

A terre, il étudia avec un appareil enregistreur les variations de la déclinaison en un même lieu et constata que la pointe nord de l'aiguille atteint sa position extrême dans l'est vers 1<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> du soir et sa position extrême dans l'ouest vers 5<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> du matin. L'amplitude moyenne de cette oscillation ne serait que de 21', mais, dans certains cas, et pour des causes impossibles à prévoir, elle atteindrait 3° 30'.

A la mer, M. Vallut observa la déclinaison en vingt-une stations réparties autour de l'Islande et constata que si, presque partout, l'influence de la terre cesse de se faire ressentir à 5 ou 6 milles au large, dans certains parages, au contraire, elle peut s'étendre jusqu'à 10 ou 20 milles.

Enfin, la notice hydrographique n° 1 de 1884, qui relate ces conclusions, ajoute qu'il serait connu que, dans certains parages, les indications du compas peuvent être erronées de 20 à 30°.

Cette dernière assertion a une telle gravité qu'on ne saurait trop en vérifier la valeur par de nombreuses observations. Sans prétendre la réfuter, nous devons dire que nous n'avons jamais constaté dans nos routes ou nos relèvements d'erreurs supérieures à 2 ou 3°.

La route de Reikiavik au Snœsields qui devrait, d'après la notice hydrographique en question et au dire des pilotes, donner lieu à une constatation de cette nature, a été suivie dans les deux sens par la Manche. La presqu'ile du Snœsields a été doublée à petite distance. Une erreur plus considérable ne nous aurait pas échappé. Nous avons observé à terre dans tous les points où la Manche a séjourné. La côte nord et la côte est étaient bloquées par les glaces. La côte sud est inabordable. Nos observations se hornent donc à Reikiavik, Patrix-siord, Dyra-siord, et Isa-siord.

Premier séjour à Reikiavik. — Sur la hauteur, au sud de la ville, s'élève une sorte de mirador baptisé du nom d'observatoire par les habitants. Il renferme trop de fer pour être utilisé au point de vue magnétique.

C'est le long de la route que domine cette construction que nous avons établi, pendant notre premier séjour à Reikiavik, une base d'observations ayant pour but de nous éclairer sur les obstacles que la nature du sol d'Islande oppose aux déterminations magnétiques.

On nous avait prévenu que le point choisi était particulièrement défavorable. Nos observations l'ont confirmé. Elles n'ont pas d'autre valeur.

Deuxième séjour à Reikiavik. — Nous nous somme placés, cette fois sensiblement au point désigné comme observatoire magnétique sur le plan de la baie de Reikiavik. C'est une prairie où ne subsiste aucun signal. Les instruments étaient éloignés de plus de 100 mètres de toute pierre apparente et leurs pieds reposaient sur la couche de tourbe, un peu trop élastique, de la prairie. Cette observation a donc une valeur supérieure à celles du premier séjour.

Côté ouest. — La Manche a visité sur la côte nord ouest Patrixfiord, Dyra-fiord et Isa-fiord.

Tous les fiords de cette côte présentent le même aspect. Ils sont entoures d'énormes murailles, bordures du plateau intérieur dont les gradins supérieurs dominent la baie de leurs parois verticales puis rejoignent la mer en éboulis à pente raide. Le rouge qui fait le fond de leur coloration trahit la présence d'oxyde de fer. De nombreux torrents s'échappent du plateau supérieur par des vallées latérales, plus souvent par de simples crevasses, quelquefois en jaillissant directement de la crête. Un cours d'eau, généralement plus important, se jette dans le fond du fiord. Ce fond, en pente plus douce, est souvent le lit d'un glacier ou semble l'avoir été.

Une ou deux pointes basses sont agrafées sur les flancs abrupts du fiord. La constitution de leur sol et leur configuration montrent qu'elles sont d'une origine relativement récente et non volcanique. Les factoreries sont construites sur ces pointes qui forment un abri et offrent des fonds de mouillage sur la pente assez douce de leurs rives.

La formation de ces pointes basses donne lieu à diverses hypothèses. Certains les considèrent comme les moraines d'un glacier qui aurait occupé jadis tout le fiord. D'autres y voient simplement un apport des torrents qui créent un courant constant sortant de la baie. Les pierres désagrégées et poreuses, le sable volcanique roulés par les torrents, principalement à la fonte des neiges, seraient poussés peu à peu vers le large. Cette action s'affaiblit à mesure que le fiord s'évase. De plus, les courants de marée, de direction parallèle à la côte et pénétrant plus ou moins dans le fiord, rencontrent le courant venant du fond. De cette rencontre nattrait un tourbillon plus ou moins apparent. Partout où il y a tourbillon il y a dépôt. En somme, c'est la théorie de la formation des barres à l'estuaire des fleuves. Les eyres (c'est ainsi que se nomment ces pointes) seraient le résultat de ce phénomène. La première de ces deux hypothèses nous paraît la plus vraisemblable.

L'une ou l'autre, d'ailleurs, écarte la présence de grandes masses magnétiques dans ces eyres. Le sol en est magnétique au même titre que les terrains de formation volcanique environnants, mais les éléments qu'il contient sont fragmentés, pour avoir été apportés par la glace ou par l'eau. Le tout présente donc une certaine homogénéité magnétique très importante à notre point de vue.

En effet, si nous considérons le terrain sur lequel est placé l'instrument comme une couche magnétique homogène, d'épaisseur sensiblement constante et de surface horizontale, nous voyons que son action sur l'aiguille aimantée se réduit à une résultante verticale qui n'a d'influence ni sur la déclinaison, ni sur la composante horizontale. L'inclinaison est seule affectée. Reste l'action des montagnes voisines.

Ces considérations donnent à nos observations faites sur les eyres des fiords de la côte nord un intérêt bien supérieur à celui de nos observations à Reikiavik.

## II. - Jan-Mayen.

Le docteur Mohn a visité Jan-Mayen en 1876, mais il n'y a pas déterminé les éléments magnétiques. L'expédition autrichienne commandée par le lieutenant de vaisseau de Wolgemuth et dont faisait partie notre compagnon et ami, M. Gratzl, y étudia pendant un an le magnétisme terrestre parallèlement aux autres missions établies dans les régions polaires.

Au 1° janvier 1883 les valeurs des éléments à l'observatoire autrichien étaient :

$$D = 29^{\circ} 54' O., I = 78^{\circ} 52', H = 0.0973.$$

Nous avons trouvé les maisons autrichiennes intactes. M. Gratzl nous indiqua le local consacré aux mesures absolues et le pilier sur lequel on observait la déclinaison. Une mire assez éloignée dont le gisement par rapport au pilier est donné dans l'ouvrage de Wolgemuth était encore debout. Dans ces conditions, la pluie et le manque de soleil ne furent pas un obstacle à nos observations.

Le sol de Jan-Mayen est essentiellement magnétique. Le sable même, sur lequel est construit l'observatoire autrichien, peut, en se déplaçant, sous l'influence du vent et de la pluie et en se tassant au pied des murs, produire des variations dans les valeurs observées. Aussi donnerons-nous, sous toutes réserves, au point de vue de la variation séculaire, la valeur des éléments déduite de nos observations.

### III. — Spitzberg.

Exactement renseignés par le plan de la baie de la Recherche et les indications de Bravais sur le point où ce savant et ses compagnons ont déterminé les éléments magnétiques en 1839, nous y avons fait deux fois des observations complètes dans des conditions relativement favorables. Le sol du Spitzberg est d'une formation toute autre que celle de l'Islande et de Jan-Mayen. Les corps magnétiques s'y trouvent

en quantité minime. La comparaison de nos résultats à ceux de la Recherche doit présenter un intérêt sérieux.

La mission suédoise de 1883 était installée sur le cap Thordsen, dans l'Is-fiord. Déterminer les éléments magnétiques en ce lieu, dix ans après les Suédois comme nous l'avions fait à Jan-Mayen, dix ans après les Autrichiens, était désirable au premier chef. Malheureusement le vent et la grosse mer, facteurs avec lesquels une expédition rapide comme la nôtre a si fort à compter, s'y opposèrent. Partis de la baie Skans pour le cap Thordsen avec le canot à vapeur et une baleinière, nous dûmes renoncer à aborder cette falaise battue par les lames, sous peine de compromettre les embarcations, les instruments et peut-être les observateurs et leur escorte.

Quand M. Gratzl y put accoster, quelque temps après, il faisait calme plat, mais, de notre côté, nous avions d'autres occupations.

Cette lacune fut en partie comblée par une observation faite dans la baie Skans, à environ 4 milles du cap Thordsen, observation qu'une pluie battante vint troubler sans cependant l'arrêter. La pluie ne fut pas le seul inconvénient. La baie Skans est une cuvette profonde entre des montagnes élevées et abruptes. Fatalement, l'instrument était voisin de l'une d'elles. Je ne saurais garantir qu'il ne se trouvât point dans les diverses couches dont elle est formée et que mettent en évidence des stratifications d'un dessin et de couleurs très remarquables, des corps magnétiques dont la présence nuirait à la valeur de nos résultats.

Les éléments avaient pour valeur au cap Thordsen, le 1er janvier 1883 :

$$D = 12^{\circ} 50' O., I = 80^{\circ} 29', H = 0.0886$$

#### IV. - Iles Shetland et Féroë.

Nous avons observé à Lerwick dans les îles Shetlands et à Westmannhavn dans les îles Féroë. Aux Shetlands les instruments étaient placés dans une prairie, assez près de la mer et à quelque distance d'un petit mur en pierre sèche. Aux Féroë, il a fallu se placer sur le flanc d'une montagne.

Observations simultanées. — Il n'était pas facile de concilier des observations simultanées avec les circonstances de temps, le service

du bord et les divers travaux qui occupaient les officiers de la Manche. Aussi les trois éléments ont-ils été souvent déterminés à des heures différentes.

Ce fait n'a pas une grande importance si l'on considère :

- 1º Le degré d'exactitude auquel nous pouvions prétendre;
- 2º La valeur de la variation diurne connue d'après les travaux précédents;
- 3° Qu'on peut ramener approximativement les observations à une même heure;
- 4° Le but qu'on se propose et qui est principalement de connaître la variation des éléments dans un intervalle de temps très considérable.

Observations à la mer. — Nous donnons un tableau de quelques déclinaisons observées à la mer avec le compas Thomson placé sur la dunette de la Manche, dans l'axe du navire.

Avec un compas on observe en réalité la variation W. Soit  $\Delta$  la déclinaison magnétique au point considéré,  $\delta$  la déviation correspondant au cap au compas z auquel on a observé :

$$\Delta = W - \delta$$

8 est donné par la formule d'Archibald Smith:

$$\delta = A + B \sin z + C \cos z + D \sin 2z + E \cos 2z$$

dans laquelle les coefficients B et C varient seuls avec le lieu de l'observation.

Ce compas a été compensé à Cherbourg par les soins des constructions navales. Les coefficients conservaient après la compensation les valeurs suivantes pour Cherbourg :

$$A = -0^{\circ} 20'$$
  $B = 0^{\circ} 15'$   $C = 0^{\circ} 41'$   $D = -1^{\circ} 03'$   $E = 0^{\circ} 07'$ .

Le coefficient B dépend du magnétisme permanent des aciers du bord et du magnétisme induit des fers doux verticaux. Cela s'exprime par la formule :

$$\sin B = \frac{P}{\lambda H} + \frac{c}{\lambda} tg I$$

dans laquelle H est la composante horizontale du magnétisme terrestre, I l'inclinaison,  $\lambda$  le rapport de la force moyenne totale attirant l'aiguille vers le nord à la composante horizontale H, P et c deux constantes.

Le coefficient C ne dépend que du magnétisme induit du fer doux

horizontal. En supposant le fer doux symétrique, ce qui a lieu généralement pour un compas placé comme le nôtre dans l'axe, son expression se réduit à un seul terme :

$$\sin C = \frac{Q}{\lambda H}.$$

B et C étant les seuls coefficients variables, de leur connaissance pour un lieu considéré dépend celle des déviations aux divers caps.

Dans l'expression de ces coefficients, H et I étant les seules variables, variables que nous supposerons connues avec une exactitude suffisante, il faut calculer une fois pour toutes les coefficients

$$\frac{P}{\lambda}$$
,  $\frac{c}{\lambda}$  et  $\frac{Q}{\lambda}$ 

Une seule observation donne  $\frac{Q}{\lambda}$ . En effet, le cap au nord du compas, la formule générale donne :

 $\delta_0 = A + C + E$ 

et le cap au sud

 $\delta_{14} = A - C + E$ 

d'où

$$\delta_{\bullet} - \delta_{i,\bullet} = 2C$$

$$C = \frac{\delta_{o} - \delta_{i,\bullet}}{2}.$$

En observant les déviations, le cap au nord puis le cap au sud du compas, on a

$$\frac{Q}{\lambda} = H \sin \frac{\delta_0 - \delta_{16}}{2}.$$

Remarquons qu'il est inutile de connaître la déclinaison magnétique au point où l'on observe pour avoir la valeur  $\delta_{\bullet}$  —  $\delta_{16}$ . En effet, soient  $R_{\bullet}$  et  $R_{16}$  les relèvements au compas d'un même point éloigné, le navire ayant le cap au nord et au sud du compas sans changer de place on a

 $R_{\bullet} = R_{\bullet} + \Delta + \delta_{\bullet}$ 

 $R_v = R_{is} + \Delta + \delta_{is}$ 

d'où  $R_{,\, \bullet} - R_{\bullet} = \delta_{\bullet} - \delta_{,\, \bullet}.$ 

Les angles sont toujours comptés positivement à partir du nord en passant par l'est.

Le calcul des constantes  $\frac{P}{\lambda}$  et  $\frac{C}{\lambda}$  exige deux observations en des points différents, afin d'avoir les deux équations à deux inconnues :

$$\begin{cases} \sin B = \left(\frac{P}{\lambda}\right) \frac{1}{H} + \left(\frac{C}{\lambda}\right) tgI \\ \sin B' = \left(\frac{P}{\lambda}\right) \frac{1}{H'} + \left(\frac{C}{\lambda}\right) tgI' \end{cases}$$

d'où l'on tire :

$$\frac{P}{\lambda} = \frac{HH'(\sin B' \operatorname{tg} I - \sin B \operatorname{tg} I')}{H \operatorname{tg} I - H' \operatorname{tg} I'}$$

$$\frac{c}{\lambda} = \frac{H \sin B - H' \sin B'}{H \operatorname{tg} I - H' \operatorname{tg} I'}$$

B sera facilement obtenu en un point quelconque en mettant le cap à l'est et à l'ouest du compas. En effet, on a, à ces deux caps :

$$\delta_{\bullet} = A + B - E$$
  
 $\delta_{\bullet A} = A - B - E$ 

ďoù

$$B = \frac{\delta - \delta_{34}}{2}.$$

Une deuxième observation en un point différent donnera:

$$B'=\frac{\delta'_{\bullet}-\delta'_{\bullet\,\bullet}}{2}.$$

Ayant opéré comme il vient d'être dit, nous avons adopté pour le compas Thomson de la Manche, dont la compensation n'a jamais été modifiée, les constantes suivantes :

$$\frac{P}{\lambda} = -8^{\circ}$$
  $\frac{c}{\lambda} = +3^{\circ},4$   $\frac{Q}{\lambda} = +0^{\circ},8$ 

avec lesquelles nous avons calculé les déclinaisons en prenant pour valeurs de H et de tg I celles que donnent les cartes magnétiques de l'Amirauté anglaise et, pour les régions que ces cartes ne contiennent pas, des valeurs calculées par interpolation avec les observations à terre, en Islande, à Jan-Mayen et au Spitzberg, converties à la même unité.

Corrections pour les erreurs sur l'heure de Paris. — M. Lancelin nous a communiqué les courbes d'états absolus déduites des obsernations qu'il a faites à diverses époques du voyage de la Manche. Les

azimuths qui nous ont servi à déterminer la déclinaison magnétique ont été calculés avec l'heure tirée de ces courbes. Le faible mouvement en hauteur du soleil dans les régions polaires nous a conduit à calcul ler les azimuths par l'heure. Cela nous permettait d'observer à une heure quelconque de la journée, la longitude des lieux d'observation étant connue. Cette considération ne manque pas d'importance dans les régions où le soleil se montre rarement.

Nota. — Les observations du 5 au 9 mai et celles du 8 août correspondeut, d'après les courbes relevées au magnétographe de l'Observatoire du Parc Saint-Maur, à un état magnétique plus ou moins troublé.

# I. — Déclinaison.

Instruments \ \ \begin{align\*} L = Lorieux, \(\delta\) pivot. \ \ \begin{align\*} H = Hurlimann, \(\delta\) fil. \\ \cdot \). \ \Lancelin. \end{align\*}

Observateurs \ \begin{align\*} MM. \\ C. \(\delta\) Carfort \ E. Exelmans. \\ L. \(\text{Lancelin}\).

| STATIONS              | LONGITUDE   | LA TITUDB NORD | DATES<br>(1892) | HEURES                           | Q                  | IASTRUMBNTS | OBSERVATEURS |
|-----------------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| SHETLANDS. He Bressa. | 3° 27′.7 O  | 60° 9′.6       | 27 Avril        | h. m. h. m.<br>5.15 à 5.45 s.    | 190 33'.5          | Н           | E            |
| ISLANDE:              |             |                |                 |                                  |                    |             |              |
| Reykiavick Pt A       | 24 15.2 O   | 64 8.7         | 5 Mai           | 2.10 à 2.58 s.                   | 39 23.2            | H           | E            |
| — Рів                 |             |                | 5 —             | 1.53 à 2.38 s.                   | 36 00.0            | L           | L            |
| - Pt C                | ]           |                | 7 —             | 5.46 à 6.00 s.                   | 39 39.0            | L           | С            |
| Pt B                  | ]           | •              | 7 —             | 3.30 à 4.00 s.                   | 35 42.4            | H           | E            |
| — Pt D                |             |                | 9 —             | 3.45 à 4.05 s.                   | 39 54.0            | L           | L            |
| — Рt Е                |             |                | 9 —             | 4.45 à 5.15 s.                   | 41 05.0            | L           | L            |
| _ Pt F                |             |                | 12 —            | 4.10 à 4.35 s.                   | 39 01.4            | Ц           | С            |
| — Obs. magn.          |             |                | 13 Juin         | 2.57 à 3.29 s.                   | 36 43.0            | H           | E            |
| Dyre-flord            | 25 49 .5 O  | 65 53.5        | 24 Mai          | 8.45 à 9.15 m.                   | 38 33.0            | н           | C            |
| Isa-fiord             | 25 34 .5 O  | 66 6.7         | 28 —            | 9.32 à 9.58 m.                   | 40 22.0            | н           | E            |
| Patrix-flord          | 26 21 .0 O  | 65 35.7        | 4 Juin          | 9, 28 å 9. 52 m.                 | 41 57.0            | Н           | E            |
| Feroe:                | ļ           |                |                 |                                  |                    |             | i            |
| Westmanhavn           | 9 24 .5 0   | 62 11.2        | 7 Juil.         | 9.55 à 10.25 m.                  | 25 20.5            | н           | E            |
| Jan-Mayen :           |             | '              |                 |                                  |                    |             |              |
| Obs. autrichien       | \$10 48.1 0 | 70 59.8        | 27 —<br>27 —    | 9.14 à 9.47 m.<br>1.27 à 1.56 s. | 28 19.2<br>28 27.7 | H           | E            |
| Į)                    | . –         | _              | 21 -            | 1.2/4 1.00 B.                    | 20 21.1            | п           | _            |
| SPITZBERG:            | ]           |                |                 | 0 40 + 0 00                      | 40 00 0            | **          | E            |
| Baie de la Recherche  | ,{12 14 E   | 77 30.0        | 2 Août          | 8.46 à 9.36 m.<br>5.51 à 6.25 s. | 12 03.8<br>12 17.9 | H           | Ē            |
| Baie Skans            | 13 43 .5 E  | 78 31.0        | 8               | 9. 20 à 9. 57 m.                 | 10 03.7            | H           | E            |
| Bergen :              |             |                |                 |                                  |                    |             |              |
| Jardin de la Pointe.  | 2 58 E      | 60 23.9        | 30              | 9.00 å 9.25 m.                   | 16 28.3            | H           | E            |
|                       |             | ł              |                 | }                                |                    |             |              |
|                       |             | !              |                 |                                  |                    |             | <u> </u>     |

# II. - Composante horizontale 1.

Boussole Hurlimann.

Barreau nº 1.

Observateur: M. Exelmans.

| STATIONS              | DATES<br>1892 | HEURES                        | α                 | Ł             | н       | OBSERVATEUR |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|---------|-------------|
| Shetlands. He Bressa. | Avril 27      | h. m. h. m.<br>4.30 à 5.15 s. | 0 , "<br>24 46 00 | \$,915        | 0,1482  | E           |
| Islande:              |               |                               |                   |               |         |             |
| Reykiavick. Pt A      | Mai 5         | 3 à 3.45 s.                   | 29 14 45          | 5 ,325        | 0, 1267 | E           |
| Pt B.                 | 9             | 3.45 à 4.25 s.                | 30 53 37          | 5 ,440        | 0, 1210 | E           |
| — Pt C                | - 7           | 5.15 à 6.00 s.                |                   | 5 ,235        | 0,1306  | E           |
| — Obs. magn.          | Juin 13       | 3.45 à 4.50 s.                | 28 02 50          | 5,216         | 0, 1319 | E           |
| Dyre-flord            | Mai 25        | 9.35 à 10.00m.                | 30 05 45          | <b>5,7</b> 57 | 0, 1157 | E           |
| Isa-fiord             | 28            | 10.20 à 11.00m.               | 31 08 15          | 5,3937        | 0, 1216 | E           |
| Patrix-flord          | Juin 4        | 10.11 à 10.33m.               | 31 45 7           | 5,515         | 0,1179  | E           |
| FEROE. Westmanhavn.   | Juil. 7       | 10.35 à 11.10m.               | 26 28 15          | 5,095         | 0, 1386 | E           |
| Jan-Mayen. Obs. autr. | 27            | 0.14 à 0.55 s.                | 39 12 23          | 6,056         | 0,0979  | E           |
| SPITZBERG:            |               |                               | ļ                 | 1             |         |             |
| Baie de la Recherche. | Août 2        | 10.11 à 11 m.                 | 42 19 30          | 6,246         | 0,0920  | E           |
|                       | Ž .           | 6.33 å 7.20 s.                | 1                 | l .           | i       | ı           |
| Baie Skans            | 1             | l .                           |                   | 1             | l       | 1           |
| Bergen :              | ,             | ,                             | 1                 |               |         |             |
| Jardin de la Pointe   | _ 30          | 9.35 à 10.9 m                 | 24 28 52          | 4,918         | 0,1490  | E           |
|                       |               |                               |                   | /             |         | -           |
|                       |               |                               |                   |               |         |             |

<sup>1.</sup> La composante horizontale a été calculée au moyen de la formule :

log. H = log. C - (log. 
$$t + \frac{1}{2} \log \sin \alpha$$
),

C étant une constante qui a été déterminée en octobre novembre 1892 à l'Observatoire du Parc Saint-Maur. On a trouvé :

$$\log C = 1,6735853.$$

# III. - Inclinaison.

Boussole Gambey, nº 13. Aiguille nº 2.

Observateurs (MM. C. de Carfort. B. de Blanpré. E. Exelmans.

| STATIONS               | DATES       | Heures                  | MARQUE            | I        | OBBERVATEURS |
|------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|----------|--------------|
|                        | 1892        |                         | EN HAUT EN BAS    |          | OBBER        |
| Shetlands, 11e Bressa. | Avril 27    | h. h.<br>2.18 à 3.00 s. | 72°30'.0 72°49'.5 | 72039'.7 | С            |
| ISLANDE :              |             |                         |                   |          |              |
| Reykiavick Pt A        | Mai 12      | 4.00 à 4.33 s.          | 76 34.7 76 45.3   | 76 40.0  | В            |
| — Pt B                 | 12          | 3.00 à 3.35 s.          | 76 57.7 77 31.8   | 77 14.8  | В            |
| — Obs. magn.           | Juin 18     | 3.35 à 4.05 s.          | 76 13.7 76 22.1   | 76 17.9  | В            |
| Dyre flord             | Mai 24      | 9.23 à 9.50 s.          | 78 01.7 78 15.8   | 78 08.7  | В            |
| Jan-Mayen :            |             |                         |                   |          |              |
| Obs. autrichien        | Juil. 27    | 10.13 à 10.45m.         | 79 04.3 79 25.5   | 79 14.9  | В            |
| Spitzberg :            |             |                         |                   |          |              |
| Baie de la Recherche.  | Août 1      | 1.55 à 2.22 s.          | 79 56.2 79 41.7   | 79 49.0  | В            |
|                        | _ 3         | 10.38 à 11.05 m.        | 80 12.7 80 01.4   | 80 07.0  | E            |
|                        | - 14        | 4.56 à 5.44 s.          | 80 11.8 79 51.7   | 80 01.8  | E            |
| Baie Skans             | - 8         | 8.45 à 9.15m.           | 80 38.4 80 49.4   | 80 43.9  | В            |
| Bergen :               |             |                         |                   |          |              |
| Jardin de la Pointe    | <b>—</b> 30 | 10.23 <b>å</b> 11.06m.  | 72 17.2 72 45.3   | 72 31 .2 | B            |
|                        |             |                         | 1 1               |          |              |
|                        |             |                         |                   |          |              |

| CAP AU COMPAS H  S 45° O 0,71  N 25 O 0,65  N 20 E 0,65  S 47 E 0,71  S 89 E 0,72  S 75 E 0,72  N 15 E 0,72  N 25 E 0,72 |                                                              | +++++ ++++   1   1   3   4   6   6   7   7   7   7   7   7   7   7                                     | 8 W OBSERVÉS  - 3°,46 - 42°  - 1,7 - 38  - 1,23 - 38  - 1,23 - 38  + 1,45 - 38  + 1,190 - 27  + 1,90 - 27  + 1,03 - 28  + 4,23 - 28  + 4,23 - 24  + 3,85 - 21 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          | 0,71<br>0,65<br>0,65<br>0,65<br>0,71<br>0,72<br>0,72<br>0,72 | H tg I  0,71 3,87  0,65 4,33  0,63 4,33  0,71 3,94  0,72 3,87  0,72 3,87  0,72 3,87  0,73 3,87  4,33 + | H tgI &  0,71 3,87 - 39,46  0,65 4,33 - 1,7  0,65 4,33 - 1,2  0,71 3,94 + 1,45  0,72 3,87 + 1,90  0,72 3,87 + 1,85  0,77 3,43 + 0,26  0,65 4,33 + 1,03        |

IV. — Observations à la mer.

# VIII

## MESURES DE GRAVITATION

Faites par M. Auguste Gratzl, lieutenant de vaisseau de la marine austro-hongroise. (Note de M. Bienaimé, capitaine de vaisseau.)

M. le lieutenant de vaisseau A. Gratzl avait un des nouveaux appareils pendulaires du système de M. R. de Sterneck, lieutenant-colonel de l'armée austro hongroise, avec lequel il a mesuré la gravitation dans toutes les relâches de son voyage.

Il m'a communiqué ses intéressants résultats, et, bien qu'ils lui appartiennent en toute propriété, je pense qu'ils doivent trouver leur place dans ce volume.

### Tableau des résultats observés.

| Station.                  | Latitude<br>nord l. | Hauteur<br>au-dessus du<br>niveau<br>de la mer h. | Valeurs de g<br>en mètres par<br>secondes de temps<br>moyen. |
|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Vienne (Observatoire)     | 480,2               | 183m                                              | 9,808267                                                     |
| Édimbourg (Observatoire)  | 56°, o              | 104.                                              | 9,81550                                                      |
| Jan-Mayen (Station autri- |                     |                                                   |                                                              |
| chienne)                  | 710,0               | 11                                                | 9,82806                                                      |
| Spitzberg (cap Thordsen)  | 78°,5               | 52                                                | 9,82831                                                      |
| Tromsoe (Observatoire)    | 69°,5               | 6о                                                | 9,82532                                                      |

Si l'on calcule les valeurs de g pour ces différents lieux, par la formule connue

$$g_l = \gamma(i - 0.00259 \cos 2l)$$

dans laquelle  $\gamma$  représente la valeur de la gravitation par la latitude 45° égale à 9,8061 d'après M. Pierce, on obtient les résultats portés

dans le tableau ci-dessous à côtés des valeurs observées par M. Gratzl corrigées de l'altitude h du lieu d'observation par la formule :

$$g = g_h \left( i + \frac{2h}{R} \right)$$
 (R rayon de la terre).

| Station.                  | Latitude<br>nord. | Valeurs<br>calculées de g. | Valeurs<br>observées<br>corrigées de<br>l'altitude. | Différences. |
|---------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| Vienne                    | 480,2             | 9,8089                     | 9,8083                                              | + 0,0006     |
| Édimbourg                 | 56°,0             | 9,8156                     | 9,8153                                              | + 0,0003     |
| Jan-Mayen (Mary-Muss).    | 710,0             | 9,8261                     | 9,8281                                              | - 0,0020     |
| Spitzberg (cap Thordsen). | 78°,5             | 9,8395                     | 9,8284                                              | + 0,0111     |
| Tromsoe                   | •                 | 9,8253                     | 9,8253                                              | 0,0000       |

La concordance est remarquable pour Vienne, Édimbourg et Tromsoe et de nature à donner consiance dans la valeur des coefficients des formules adoptées. Les divergences observées à Jan-Mayen et au Spitzberg laissent la porte ouverte aux hypothèses, mais avant de se lancer dans une voie quelconque, il est bon de ne pas oublier que les observations n'ont pu être faites avec la même exactitude sur ces deux points que dans les observatoires bien installés des trois autres; qu'en outre l'absence de données astronomiques, pendant notre séjour dans le haut nord où nous n'avons entrevu que fort rarement le soleil, n'a pas permis de fixer avec une certitude complète l'état absolu des montres qui n'a été connu que par des comparaisons faites au départ d'Édimbourg et à l'arrivée à Tromsoe à plus d'un mois d'intervalle.

# IX

## RAPPORT SOMMAIRE SUR LES COLLECTIONS D'HISTOIRE NATURELLE FAITES PENDANT LA CAMPAGNE

Par le Dr P. Couteaud, médecin de 17º classe de la marine.

Dans la première partie de sa campagne, la Manche a visité les Shetland, les Féroë et l'Islande. Chargé par le commandant Bienaimé de faire des collections d'histoire naturelle, j'ai porté surtout mon attention sur la faune et la flore sous-marines de ces régions, dont les échantillons serviront de terme de comparaison avec ceux de Jan-Mayen et du Spitzberg que nous avons explorés plus tard.

Je passerai sous silence les nombreuses trouvailles faites dans le voyage d'Islande; je me bornerai à dire que dans ces collections figurent d'intéressants Crustacés et Annélides d'eau douce, des Cyames prélevés sur la Baleine de Biscaye, et le produit de nombreuses pêches pélagiques. Bien que m'étant livré à beaucoup de pêches de ce genre, je ne me crois pas autorisé à en tirer des déductions au sujet de l'évaluation du plankton des eaux de l'Islande et des Féroë. La densité et la salure de l'eau de mer, sa coloration, son état de calme ou d'agitation, l'existence de courants chauds ou froids, le voisinage des terres sont autant de facteurs qui influent sur les variations de quantité de la nature vivante que représente la faune sus-marine. Les exemples les plus fréquents de ces petits êtres sont des Copépodes, des Néréldes, des Sagitta, des larves de Mollusques et de Crustacés, des Appendiculaires, des Rotifères, des Béroës.

Un seul point de géologie en Islande a eu une part dans mes recherches: il est intéressant, à cause des préoccupations actuelles de la science au sujet des phénomènes glaciaires. C'est un gisement de sub-fossiles post-glaciaires enfouis dans un tuf volcanique criblé d'obsidienne, dans la baie de Skaerisiord. Les coquilles, parmi lesquelles on distingue des Cardium, Cyprina, Nucula, Saxicavo, Mya, Tellina, Pecten, appartiennent à des espèces dont les analogues vivent actuellement dans la même mer.

Des échantillons d'eau de mer, d'eau douce, de vases, de limons, ont été prélevés en de nombreux points pour servir à l'étude des Diatomées.

Pendant la deuxième partie de la campagne de la Manche à Jan-Mayen et au Spitzberg, j'ai continué les collections commencées en Islande. M. le professeur Pouchet a bien voulu m'aider de ses conseils et même me prêter l'appui de sa précieuse collaboration : je suis heureux de pouvoir l'en remercier hautement. Il a du reste singulièrement facilité ma tâche en mettant à ma disposition son préparateur, M. Pettit, dont le zèle et l'activité ont été au-dessus de tout éloge.

Nos efforts ont porté sur toutes les branches de l'histoire naturelle, nous préoccupant de n'en favoriser aucune à l'exclusion des autres.

### Jan-Mayen.

Botanique. — Le 27 juillet 1892, jour de notre arrivée, cette terre était en fleurs, circonstance heureuse qui facilita notre récolte en Phanérogames dont nous n'avons trouvé dans l'île que vingt-huit espèces. Nul arbre, nul arbuste n'habite ces rives glacées. Les plantes se distinguent de leurs sœurs d'Europe par la gracilité de leurs organes et la modestie de leur taille. Les plus répandues nous ont paru être la Renoncule glaciaire qui a le port gracieux de l'Anémone, la Sabline Arenaria peploïdes), le Carnillet moussier (Silene acaulis), l'Oxyria digyna dont les feuilles ont le goût sûr de notre Oseille, et de nombreuses espèces de Saxifrages. Il n'existe aucune plante vraiment comestible à l'exception de l'Oxyria, et d'un Cochlearia assez rare.

Les végétaux se trouvent ordinairement groupés et se protègent ainsi mutuellement contre les intempéries de l'air. Ainsi, le Saule nain (Salix herbacea), dont la taille n'excède pas la hauteur d'une Mousse, est toujours plus ou moins enchevêtré avec d'autres espèces végétales disposées en touffes au ras du sol, telles que le Polygonum viviparum, le Cerastium arcticum, de nombreuses Graminées et des Saxifrages. La tendance à s'associer est encore plus marquée pour les Mousses et les végétaux inféreiurs.

La flore phanérogamique de Jan-Mayen s'est enrichie d'une nouvelle espèce : c'est une Rubiacée du genre *Galium* qui figure dans nos collections. Mais ce sont surtout les Cryptogames qui nous ont fourni des espèces nouvelles au point de vue de leur distribution géographique. Les travaux de détermination ont porté à une quinzaine le nombre des acquisitions nouvelles pour la flore de l'île. Je citerai, d'après M. Hariot, dans les Champignons, une Galera hypnorum; dans les Lichens, un Lecanora; un petit nombre d'Hépatiques; dans les Algues de mer, cinq grandes espèces de Laminaria, entre autres l'Alaria; trois espèces non encore classées parmi lesquelles une Ulva; enfin des Algues d'eau douce parmi lesquelles M. Hariot a reconnu trois végétaux appartenant aux genres Vaucheria, Schizogonium.

Zoologie. — Aux abords de Jan-Mayen nous avons aperçu de nombreuses Baleines et des Phoques. Dans notre collection figurent deux Renards (*Vulpes isatis*) de pelages différents; en les dépouillant nous trouvâmes dans leurs estomacs des débris d'Oiseaux et des cailloux.

Nous possédons une assez grande quantité d'Oiseaux de mer parmi lesquels dominent des espèces différentes de Guillemots (*Uria arra*; *Uria grylle*, *Mergulus alle*). Ces animaux font leur proie des *Gammarus locusta* qui couvrent, par moments, la surface de la mer. Leur chair savoureuse, qui rappelle le goût de la Sarcelle, est une ressource précieuse pour ces pays déshérités.

Un Acarien figure dans nos collections.

Le commandant Bienaimé a sait exécuter des dragages qui ont ramené un sable noir où étaient ensouis de nombreux animaux marins. Nous avons trouvé des Crustacés des groupes Isopodes, Amphipodes, Décapodes, Pycnogonides; quelques espèces nous ont paru nouvelles ou tout au moins peu connues.

Les pêches pélagiques de surface nous ont donné surtout des Copépodes.

Les Annélides sont représentés par un certain nombre de Nématodes, Chætopodes et Géphyriens.

Le genre Polynoë nous a paru fréquent.

Les Mollusques comprennent un petit nombre de Lamellibranches et de Gastéropodes; nous avons surtout remarqué des Tellina et des Saxicava.

Ensin des Actinies, des Holoturies, des Bryozoaires, des Béroës, un Appendiculaire et des Foraminisères complètent ce qui a trait à la partie zoloogique de nos collections.

Géologie. — L'île de Jan-Mayen est due tout entière à l'action des forces ignées qui la soulevèrent du sein de la mer; elle a dû faire partie du même continent que l'Islande, les Féroë, les Shetland, les Orcades, les Hébrides et une partie de l'Écosse. Le sol composé de

roches exclusivement volcaniques produit par son effritement continuel un sable à gros grains, noir à reflets verdâtres d'olivine, attiré par l'aimant. Le terreau est rare et clairsemé; nulle part nous n'avons vu de tourbières comme en Islande. Çà et là on voit des cratères éteints; au nord de l'île se dresse le pic majestueux du Bærenberg, haut de 2,500 mètres, dont la cime et les slancs sont couverts de neige.

Presque toutes les variétés de roches volcaniques sont représentées ici : la lave celluleuse passant à la ponce, le basalte, le trachyte, la dolérite, les tufs et les conglomérats divers, porphyre, poudingue avec inclusions de zéolithes et d'opales. Une roche qui attire les regards par l'étrangeté de sa couleur garnit souvent les collines et les falaises : elle a tout à fait l'aspect extérieur de la brique rouge, mais elle est plus poreuse et plus dure. Elle est souvent encastrée entre des blocs de lave vésiculaire ; ses éboulis teignent en rouge vif la base des falaises.

Les phénomènes d'érosion sont extremement marqués dans l'île, et d'anciennes baies converties en lagunes, témoignent assez de l'importance des apports alluvionnaires des pluies ou des ruisseaux provenant de la fonte des neiges. La délitescence des roches se fait de plusieurs façons: ou par lames ou par prismes ou bien par égrènement, ainsi que le prouvent les échantillons en voie de désagrégation que nous avons rapportés, et qui montrent, pour ainsi dire, « la nature prise sur le fait ».

Nous avons recueilli des sédiments marins provenant de divers fonds, des échantillons d'eau de mer et d'eau douce qui serviront à l'étude des Diatomées de cette île si rarement visitée. Nous avons également prélevé sur le rivage de Jan-Mayen de nombreux objets échoués, bois flottés, débris de navire, boules à lester les filets de pêcheurs, tous documents intéressants pour l'océanographie et l'étude des courants.

Des pêches pélagiques et d'eau douce ont été pratiquées par M. Pouchet. Une pèche dans l'eau de la lagune nord a rapporté des Infusoires, des Nématodes et des Rotifères, malgré sa pureté apparente.

### Spitzberg.

Les recherches faites au Spitzberg ont eu pour théâtre Bell-Sound et l'Ice-siord, sortes de mers intérieures comprises entre le 77° et le 79° latitude nord.

Botanique. — Nous avons retrouvé la majeure partie des plantes décrites. Le Spitzberg est mal doté au point de vue des Phanéro-

games. Il y a cependant quelques points privilégiés. Advent-bay, le jardin de l'Ice-siord, était vraiment gracieux à voir et présentait de loin l'aspect de nos prairies pendant la première quinzaine d'août. Sur une vaste étendue le sol disparaissait sous un tapis de verdure où tranchaient les clochettes blanches de l'Andromède (Cassiope tetragona), les Lychnis violets ou blancs, les aigrettes cotonneuses des Eriophoron, les corolles dorées des Renoncules, des Potentilles, des Pavots, les fleurs roses de la Pedicularis hirsuta. Les Dryas octopetala épanouis mélaient leurs jolies sleurs blanches aux Carnillets moussiers, aux ramuscules grêles des Saules nains (S. polaris, herbacea, variegata) et aux nombreuses touffes des Graminées. Les Braya, les Draba, les Cochlearia, l'Oxyria digyna, les Prèles, les Saxifrages si curieuses par leur diversité apparaissaient à chaque pas. Beaucoup de ces plantes n'auraient nullement déparé un parterre d'Europe. Une certaine altitude ne s'oppose pas à leur croissance : j'ai vu des Salix polaris à 350 mètres de hauteur. Les plantes du Spitzberg sont remarquables par l'extrême longueur de leurs racines : telle Potentille, tel Pavot, que j'ai cueillis, avaient des racines de 40 centimètres de longueur. Cette disposition semble avoir à la fois pour but de permettre à ces plantes de résister aux secousses du vent, d'extraire profondément du sol les sucs nourriciers et de rechercher la chaleur que leur refuse l'atmosphère.

Le Spitzberg est plus riche en Cryptogames qu'en Phanérogames. Nous avons recueilli une notable quantité de Champignons, entre autre des espèces comestibles, un Agaric et le vulgaire Champignon de couches (Psaliota campestris). Nous possédons un grand nombre d'Algues parmi lesquelles dominent les grandes Laminaires, les Desmarestia, Cladophora, Polysiphonia, Sphacelaria, Pylaiella, Plocarmium, Gymnogongrus, Delesseria, Psilota, etc.... Les Algues d'eau douce n'ont pas été oubliées.

Zoologie. — La Manche a rapporté un Renne tué dans l'Ice-fiord; c'est un Cervus ou Rangifer tarandus qui ressemble au Renne ordinaire, malgré ce qu'on en a pu dire.

Un Phoque, tué dans la baie de la Recherche, a été l'objet de trouvailles intéressantes au point de vue des parasites que recélaient ses viscères : Filaire dans le tissu conjonctif du cou, Échinorhinques dans l'intestin, etc...

Nous avons recueilli, échoués sur le rivage, des os de Baleines, des crânes de Delphinoptères (Beluga), de Renards, de Rennes, etc...

La collection ornithologique comprend presque exclusivement des Oiseaux de mer, des œufs, des nids d'Eider (Somateria mollissima) avec leurs œufs. Les quatre échantillons les plus remarquables sont des Mouettes blanches (Larus eburneus).

Des embryons d'Eider ont été conservés dans l'alcool, en vue d'études embryologiques.

La pêche nous a procuré un petit nombre de Poissons parmi lesquels les plus beaux spécimens sont des Saumons dont les intestins recélaient des Vers botriocéphales. Nous possédons plusieurs Cottidés de l'espèce Scorpio.

Le commandant Bienaimé a fait exécuter plusieurs dragages à différentes profondeurs qui nous ont révélé une vie sous-marine assez intense, fort curieuse par la diversité des formes.

Les Crustacés dominent avec les groupes Décapodes, Amphipodes, Pycnogonides; à signaler la présence d'un grand nombre de Pagures.

Les Mollusques sont largement représentés par les genres Cardium, Buccinum, Panopæa, Tellina, Astarte, Hydractinia, Natica, Chrysodomus, Yoldia artica, etc. Nous avons recueilli des œufs de Buccin remarquables.

Les Annélides comprennent des Polynoë, Pectinaria, Phascolosomas, Spisorbes, etc.

Nous avons obtenu à la drague d'assez nombreux Échinodermes. Dans les Astéries nous avons distingué des Ctenodiscus, des Asterias glacialis et de nombreux Ophiures; dans les Oursins on remarque le Strongylocentrotus drobachiensis, l'Echinus norvegicus. Quelques Oursins étaient enduits d'une substance phosphorescente.

Ensin des échantillons d'Actinies, de Tuniciers, de Bryozoaires (Alcyonidium, etc.), et de tous les autres groupes qui marquent la fin de la série animale sigurent dans nos recherches.

Des pêches pélagiques de surface exécutées au pied des glaciers par M. Pouchet ont montré des Copépodes, des Appendiculaires, des Béroés, des Méduses, des larves de Mollusques, etc.

Géologie. — Nous avons rapporté d'intéressants échantillons paléontologiques et pétrographiques d'un grand nombre de points de Bell-Sound et de l'Ice-fiord. Sur quatre gisements de végétaux fossiles explorés par nous, trois sont nouveaux pour la science et remontent à l'époque secondaire.

Au point de vue paléontologique, le gisement le plus important de l'Ice-fiord est, sans contredit, celui qui est situé au nord-ouest du cap Thordsen, et qui a reçu la dénomination de Sauria-Hill (ou Sauria-Hook) depuis que, en 1862, M. Hulke y découvrit les restes d'un grand Saurien à caraclères d'Archegosaurus permien. Les fouilles

exécutées par M. Nordenskiöld révélèrent quelques restes analogues. Moins heureux que nos prédécesseurs, nous n'avons pu, dans un temps très limité, mettre au jour d'aussi remarquables vestiges; mais nous avons recueilli de curieux fossiles en cherchant à établir la stratigraphie et la succession des roches du gisement que les indications topographiques suivantes permettront de retouver facilement:

Pour gagner Sauria-Hook par voie de mer, il faut une embarcation légère et calant le moins d'eau possible. En venant de l'est, on doublera le cap Thordsen, on longera sa côte occidentale en remontant vers le nord, en se tenant à environ 300 mètres du rivage, car les fonds sont bas et revètus d'un dallage de roche blanche sur presque tout le parcours. On dépassera une rivière située à 4 milles environ du cap Thordsen, quelquefois à sec en été, ou bien présentant deux lits distincts, dont le plus septentrional est formé par un torrent qui prend sa source dans le gisement en question. On débarquera et on suivra la rive droite de la rivière au nord de laquelle est située la colline de Sauria-Hook; le torrent qui sert d'indicateur en débouche au milieu de schistes ardoisiers noirs très reconnaissables. Le gisement est situé sur le versant méridional de la colline.

Ce gisement appartient au trias. Il est constitué par des roches calcaires ou schisteuses, noires, plus ou moins compactes, couronnées par une corniche d'hypérite. Les principaux fossiles qui le caractérisent appartiennent au groupe des Ammonites (Ceratites et Ptychites), des Brachiopodes (Daonella), des Échinodermes (Encrinus). L'une des couches du gisement contenait de gigantesques nodules, de 1 mètre à 1<sup>m</sup>,50 de diamètre, dont le noyau était formé de conglomérats.

Tout le pourtour de la presqu'île, dont le cap Thordsen forme le bout, est garni de montagnes de 600 à 800mètres d'élévation, dont les crêtes sont revêtues de colonnades d'hypérite. Cette roche volcanique se retrouve jusqu'aux environs de Skans-bay, où elle disparatt, pour se montrer plus loin en divers points de l'Ice-fiord et de Bell-Sound.

Les bords de cet immense golfe, depuis le cap Thordsen jusqu'à Sassen-bay, pour ne parler que de ce que nous avons vu, appartiennent à la même formation, c'est-à-dire au terrain permo-carbonifère dont les traces se retrouvent en maints endroits de la baie de la Recherche et de Bell-Sound. Les roches dominantes sont des calcaires, coquilliers ou non, et des schistes. Les fossiles, extrèmement abondants, sont surtout des *Productus*, des *Spirifer*, des Polypiers surtout du genre-Favosites et Fenestrella, des Encrinus, des Ammonites; j'ai recueilli

aussi quelques dents de Poissons à la base d'un gisement très fossilifère, dans Skans-bay.

A la baie d'Advent, dans l'Ice-fiord, nous avons exploré le gisement de charbon (voy. ci dessus relation du commandant Bienaimé, p. 25). Nous avons prélevé à sa base un certain nombre d'empreintes végétales fossiles du genre Inolepis imbricata. Une empreinte des plus curieuses, et peut-être attribuable à un Pachyphyllum ou un Pagiophyllum, a été trouvée dans des grès arénacés compactes. Le charbon est à la hauteur de 80 mètres environ. La rive droite contient un très grand nombre de végétaux fossiles qui, comme les précédents, proviennent de l'époque secondaire; ils sont souvent criblés de parcelles de charbon. Le charbon d'Advent-bay, celui du moins qui provient des affleurements, est de qualité médiocre: il est pyriteux et dégage beaucoup de gaz à la combustion.

Nous avons rapporté de l'Ice-fiord des échantillons de gypse saccharoïde.

Nos échantillons pétrographiques de Bell-Sound consistent en : dolomie à Bellerophons, schistes talqueux, grès quartzeux avec veines de quartz et de calcaire, schistes carbonifères avec empreintes animales et végétales, schistes noduleux, calcaires carbonifères, phtanites, conglomérats divers, etc...

Le gisement le plus précieux pour la paléontologie végétale est celui du cap Lyell, dans la baie de la Recherche. Sa place est exactement indiquée sur la carte dressée par les officiers de la Manche (voy. ci-dessus, pl. XII): les naturalistes qui voudront l'explorer devront, pour éviter toute confusion, se conformer à l'itinéraire suivant:

En quittant le fond de la baie de la Recherche et se dirigeant vers son entrée, c'est-à-dire en allant du sud-est au nord-est, longer la côte est de la baie, dépasser le grand glacier dit des Renards, et continuer sa route jusqu'à ce qu'on soit parvenu en face d'un petit glacier, plus septentrional, désigné par certaines cartes sous le nom de glacier de Scott. Ce glacier est orienté sensiblement du sud au nord; son front n'aboutit pas à la mer, et le rivage situé au devant se creuse en une petite anse, peu profonde, bornée à l'est et à l'ouest par deux pointes basses sablonneuses, entre lesquelles coule un torrent. La montagne qui encastre le côté ouest du glacier de Scott, fournit, vu du large, un excellent point de repère à l'est duquel doivent se borner les recherches, car sa direction prolongée jusqu'à la mer marque la limite de l'anse en question. Les fouilles doivent être exécutées sur cette partie étroite du rivage où se dressent les affleu-

rements noirs, très visibles, des schistes fossilifères, dont la base est immergée à marée haute. Le gisement est limité à l'ouest par un torrent, à l'est par une masse rocheuse grise qui empiète sur la mer.

L'extraordinaire richesse de ce gisement en plantes fossiles lui a valu le nom d'« herbier fossile du cap Lyell». Il occupe une longueur de 100 mètres sur une hauteur approximative de 50 mètres; il est limité latéralement, à l'est, par une masse de calcaire compacte non fossilifère mais renfermant des inclusions de charbon, à l'ouest par des conglomérats et de la quartzite. Les roches constituantes formées de grès et de schistes sont régulièrement stratifiées et inclinées de 40° au nord-est. Elles contiennent des lignites dans leurs interstices. Les empreintes se font remarquer par des feuilles aux limbes nettement détachés et aux nervures finement accusées. On distingue des tiges, des rameaux et des fruits très bien conservés. On peut déterminer presque toutes ces plantes, identiques aux espèces miocènes d'Europe (Taxodium, Tilleul, Peuplier, Platane, etc.) et appartenant en majorité à des Dicotylédones. Citons, en passant, des fruits de Nyssa arctica d'une netteté parsaite.

A 2 kilomètres environ dans l'est du cap Lyell, sur le bord de la mer, nous avons trouvé un autre gisement de plantes fossiles que, pour le distinguer du précédent, nous appellerons gisement du Faux cap Lyell. Les roches constituantes sont des grès arénacés très friables, régulièrement stratifiés, avec inclusions de charbon. Ces plantes, dans lesquelles M. Bureau a reconnu des Brachyphyllum, indiquent un terrain jurassique. Elles se trouvent groupées dans deux mamelons distincts, faisant face à la mer, éloignés l'un de l'autre de 150 mètres environ.

Je signalerai la découverte en ce dernier point d'un galet entraîné par les eaux, appartenant à un terrain manifestement carbonifère et portant des vestiges de Polypier fossile. Cette constatation, jointe à la précédente, montre que dans un espace restreint on peut, au Spitzberg, observer des fossiles des trois époques primaire, secondaire et tertiaire. Dans un point voisin du glacier de l'Ouest, dans la baie de la Recherche, nous avons recueillis deux troncs d'arbres volumineux, calcifiés que M. Bureau pense pouvoir être attribués à de grands Conifères, peut-être même à des Araucaria.

En dissérents endroits du Spitzberg on rencontre des saillies mamelonnées, gazonnées, spongieuses, dans des terrains marécageux absolument comparables aux tourbières d'Islande. Un sol humide, une végétation riche en Mousses de toute espèce, mais surtout en Hypnum, qui périssent lentement par leurs bases toujours immergées sans cesser de croître en hauteur, telles sont les conditions nécessaires pour la formation des tourbières et qui se trouvent réalisées dans les terres basses du Spitzberg.

Ce pays est d'ailleurs un vaste champ ouvert à l'étude des phénomènes actuels. Les agents d'érosion y sont très puissants et les phénomènes atmosphériques modifient ici plus que partout ailleurs le relief du sol. Les pluies, si fréquentes pendant les mois d'été, ou l'eau de la fonte des neiges s'infiltrent dans les moindres fissures des roches, les interstices des grès et des schistes; vienne le froid, l'eau se congèle en égrènant ces roches dont les blocs morcelés se réunissent en amas mouvant dans les sillons ravinés des montagnes, et sèment leurs débris aux pieds des escarpements. Entraînés par l'action de la pesanteur ou la force de projection des torrents, ces éboulis empiètent peu à peu sur la mer et augmentent l'étendue des plages tandis que le flux et le reflux les convertissent en vase qui exhausse incessamment le fond des baies. D'où la formation de terrasses et de ces phénomènes de comblement que les marins appellent barres, seuils, épis, à l'entrée de presque tous les fiords qui tendent toujours à s'ensabler davantage, particulièrement en Islande.

Le Spitzberg ne possède point de richesses minières exploitables; il renferme du gypse, du charbon, des phosphates, mais il n'a ni le spath de l'Islande, ni la cryolite du Groënland. Cependant ce pays, dont la superficie égale le huitième de la France, n'a été exploré que sur ses bords: le hinterland est presque encore vierge des incursions du voyageur, et nul ne peut dire si l'avenir ne réserve pas quelque précieuse découverte à l'audacieux qui s'y aventurera.

## HISTOIRE NATURELLE 1

Par M. Pouchet, professeur au Muséum.

On peut regarder les mers septentrionales comme le lieu de formation d'une quantité prodigieuse de matière végétale, c'est-à-dire de matière vivante se développant aux seuls dépens des substances inertes en dissolution dans l'eau de mer et servant par suite de point de départ à l'alimentation de tous les animaux que nourrit l'Océan, jusqu'aux plus volumineux.

L'attention que j'avais portée depuis longtemps à Concarneau sur un certain nombre de ces formes végétales, telles que les Péridiniens (depuis 1882), m'avait engagé à rechercher l'occasion de les étudier dans les mers plus septentionales. C'est ainsi qu'après avoir séjourné à Thorshaven aux tles Féroë et ensuite sur les bords du Dyrefjord au nord-ouest de l'Islande, j'ai saisi avec empressement l'occasion qui m'était offerte d'embarquer sur la Manche au cours du voyage qu'elle devait faire, sous les ordres du commandant Bienaimé, à Jan Mayen et au Spitzberg.

Les conditions, dans lesquelles s'effectuait ce voyage, avec une durée limitée et des instructions précises, et sans dispositions matérielles suffisantes pour les études que j'avais particulièrement en vue, ne m'ont permis, malgré tout le concours du commandant et des officiers du bord, que des observations détachées en quelque sorte, mais

<sup>1.</sup> Les observations consignées dans ce mémoire ont fait l'objet de trois notes à l'Académie des sciences : Sur le plankton de la lagune de Jan Mayen, 23 mai 1893; — Sur le plankton de l'Océan glacial, 5 juin 1893; — Observations sur la glace, 26 juin 1893.

qui, rapprochées de celles que j'avais faites en divers points des mers du nord, forment un ensemble.

J'ai cru devoir joindre aux études dont le plankton était surtout l'objet, les observations de différente nature qui se sont présentées à moi, tant sur les côtes de Jan Mayen qu'au Spitzberg. C'est, en somme, une sorte d'extrait de mon journal que je donne ici, accompagnée des réflexions qu'a pu faire naître l'observation des phénomènes (voy. cidessous, Observations journalières).

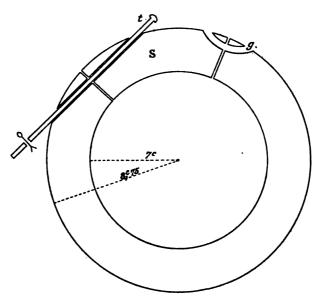

Fig. 9. — Anneau coupé, en bronze, pour le fonctionnement du thermomètre de profondeur. Coupe.

S, segment coupé; t, tige; g, gorge pour le lien de fil carré.

Les observations à la mer ont été faites dans des conditions en somme assez difficiles; aucune cabine spéciale n'était réservée sur la Manche pour les études que je me proposais d'y poursuivre. Le second, M. le capitaine de frégate de Saunes, voulut bien faire installer devant un hublot sous la teugue une table fixe et un tabouret où je pus tant bien que mal poursuivre mes observations pour lesquelles j'ai été aidé avec un zèle dont je ne saurais trop le remercier, par mon assistant, M. Aug. Pettit.

Comme instruments d'observation, j'emportais quelques thermomètres à déclic, sur le modèle de ceux dont s'était servi le Talisman. Pour provoquer le déclic, j'avais fait construire des anneaux coupés en bronze (fig. 9). Le diamètre intérieur de ces anneaux mesure 14 centimètres; le diamètre extérieur,  $17^{\circ}$ ,5. Pour pouvoir les placer facilement sur la ligne de sonde après qu'elle est filée, on a découpé un segment tournant autour d'une tige ou cheville t, maintenue dans sa gorge par une tête à une extrémité et une goupille à l'autre. Un bout de fil carré, passé dans la gorge g et sur lequel on fait une ou deux clés, assure la fermeture du système. Le poids de chaque anneau est de  $3^{\text{t}}$ ,600.

Les thermomètres et ces anneaux ont servi à M. de Carfort et ont fait un très bon usage. Nous avons pris soin dans certaines des observations qu'il a rapportées plus haut (voy. ci-dessus, p. 70), de laisser le thermomètre plongé vingt minutes. Malheureusement l'armement de la Manche ne comportait ni sil, ni câble d'acier, en sorte que nous ne pouvions pousser nos observations thermométriques à une grande prosondeur. Cela toutesois n'avait pas une bien grande importance, en raison de la décroissance moins rapide de la température à mesure qu'augmente la prosondeur.

## I. - COULEUR DE LA MER

J'ai indiqué ailleurs la relation qui paraît exister entre la couleur des eaux de la mer et la nature du plankton microscopique qu'elles renferment, attribuant la couleur verte à l'intervention d'une certaine quantité de phycophæine (Millardet) en dissolution dans les eaux naturellement bleues <sup>1</sup>. Cette relation toutesois ne s'est pas manifestée d'une manière absolue au cours du voyage de la Manche.

Mon attention s'est constamment portée sur ce sujet, ainsi que celle des officiers du bord (voyez ci-dessus, p. 69).

Le mémoire où j'ai publié mes observations a paru dans le volume du Congrès de Pau de l'Association française pour l'Avancement des sciences, 1892, avec ce titre: Sur les eaux vertes et bleues observées au cours du voyage de la Manche. La carte donnée plus haut (Pl. XX), qui accompagnait ce mémoire, en résume le contenu; elle indique la couleur des eaux aux différents points où se placent nos observations.

<sup>1.</sup> Voy. Pouchet, La couleur des eaux de la mer, etc. (Association française, Toulouse, 1887, p. 596, avec carte); Les eaux vertes de l'Océan (Soc. de biologie, 5 novembre 1887).

## II. - PLANKTON PELAGIQUE

On sait depuis longtemps que le plankton de l'océan Glacial est d'une nature essentiellement végétale : c'est la raison qui m'avait surtout engagé à rechercher l'occasion de l'étudier. J'étais préparé à cette étude par des recherches sur le plankton de la baie de Concarneau poursuivies presque sans interruption depuis 1882 et par les mêmes recherches continuées d'une part aux îles Féroë et d'autre part dans le Dyrefjord.

Un de mes assistants, M. Biétrix, a publié sur le plankton de la baie de Concarneau des notes très complètes dans leur brièveté. Il a parfaitement établi l'infinie variété en qualité et en nature du plankton de la baie de Concarneau, variété telle, qu'on ne peut, pas plus d'ailleurs que pour la Sardine, prévoir la veille, la nature de la pêche pélagique que l'on fera le lendemain.

Nous avions pu comparer au plankton de la baie de Concarneau celui des détroits ou fjords des Féroë. Pendant dix jours, du 15 au 24 août 1890, nous avons pratiqué dans les eaux de Thorshaven des pèches de surface. Thorshaven à l'entrée d'un de ces détroits profonds qui séparent les îles de l'archipel féroën, en face de la mer ouverte et sur un point où les courants ont une assez grande énergie, nous mettait en présence d'une composition des eaux qu'on pouvait regarder comme s'étendant au loin, tout au moins sur le banc des Féroë. L'eau est verte, comme c'est la règle dans cette région de l'Atlantique. Si elle ronge, comme on en a la preuve manifeste, le basalte qui forme les îles, c'est sans déliter la roche. Même sur les rares plages où la mer déferle, comme à l'entrée du havre de Saxen, sur un sable noir et grossier, elle reste entièrement transparente, sans offrir le léger trouble qu'elle présente toujours sur les plages de sable ou de galets silicieux.

Les premiers jours, la mer était pleine de *Pelagia* et d'Aurelia. Ces Méduses ont ensuite complètement disparu. Un fait capital nous a frappé tout d'abord, c'est que pendant ces dix jours d'observation, la

<sup>1.</sup> Voy. Biétrix, La Faune pélagique de la baie de Concarneau pendant l'été de 1888 (Journal de l'Analomie, 1889, p. 399.)

<sup>2.</sup> Voy. Pouchet, Sur la Flore pélagique du Naalsöfjord (Comples rendus de l'Acad. des sciences, 11 janvier 1892).

pêche pélagique pratiquée à la même heure (midi), nous a constamment rapporté un tribut identique comme quantité et comme qualité. Le plankton nous a présenté ce caractère constant d'être essentiellement végétal. Le dépôt qui emplit le filet, est une sorte de boue d'un roux jaunâtre 1.

La pêche était faite par moi-même très lentement. Le filet était soigneusement lavé à l'eau douce après chaque pêche. Tout en faisant la part de ces précautions, il me parut cependant que le produit des pêches se conservait mieux à Thorshaven qu'il ne le fait à Concarneau, peut-être pour cette raison que le plankton en est plus exclusivement végétal.

La nuit, bien que ces pêches ne renfermassent ni Noctiluques, ni *Prorocentrum*, ni *Pyrocystis*, le dépôt, quand on provoque une secousse du vase qui le contient, donne un certain nombre d'étincelles. Toutefois, cette puissance phosphorescente s'use très vite.

Le lendemain, le dépôt a la même couleur rousse claire qui est celle de la diatomine. On peut s'assurer que tant que cette coloration persiste, les Diatomées et en particulier les *Rhizosolenia* qui semblent former la masse principale du dépôt, sont encore vivantes, mais bientôt cette coloration vire au vert, et ce changement est en même temps le signal d'une altération profonde du cytoplasme des Diatomées et en particulier des *Rhizosolenia*. Ce virage ne se fait pas à la fois sur le dépôt tout entier. On le voit, dans le fond du vase, apparaître en un point et s'étendre de proche en proche à la façon d'une tache d'huile. C'est alors qu'on peut constater, en observant par comparaison la portion devenue verte et la portion restée rousse du dépôt, le rapport

<sup>1.</sup> Ceci est un caractère du plankton végétal, sans qu'on puisse l'attribuer plus spécialement à telle ou telle espèce. Murray (Exploration of the Faroë Channel, during the Summer 1880. Proceed. of the Roy. Soc. of Edinburgh, 15 mai 1882), note dans les mêmes parages des pêches au filet fin ramenant « a mass of « beautiful yellow orange coloured slime. This on examination was found to « be composed of immense multitudes of Peridinium tripos. » — On ne confondra pas ce résidu jaune, de composition essentiellement végétale, avec celui — d'un jaune un peu différent, il est vrai, — que peut donner une extraordinaire abondance d'œufs d'hiver de certains Rotifères, ainsi que nous l'avons observé dans le Dyrefjord (19 juiltet 1891). Voy. Pouchet, Sur la Faune pélagique du Dyrefjord (Comptes rendus de l'Acad. des sciences, 25 janvier 1892).

<sup>2.</sup> En 1880, dans le Varangerfjord, sur les côtes de Laponie, nous avions observé le même virage, mais survenant très rapidement après la pêche, tant sur les *Tetraspora Poucheti* Hariot, rapportés en abondance extraordinaire par le filet fin, que sur les grandes Algues telles que les Laminaires.

constant et très net du changement de coloration et de l'altération cellulaire.

Nous n'entrerons pas ici dans le détail des espèces composant ce plankton des Féroë, très différent de celui que nous devions rencontrer plus au nord, où nous ne devions plus retrouver en particulier Peridinium pseudonoctiluca Pouchet <sup>1</sup>. Mais ces pèches s'étant montrées remarquablement uniformes et les conditions étant, d'autre part, assez semblables à celles de la haute mer, nous avions essayé de mesurer la quantité de plankton dans les eaux du Naalsöfjord, qui sépare Thorshaven de l'île Naalsöe.

A la vérité, il nous a toujours paru que dans les recherches de ce genre, au point de vue général de la vie océanique, le dénombrement des formes n'a qu'une importance secondaire; c'est la quantité de substance vivante existant dans une quantité d'eau déterminée qui est ici le facteur important. La distribution de chaque forme individuellement est un problème comparable à celui de la distribution des espèces animales sur les continents et n'est en définitive qu'un point de l'histoire de cette forme elle-mème.

Nous nous étions donc uniquement préoccupé des moyens de déterminer la quantité de vie dans une quantité donnée de l'eau des océans, à une place donnée. Voici le moyen que nous avons employé et qui paraît répondre à tous les desirata. Nous faisons usage d'un filet de gaze de soie en forme de poche à extrémité arrondie<sup>2</sup>, ayant un orifice dont la section est connue. Celle-ci est circulaire avec un diamètre de 2 décimètres exactement, pour simplifier les calculs. On amarre sur un point fixe, tel qu'une bouée ou la chaîne d'ancre d'un navire, une ligne d'une longueur donnée. Après s'être éloigné dans un canot jusqu'à l'extrémité de cette ligne, on se hale lentement sur elle, pendant que le filet est tenu perpendiculairement à la marche suivie. Le filet, à l'extrémité de la course, renferme donc tout le plankton compris dans une colonne d'eau ayant pour mesure la longueur de la ligne par la surface de l'orifice du filet.

Le produit de la pèche recueilli, par le retournement du filet, dans une quantité d'eau de mer suffisante, est immédiatement traité en ajoutant à celle-ci une goutte d'acide osmique en dissolution saturée. L'expérience m'a démontré que le réactif laissait à chaque être, sen-

<sup>1.</sup> Voy. Pouchet, Cinquième contribution à l'histoire des Péridiniens, Journ. de l'Anal., 1892, p. 143.

<sup>2.</sup> Nous n'avons pas besoin d'insister ici sur l'erreur hydrostatique et les nombreux inconvénients du bocal ajouté comme poche terminale du filet.

siblement son volume normal; et comme il demeure dans l'eau de mer, il ne parait pas qu'il se fasse aucune exosmose sensible '.

On laisse déposer, on décante et on place le précipité dans une éprouvette graduée. Il faut alors attendre plusieurs jours. C'est seulement quand le précipité re diminue plus de hauteur, quand il ne se fait plus de tassement dans la masse du dépôt, qu'on peut en apprécier le volume par la graduation de l'éprouvette.

Nous savons toutes les objections qu'on peut faire à ce procédé. Il reste des vides occupés par l'eau de mer osmiée entre les êtres rapprochés les uns des autres par le tassement. Sans doute le seul procédé pratique serait la déshydratation et la pesée de la substance organique demeurant. Remarquons que le procédé que nous recommandons, ne s'oppose en aucune façon à cet essai ultérieur : la quantité d'osmium fixée par les substances albuminoïdes ne paraît pas de nature à infirmer les résultats; mais ils seront en ce cas faussés d'une manière bien autrement fâcheuse par les particules minérales qui semblent entrer comme une constante dans le nombre des corps tenus en suspension par l'eau de mer, tandis que dans notre procédé plus simple consistant à mesurer directement les volumes, cette cause d'erreur n'existe pas. Qu'un plankton, comme cela peut arriver, contienne un grand nombre de Pluteus, d'Échinodermes avec leurs spicules, que ceux-ci en forment la dominante, ou encore que ce soient des Rhizopodes à squelette siliceux; qu'on imagine, au contraire, un plankton surtout composé d'Infusoires et d'Hydraires, l'un et l'autre contiendront, sous des volumes égaux, à peu près la même quantité de substance organique assimilable, tandis que, déshydratés, l'un et l'autre offriront, grâce à la présence ou à l'absence de sels calcaires, des poids très différents.

Ce qu'il importe, en tout cas, de connaître aujourd'hui, le fait auquel s'attache l'intérêt actuel, c'est la quantité relative de plankton existant dans les eaux de la mer, sur les différents points de la surface des océans et à différentes profondeurs. M. Biétrix a donné dans le mémoire cité plus haut des tables qui montrent la variation journalière de la quantité de plankton dans les eaux de la baie de Concarneau. Aux îles Féroë, nous avons trouvé environ 3 centimètres cubes de plankton par mètre cube d'eau de mer, soit, en poids, 3 grammes environ. En comptant ainsi, on élimine sensiblement le

On peut s'en assurer en traitant de la sorte de gros animaux dont les tissus sont particulièrement susceptibles de déshydratation, tels que Méduses, Beroës, etc.

poids de l'eau interposée aux êtres à l'état de tassement dans l'éprouveite'.

Un séjour de trois semaines, en juillet et août 1891, sur les bords du Dyrefjord, à la pointe nord-ouest d'Islande, nous mit en présence d'un plankton différent à la fois de celui de Concarneau et de celui du Naalsöfjord. Plus constant que dans la baie de Concarneau, moins constant qu'aux Féroë, il était, à l'inverse de ce dernier, presque exclusivement animal , montrant bien une certaine quantité de formes péridiniennes et nous les montrant même à des états intéressants, mais en nombre tout à fait restreint. Je devais retrouver la même absence de plankton végétal dans les fjords du Spitzberg. C'est là un fait qui paraît général . Il semble que, dans les fjords, la végétation des Fucacées suffise à la fois à l'entretien immédiat de la vie animale ambiante, et fournisse la phycophæine colorant en vert les eaux de ces fjords.

- 1. On remarquera que ce chiffre établi sur ce qu'on pourrait appeler le plankton microscopique, représente forcément un minimum, car notre filet fin n'a rencontré aucun animal volumineux. Une Aurelia de taille médiocre; mesurant par exemple 750 centimètres cubes, représentera à elle seule, si l'on admet le chiffre de 3 grammes de plankton microscopique par mètre cube, la matière vivante sporadique répandue dans 250 mètres cubes. Une Morue pesant 7kg,500 équivaudra à elle seule à la matière vivante sporadique flottant dans un cube d'eau de 10 mètres de côté. Ces chiffres, d'autre part, montrent que vraisemblablement les animaux de taille aisément perceptible à nos yeux représentent dans les océans une masse vivante moins considérable que celle que formerait la réunion de tous les êtres microscopiques. M. Hensen a essayé de comparer la production du plankton dans la mer à la production de matière vivante sur le sol. Mais il est bien évident que les éléments d'appréciation nous manqueront tant qu'on ne connaîtra pas la durée qu'il faut en quelque sorte à chaque espèce pour constituer par le développement ou par la reproduction un poids de substance vivante égal à elle-même. La seule spéculation qui semble aujourd'hui autorisée est celle qui consisterait à rechercher la quantité de plankton existant au-dessous d'une surface donnée de la mer (cette quantité pouvant être regardée comme constante, si la surface envisagée est assez grande), et de comparer celle-ci à la quantité de matière vivante existant à un moment choisi de l'année au-dessus et au-dessous d'une surface donnée du sol. Cette recherche ne paraît pas encore avoir été faite.
- 2. Voy. Pouchet, Sur la faune pélagique du Dyrefjord (Comptes rendus de l'Acad. des sciences, 25 janvier 1892). Je noteral toutefois l'apparition à certains jours de Polykrikos abondants (19 juillet), et un autre jour de C. fusus et Per. divergens très abondants.
- 3. M. le Dr Couteaud a rapporté du mouillage de Westmanhaven aux Féroë, qui est un fjord fermé, une pêche au filet fin exclusivement composée de Crustacés.
  - 4. Je ne puis omettre ici un fait qui s'est présenté à mon observation dans

J'avais eu un moment l'espérance que les conditions du voyage de la Manche me permettraient de trancher la question toujours pendante du plankton des profondeurs. Il m'avait semblé que l'océan Glacial, extraordinairement riche de plankton à sa surface et peut-être moins encombré de gros organismes, tels que les Salpes, dans ses profondeurs, présenterait, pour la solution du problème en question, des conditions plus favorables. Malheureusement le matériel expérimental nécessaire me faisait à peu près complètement défaut.

Le planktou polaire a, en tout cas, une importance considérable. On peut le regarder comme la grande source de substance organisée dont les animaux des océans ont besoin originellement pour leur existence. La bordure végétale constituée par les Fucacées ne semble point suffisante à l'élaboration de la matière organique aux dépens de laquelle doivent forcément vivre les animaux de la mer, comme ceux de la terre; d'autre part, les mers chaudes semblent pauvres en plankton. On doit admettre que ce plankton végétal, généralement incapable de mouvements propres, et dont la densité est très voisine de celle de l'eau de mer, quoiqu'il tombe rapidement au fond dès que l'eau n'est plus soumise à aucune agitation, suit les mouvements du milieu où il se développe, et plonge peu à peu dans les grands fonds où le déplacement circulatoire des eaux de l'Océan semble sans cesse amener les eaux polaires, refoulées, au contraire, à la surface, de l'équateur vers les pôles. Sans doute, il faut, à ce déplacement d'une molécule d'eau de mer de l'océan Glacial, un temps assez long pour descendre, en latitude, jusqu'aux tropiques et remonter à la surface. Ce serait dans ce trajet incessant que le plankton végétal des mers polaires serait consommé par les embryons de Mollusques, de Crustacés, de Vertébrés, etc., jusqu'à ce qu'ils se nourrissent d'une proie animale ou deviennent eux-mêmes la proie d'autres espèces. Ce déplacement du plankton végétal du nord nous échapperait, se passant au-dessous de la surface. Il importe de remarquer qu'en admettant, ce qui n'est nullement prouvé, que ce plankton ne puisse se développer dans les zones profondes de l'Océan ayant la même température que les eaux de l'océan Glacial, rien ne prouve non plus qu'il ne peut y vivre. Nous avons montré ailleurs qu'on n'a, en réalité,

le Dyrefjord. Les Aurelia y étaient abondantes; mais un jour en traversant le fjord, notre embarcation se trouva pendant une dizaine de mètres environ sur un nuage d'Aurelia d'un mètre au moins d'épaisseur (je n'ai pu mesurer celle-ci) où les animaux étaient rapprochés à se toucher.

aucune raison d'admettre qu'une quantité de lumière susceptible de produire des actes vitaux, c'est-à-dire les ébranlements moléculaires spécifiques de la matière organisée, ne pénétre pas jusqu'au fond de l'Océan. Si même l'on contestait que cette faible quantité de lumière fût impuissante à activer si peu que ce soit la vie végétale, il resterait l'hypothèse assez plausible que, dans cette obscurité relative, la vie des végétaux cellulaires peut se continuer dans un état analogue à celui des espèces réviviscentes ou simplement des graines d'une foule de végétaux.

Les fonds de plus de 1,000 mètres sur lesquels nous devions passer, étaient bien suffisants et le procédé que je me proposais d'employer très simple.

Ce procédé consistait à repéter plusieurs fois en un même lieu des pêches verticales poussées à différentes profondeurs. Les pêches horizontales, malgré tous les engins plus ou moins ingénieux inventés dans ce but — et qui n'en a proposé? — paraissent, pour la recherche du problème dont nous parlons, devoir être écartées. Elles ont le grave inconvénient de prendre les bancs ou nuages d'êtres qui flottent dans la mer, suivant un de leurs grands axes, en raison de la distribution horizontale des eaux de même température, et d'être par suite entachées a priori d'une cause d'erreur que ne comporte pas la pêche verticale. Or, cette dernière pêche peut être évidemment pratiquée au moyen d'engins très simples. Je suis arrivé, à la suite de pêches pélagiques incessamment répétées pendant plusieurs années, à cette conviction que, comme pour tout autre genre d'observations, le nombre des données recueillies comporte une exactitude de plus en plus grande, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des procédés d'une extrème rigueur, à ces appareils particulièrement compliqués.

Ainsi que nous l'avons dit, le manque d'un matériel nécessaire à bord de la Manche, la hâte du voyage, les circonstances ne nous ont pas permis malheureusement de réaliser le programme que nous nous étions tracé. Nous avons dû nous borner aux pêches de surface, quelques-unes faites verticalement au moyen d'un appareil construit sur les indications de notre assistant M. Biétrix. Il se compose d'une simple charpente ou cage en métal, munie à la partie supérieure d'un anneau dans lequel s'emboîte exactement l'orifice d'un filet large de 20 centimètres. Des griffes retiennent celui-ci en place; une patte d'oie permet de fixer la cage à l'extrémité de la ligne employée. La cage composée de quatre montants se termine en cône; au sommet du cône terminal est fixé un lien élastique qu'on passe d'autre part dans un crochet placé en dehors à l'extrémité du filet; grâce à

cette disposition, on peut laisser le filet plonger verticalement dans l'eau et le remonter ensuite lentement : pendant la descente, le filet retenu par le lien élastique ne se retourne point.

Nous ne doutons pas, pour notre part, que cet appareil si simple ne puisse fournir d'excellentes données pour des pêches verticales à



de grandes profondeurs. Il conviendrait seulement, en ce cas, de le lester convenablement et de le préserver, par une sorte de cône ou de chapeau, de l'entrée dans le filet des gros animaux. On n'oubliera pas que le filet doit toujours être déplacé dans l'eau avec une assez grande lenteur, soit de 10 à 12 mètres environ par minute.

Nous avons ajouté à ce système très simple un perfectionnement nouveau en l'adaptant en certains cas à un bateau, c'est-à-dire à une pièce de bois qui le maintient flottant et horizontal dans l'eau, permettant ainsi de s'en servir dans un grand nombre de cas avec avantage pour pêcher du bord.



Fig. 11. - Appareil Biétrix muni de son bateau.

Si le navire est à la dérive, ce qui est une très bonne vitesse pour pêcher, on se borne à laisser le filet à la traîne. Si le navire est à l'ancre, les courants portent de même le filet à une certaine distance, et quand il est au bout de sa ligne, fournissent aussi une vitesse assez favorable pour la pêche. Si en même temps on a pris soin d'attacher l'appareil à une ligne un peu forte, on le fait plonger de plusieurs mètres au-dessous de la surface et on a ainsi des pêches réalisées dans d'excellentes conditions.

Au cours du voyage où S. A. le prince de Monaco nous avait offert de l'accompagner sur son yacht l'Hirondelle, nous avions fait plusieurs tentatives, imaginé plusieurs appareils avec lesquels nous avions espéré réaliser des pêches pélagiques pendant la marche rapide du navire, avec des ouvertures de petite section pour des filets de grand diamètre, etc. Nous avons constamment échoué. L'inconvénient de ces appareils est toujours de broyer par la violence des remous un nombre considérable d'êtres délicats qui tombent en détritus dans le filet. Nous ne parlons pas de l'inconvénient de pêcher le silin du cordage qui retient l'appareil, celui-ci pouvant à la rigueur être remplacé par un fil métallique. Les mêmes inconvénients à peu près se présentent dans les pêches pratiquées au moyen. d'eau puisée à l'avant du navire avec des seaux ou bayes. Le procédé est essentiellement défectueux, même alors que le navire est stoppé. Les êtres délicats sont de même broyés par le choc de la baye dans l'eau et par les remous violents qui se produisent au moment où elle

<sup>1.</sup> Nous devons dire toutesois que des essais tentés, en ce moment même, au Laboratoire maritime de Concarneau, par M. G. Buchet, avec un appareil d'ailleurs assez compliqué, de son invention, auraient été, paraît-il, plus satisfaisants. Nous ne les avons pas contrôlés.

s'emplit; de plus, les pêches sont souillées par un nombre considérable de débris qui proviennent du bord, tels que fragments de laine colorée<sup>1</sup>, etc... On pêche également le filin provenant du cordage qui retient la baye.

Nous ajouterons que, tandis qu'une partie de nos pêches était conservée par la fixation à l'acide osmique, une autre était toujours observée à l'état frais. C'est en procédant de la sorte que nous avons pu poursuivre depuis plusieurs années l'étude de certains groupes délicats et en particulier celle des Gymnodinium et des Polykrikos que la fixation même la mieux réussie met toujours dans un état où l'étude de ces êtres et la détermination de leurs caractères deviennent absolument impossibles.

Nous résumons ici les observations qui nous ont frappés plus particulièrement au cours de nos pêches pélagiques pendant le voyage de la *Manche*, en y joignant à l'occasion quelques observations faites dans d'autres parages de l'Atlantique nord.

1° SPILÆROZOAIRES. — La Manche a recueilli aux environs du 69° degré et jusqu'au 76° de latitude, des Sphærozoaires° en forme de boudins, d'un diamètre de 3 millimètres environ et ne paraissant pas avoir de cavité centrale.

Examinés au microscope, les individus cellulaires espacés de quatre à cinq fois leur diamètre sont gris, granuleux, ovoïdes ou sphériques. Une fine membrane limite la substance médullaire (Marksubstanz de Brandt), au centre de laquelle se trouve une sphère réfringente qui se colore en noir par l'acide osmique. La

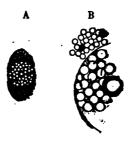

Fig. 12

Collosoum groenlandicum Pouchet.

— A. Individu cellulaire.— B. Détails de l'organisation du même vu à un plus fort grossissement.

masse muqueuse qui réunit les individus se colore vivement par le vert de méthyle. Le diamètre des individus cellulaires est de 150  $\mu$  environ, celui de la substance médullaire de 135  $\mu$ . La sphère réfringente centrale enfin mesure 24  $\mu$ .

Le cytoplasme (Assimilationsplasma de Brandt) semble formé d'une réunion de granules et de sphères peu réfringentes, au milieu

<sup>1.</sup> Sur l'Hirondelle j'ai pu m'assurer que, même en péchant en avant de l'étrave, vent de bout, on recueille encore nombre de détritus apportés par les remous du vent sur les voiles.

<sup>2.</sup> Cf. Brandt, Die Koloniebildenden Radiolaren Sphærozoëen, in Fauna und Flora..., Neapel, 1884.

desquelles apparaissent des corpuscules colorés en jaune brun, irréguliers, semblant formés eux-mêmes par le rapprochement de plusieurs leucites chargés de diatomine. Quand cette substance est très peu abondante ou n'y existe pas encore, ces grains paraissent verdâtres.

La substance médullaire (Marksubstanz de Brandt) est séparée du cytoplasme par une membrane continue (Centralkapselmembran de Brandt); elle est constituée par la réunion de petites sphères hyalines, tangentes les unes aux autres, entre lesquelles se voient des granulations. Le diamètre des sphères hyalines est de 7  $\mu$ . On y distingue de plus de très petits corps qui semblent être des cristaux losangiques, incolores. Mais on n'y voit rien qui paraisse correspondre à ce que Brandt décrit sous le nom de « noyaux » disposés en une ou deux couches (Kern in. . . . . . lagen. . . ).

Brandt'ne signale que des espèces méditerranéennes. Il ajoute que : « in den kalten Meeren sind meines Wissens noch nie Sphærozoëen beabachtet werden », p. 136. — Huxley² mentionne la présence d'un Sphærozoaire, qu'il nomme Thalassicola³, dans toutes les mers qu'il a parcourues sur le Rattlesnake. Nous l'avons, pour notre part, trouvé très abondant aux Açores. — Wallich⁴ indique la présence des Sphærozoaires dans les mers tropicales et sous-tropicales des deux côtés de l'Afrique. — Dana⁵ trouve un Sphærozoum dans le Pacifique par latitude nord 30° et longitude 178° ouest, Greenw. — Giglioli6 retrouve des Sphærozoaires dans le même océan, une première fois, le 19 septembre 1867 par lat. 37° 09′ sud et long. 79° 23′ ouest, Greenw. et plus tard les 13 et 14 janvier par lat. 27° 25′ sud et long. 35° 51′ ouest, Greenw.

Par l'ensemble de ses caractères, absence d'aiguilles, présence d'un cytoplasme, capsule centrale (Centralkapselmembran de Brandt) ne paraissant pas réticulée, le Sphærozoaire observé par nous dans la mer du Groenland le 25 juillet par lat. 68° 51' nord et long. 5° 40' ouest, Paris, par le travers des Lofoten par conséquent, et le 31 juillet par lat. 76° 13' nord et long. 6° 44' est, Paris, dans des eaux dont la température estivale est d'environ + 4°, doit prendre place dans le genre Collo-

<sup>1.</sup> Loc. cit.

<sup>2.</sup> Huxley, Zoological Notes and Observations made on Board H. M. S. « Rattlesnake » (Ann. Mag. of Natur. Hist., 2° s., t. VIII, 1851).

<sup>3.</sup> Genre Sphærozoum de Müller.

<sup>4.</sup> Wallich, On the Thalassicolidæ (Ann. Mag. of Nat. Hist., 4° s., t. III, 1869).

<sup>5.</sup> Dana, On two Species of Protozooa related to the Sponge (Ann. Mag. Nat. Hist., 3° s., t. XII, 1863).

<sup>6.</sup> Giglioli, La fosforescenza del mare (Atti della R. Acc. Sc. Torino, vol. V, marzo 1870).

zoum Hæckel, de la famille des Sphærozoïdes. Toutefois il est impossible de l'identifier avec aucune des espèces décrites par Brandt'.

L'espèce décrite par Brandt sous le nom de Collozoum fulvum et avec lequel notre Sphærozoaire offre cependant le plus de ressemblance, en diffère manifestement par le double caractère que Brandt attribue à ce dernier, d'avoir des noyaux disposés en deux couches et d'offrir des cellules jaunes (Gelbezellen) abondantes.

Nous pensons donc avoir eu devant nous une espèce nouvelle que nous proposons d'appeler *C. groenlandicum* Pouchet, en raison de sa présence dans la mer du Groenland.

2º PÉRIDINIENS. — Les Péridiniens se sont montrés par places extrêmement abondants. Quelques formes toutefois ne se sont pas présentées à nous, entre autres Pyrophacus, Gymnodinium crassum, G. pseudo-noctiluca. G. pulvisculus n'a été vu que rarement, très petit, ainsi qu'Exuviælla marina Cienkowsky<sup>2</sup>. Les Dinophysis n'ont pas présenté les aberrations de forme (Ceratocorys, etc.) qu'elles offrent dans les eaux chaudes. Ensin nous n'avons rencontré ni Pyrocystis, ni Noctiluca.

Il est, à coup sûr, remarquable que même dans des pêches où *Peridinium divergens* s'est montré à nous en quantité considérable et presque dominante, tous les individus étaient de la même taille; aucun ne présentait de signes de la multiplication dont nous avons eu l'occasion de suivre les phases à Concarneau. Il semblerait que cette espèce atteint dans ces régions une période d'état et qu'elle y demeure jusqu'à ce qu'elle rencontre des conditions nouvelles peut-être analogues à celle qu'elle trouve sur la côte de France, mais en tout cas encore indéterminées.

Gymnodinium. — Les Gymnodinium, si intéressants, nous ont paru peu nombreux dans l'océan Glacial. Nous en signalerons un toutesois particulièrement remarquable, que nous avons rencontré le 31 juillet (voy. Pl. XXII, fig. 1). Il s'est distingué au premier abord par sa couleur verte très rare chez les Péridiniens; l'être mesure 80  $\mu$  sur 75  $\mu$ , avec sa surface couverte de crêtes saillantes. Ce n'est pas la première sois que nous constatons la présence d'une coloration par la chorophylle seule chez les Péridiniens, mais elle constitue une exception que nous n'avions pas encore vue aussi nettement accusée.

<sup>1.</sup> En effet C. pelagicum et C. Hertwigii ne possèdent pas de cytoplasme; chez C. inerme la capsule centrale fait défaut.

<sup>2.</sup> Exuviælla marina s'était présentée de même à nous dans le Dyrefjord, très petite et très délicate.

Nous dédions cet être intéressant à M. le comte Wilczek dont le nom a été bien souvent prononcé au cours de notre voyage; Gymnodinium Wilczeki Pouchet, est suffisamment caractérisé par ses dimensions, sa configuration cordiforme, sa surface cannelée, son sillon transversal non disposé en spire, sa coloration verte 1.

Les Gymnodinium s'étaient présentés à nous assez nombreux dans le Dyrefjord où nous en avons vu de très grands, portant des amas pigmentaires d'un rouge intense. Là également nous avions trouvé Gymnodinium polyphemus Pouchet, type, et à diverses reprises Gymnodinium pulvisculus à l'état libre, ovoïde, moins volumineux que sur nos côtes et plus transparent, mesurant  $90 \times 72 \mu$ ; une autre fois presque complètement incolore, mesurant  $54 \times 42 \mu$ .

Polykrikos. — J'ai trouvé dans le Dyrefjord Polykrikos auricularia abondants. Le 3 août 1891, un individu mesurait 198 × 96 μ. On voit très nettement la face ventrale de l'être constituée par deux plans limitant un angle rentrant. C'est de ce côté sans aucun doute que se font les inclusions volumineuses parfois rencontrées à leur intérieur. Je retrouve ces inclusions formées, comme je l'avais noté à Concarneau, par des œuſs de Rotiſères très abondants dans le Dyrefjord. Je trouve également des demi-Polykrikos, tous gorgés de nourriture.

Aux Féroë, les Polykrikos étaient également abondants. L'un se montre à nous avec une gouttelette d'un rouge intense, et de plus le corps rempli de gouttelettes graisseuses comparables à celles des Noctiluques en digestion. Un autre nous présente un œuf de Crustacé inclus et qui a continué son évolution, plusieurs grains de diatomine condensée et une goutte rouge volumineuse. D'autres Polykrikos sont moitié moins larges dans une moitié de leur longueur, peut-être en raison de l'évacuation des corps inclus dans cette partie. Enfin je trouve des Polykrikos unis par les extrémités opposées, tandis que d'autres sont anormaux avec une extrémité amincie et repliée.

1. Cette coloration verte est intéressante parce que la présence de la chlorophylle chez les Péridiniens trouble certaines classifications assises sur la qualité particulière de la matière colorante renfermée par les Algues inférieures. Nous rappellerons que nous avons déjà signalé la présence de la chlorophylle dans Protoperidinium viride Pouchet. Nous avons de même trouvé dans le Dyrefjord un Péridinien colore d'une manière homogène en vert. Mon journal porte également l'observation d'un Peridinium ou Protoperidinium abandonnant à la fois son test et une fine membrane sous-jacente qui se déchire et d'où il se dégage; l'être se meut et semble prendre la forme gymnodinienne; il est rempli de globes transparents et de pigment, mais ici simplement verdâtre. Est-ce un état de G. Wilczeki?

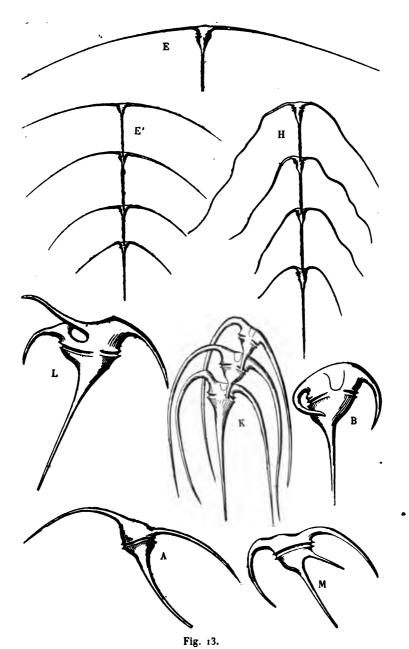

Ceratium tripos. — A. Forme observée dans l'Atlantique nord. — B. Ceratium tripos, var. dispar (voy. Pouchet, Contrib. à l'hist. des Cilio-flagellés in Journ. de l'Anat., 1883, p. 423). — E. Autre variété. — B'. Chaine du même. — H, K. Autres chaînes montrant la disproportionnalité des prolongements. — L. M. Formes anormales.

Ceratium tripos. — Les Ceratium tripos observés pendant la campagne de la Manche se sont montrés à nous sous une apparence très uniforme, le prolongement postérieur fortement arqué vers la corne gauche (fig. A). Cette forme me semble tout particulièrement abondante dans les mers septentrionales. C'est elle qui figure dans toutes les pêches où nous indiquerons la présence de C. tripos. Nous l'avons observée plus au sud dans l'Atlantique (3 août 1887) mesurant 450 \mu de l'extrémité d'un prolongement latéral à l'autre. Nous ajouterons que cette variélé ne s'est jamais montrée à nous en chaînes \(^1\).

1. J'ai eu en 1887 l'occasion d'étudier non seulement diverses espèces de C.

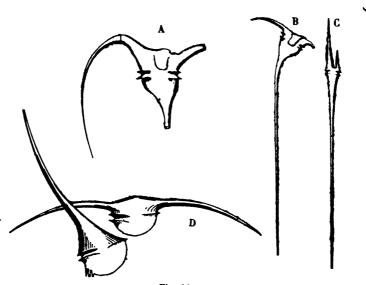

Fig. 14.

A. Ceratium tripos en cours de sectionnement. Un des deux prolongements antérieurs et le postérieur sont sectionnés aux lieux d'élection; on distingue la place où le deuxième prolongement antérieur va se sectionner.— B. C. tripos avec un des deux prolongements antérieurs sectionné; on distingue la place où se fera le sectionnement du prolongement postérieur très long.— C. C. furca montrant de même la place où se fera le sectionnement du segment postérieur également très allongé. — D. C. tripos en scissiparie?.

tripos qu'on peut considérer comme aberrantes (fig. 13, L. M.), mais d'observer aussi des chaînes de *C. tripos* montrant entre les individus qui la composent une grande diversité de taille, de proportion dans la longueur des prolongements, qui paraît de nature à rendre circonspects ceux qui voudraient voir dans ces différentes formes autant d'espèces (fig. 13, E'. H. K.). Je reproduis ci-contre

Ceratium fusus. — C. fusus ne paraît pas abondant dans les mers septentrionales et nous l'avons rarement rencontré. Je rappor-

terai toutesois ici quelques particularités observées sur cette espèce. Le 2 août 1887, dans les parages du banc de Terre-Neuve, mon journal mentionne l'observation de plusieurs *C. fusus* réduits par un sectionnement comparable à celui qu'on observe

mes dessins faits d'après nature, avec les préparations sous les yeux. — Une autre particularité que je dois également signaler est la tendance que paraitrait avoir C. tripos, de même d'ailleurs que C. furca et C. fusus, à se sectionner en des points d'élection, sans que l'être semble en souffrir. Comme nous n'avons aucune indication qu'une réparation se produise jamais, on doit se demander s'il ne s'agit pas ici d'une mutilation simplement évolutive, précédant un état où le cytoplasme de plus en plus condensé abandonnerait finalement le test pour subir une transformation inconnue. Rien, en effet, jusqu'ici, ne paraît confirmer l'opinion d'après laquelle la multiplication des chaînes de Ceratium se ferait par scissiparité. Nous n'avons vu, pour notre part, dans nos très nombreuses observations, où tout ce qui touche à ce mode de multiplication devait naturellement fixer notre attention, qu'un seul exemple pouvant y être peut-être rapporté. C'est un Ceratium tripos dont le corps semblait récem



Fig. 15.

Ceratium fusus. — A. En chaine. — B. Individu ayant subi le sectionnement; celui-ci ne porte que sur les deux longs prolongements. — C. Individu en cours de segmentation.

ment partagé en deux tronçons (fig. 13 E), mais nous inclinons plutôt à voir dans cet exemple, que nous reproduisons, l'effet d'un traumatisme. On pourra toutesois en rapprocher les figures 11 et 12 de la planche XXV de Stein.

souvent dans C. tripos, et que nous venons de signaler, mais portant ici seulement sur les deux longs prolongements (fig. 15). Mon journal ajoute : « Ces C. fusus tronqués sont véritablement nombreux. Ils paraissent s'être chargés en même temps de diatomine. Généralement ils mesurent 150  $\mu$  de long sur 30  $\mu$  de large. »

J'ai eu l'occasion d'observer aux îles Féroë C. fusus en chaîne. La chaîne, il est vrai, n'était composée que de deux individus de même taille et de même forme. Les rapports étaient exactement ceux des C. tripos en chaîne. Le prolongement postérieur du premier individu était aussi long que le prolongement antérieur du second. L'individu postérieur était muni d'un très long flagellum au moyen duquel la chaîne se déplaçait avec les mouvements ordinaires aux Péridiniens. Nous insistons d'autant plus sur cette particularité que C. fusus paraît offrir plusieurs modes de développement ou de multiplication, ainsi que semblent l'indiquer les individus géminés latéralement que nous avons signalés ailleurs, dérivant par conséquent d'un processus génésique qui n'existerait ni chez C. tripos, ni chez C. furca (Voy. Pouchet, Nouvelle contribution à l'histoire des Péridiniens marins, in Jour. de l'Anat., 1885, p. 21 et pl. II, fig. 5).

Nous mentionnerons encore une dernière particularité relative à C. fusus, qu'on pourra rapprocher de l'observation que nous venons de rapporter (page 172, note) à propos de C. tripos. C'était aux îles Féroë. Nous avons vu se terminer sous nos yeux une sorte de segmentation ou de partage, dans lequel le court prolongement suivait le prolongement postérieur, tandis que le long prolongement antérieur emportait avec lui un fragment notable du corps de l'être audessous du sillon transversal. Nous donnons une des figures que nous avons dessinées au moment de l'observation : celle-ci nous a montré les deux parties de l'être d'abord réunies par un tractus cytoplasmique, puis disjointes et indépendantes.

Dinophysis. — Dans les parages de Jan Mayen et du Spitzberg les Dinophysis se sont offerts peu abondants, tandis qu'aux Féroë et dans le Dyrefjord nous les avons observés dans des conditions particulièrement heureuses qui ont jeté la lumière sur un mode de multiplication spécial par segmentation, que nous avions pressenti chez ces Péridiniens (Contrib. à l'histoire des Cilio-flagellés, in Jour. de l'Anat., 1883, p. 28, pl. XVIII et XIX, fig. 5) et qui les rapproche des Exuviælla (voy. Ibid., p. 31, et Nouvelle contribution à l'histoire des Péridiniens marins, in Jour. de l'Anat., 1885, p. 51 et pl. II, fig. 6). Nous décrivions ainsi, chez la dernière espèce, ce mode de multiplication : Quand l'ètre a atteint une épaisseur maxima, il se partage en deux

êtres juxtaposés réunis dans une enveloppe commune représentée à la fois par le test dorsal de l'un des individus, le test ventral de l'autre et une portion moyenne qui se sépare suivant le plan passant entre les deux individus, et dont chacun entraîne une moitié. Il est probable que cette portion de l'anneau-cloison commune tombe bientôt, car on ne la retrouve pas sur les individus observés, mais il est très facile d'en vérifier au début la présence. »

Cette description, ainsi que nous l'ont montré nos observations dans le Dyrefjord, peut de tous points s'appliquer aux Dinophysis.

Il importe de remarquer tout d'abord que les Dinophysis généralement ne sont point symétriques et que l'aile ventrale qui constitue leur caractère est généralement rejetée de côté, comme le montre la vue en projection d'un de ces êtres <sup>1</sup>. C'est dans le Dyrefjord que nous avons eu l'occasion d'observer des Dinophysis en multiplication. Les phases de celle-ci, comme nous venons de le dire, rappellent la multiplication des Exuvixlla et aussi celle des Diatomées. Le corps cellulaire grossit dans les deux valves primitives qui s'écartent en grandissant elles-mêmes par leurs bords. Il se forme ce que nous avons appelé un anneau-cloison commun. La gouttière circulaire se trouve ainsi séparée en deux parts restant attachées à chacun des deux êtres en formation. Deux valves nouvelles se forment au contact

1. Ce caractère se trouve particulièrement accentué sur les *Ceratocorys*, ainsi qu'on peut le voir sur la figure donnée par Stein de *Ceratocorys horrida* (pt. IV, fig. 7). Le dessin que nous en donnons à notre tour (fig. 16), d'après des individus pèchés dans l'Atlantique moyen, montre la dissymétrie des prolongements en-



Fig. 16.

Ceratocorys horrida. - A. Individu vu de profil. - B. Un autre, vue axiale.

core plus accusée. On reconnaîtra celui qui répond à l'aile membraneuse des Dinophysis. Les autres prolongements ne présentent pas la symétrie sensible qu'on observe sur l'individu figuré par Stein, sans que cette différence naturellement ait rien qui justifie l'établissement d'une espèce nouvelle. ou au voisinage (par leur face extérieure) l'une de l'autre, intérieures par rapport aux valves externes subsistantes (fig. 17). L'aile, ordi-

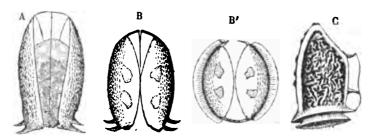

Fig. 17.

A. Dinophysis en segmentation. — B. Un'autre. — B'. Le même, vue axiale. — C. Dinophysis vermiculata Pouchet.

nairement déviée, comme nous l'avons dit, paraît dans cette évolution avoir fait, à un moment donné, partie de l'anneau-ceinture. La double collerette se complète pour chaque individu nouveau sur la moitié de nouvelle formation, dont la valve apparaît ainsi, au début, plus mince que la valve ancienne. Sur l'une des figures que nous donnons d'après nature, on voit l'anneau-ceinture épaissi. Il n'est pas douteux que cet épaississement corresponde à l'aile.

Il faut conclure, en tout cas, de cette évolution que le test des Dinophysis n'est point un simple *produit* cellulaire, mais qu'il participe dans une large mesure de la vie du cytoplasme et peut de luimême se modifier considérablement; autrement on ne comprendrait pas que la double collerette, des prolongements considérables arrivent à se compléter <sup>1</sup>.

Nous signalerons ici une espèce qui s'est présentée à nous dans le Dyrefjord et qui paraît nouvelle : D. vermiculata Pouchet, de forme normale, mais caractérisée par l'apparence nettement vermiculée de son test (fig. 17, C).

Sphærosperma. — Je range sous le nom de Sphærosperma des êtres appartenant sæns aucun doute au groupe de Péridiniens, que j'ai retrouvés dans l'océan Glacial, après avoir eu maintes fois l'occasion

1. On ne comprendrait pas, en particulier, le développement des appendices de Ceratocorys horrida Stein. Il est bon de remarquer toutefois qu'ils sont, comme nous l'avons indiqué, surtout unilatéraux et doivent en conséquence appartenir tantôt à une valve et tantôt à l'autre.

de les observer à Concarneau, et les avoir revus aux îles Féroë et dans le Dyrefjord. Je désigne ces êtres sous le nom de Sphærosperma. Leur aspect peut différer considérablement et alors ce n'est que par une analogie lointaine qu'on les rapproche des Péridiniens. Mais il peut arriver tels cas où le doute n'est plus possible : il suffit de se reporter à la figure de S. typus Pouchet que nous donnons (Pl. XXII, fig. 2). Sphærosperma est, en somme, une dénomination générique provisoire comme la plupart de celles des Péridiniens, sinon de tous, puisque pour aucun de ces êtres nous ne connaissons le cycle complet de ses transformations.

S. typus Pouchet doit être décrit comme un corps cellulaire affectant parfois la configuration des Péridiniens, mais ne présentant ni sillon longitudinal ou transversal, ni flagellum. D'autres fois l'être se rapproche de la forme sphérique, mais cependant avec des méplats plus ou moins accusés. L'enveloppe cellulaire est épaisse, fortement réfringente. Le cytoplasme où les granulations peuvent offrir une disposition en ceinture, contient d'ordinaire une grosse sphère de pigment rouge qu'on peut considérer ici réellement comme substance de réserve : S. evanescens Pouchet.

Nous avons pu observer pendant deux jours à Thorshaven l'évolution de S. evanescens (Pl. XXII, fig. 3) que nous avions mis en culture. Notre figure le montre au début et à la phase jusqu'où nous l'avons suivi. Le cytoplasme s'était segmenté régulièrement en deux, en quatre, en huit. Chaque fois la goutte colorée avait été tout entière comprise dans une des deux moitiés résultant des segmentations, mais en même temps elle avait diminué, et n'était plus représentée, au bout de ces deux jours, que par une toute petite gouttelette jaunâtre comprise dans un des huit cytoplasmes indépendants, de nouvelle formation. Ces huit cytoplasmes nouveaux étaient largement contenus dans une fine cuticule 1.

<sup>1.</sup> Nous n'avons pas pu nous assurer si celle-ci était le test cellulaire primitif modifié, ou une enveloppe nouvelle formée à l'intérieur du test primitif rompu. L'apparence péridinienne offerte parfois par ce test permet de le considérer comme vivant et non comme un produit. Voy. ci-dessus, p. 176. Voy. également Pouchet, Les Produits en Anatomie générale dans Hommage à M. Chevreul, in-4°, Alcan, 1886. — Nous devons sans doute faire rentrer dans les Sphærosperma, des formes rencontrées dans l'Atlantique au voisinage des Açores et pour lesquelles je proposerai le nom de Sphærosperma spinosum Pouchet, caractérisées par une configuration allongée, un test prolongé en pointes (Pl. XXII, fig. 4). On rapprochera la première en particulier, longue de

4º DIATOMÉES. — Le plankton de la mer Glaciale est remarquable par sa physionomie toute spéciale. C'est ainsi du moins qu'il s'est présenté à nous surtout dans les parages de Jan Mayen. Son caractère végétal n'est pas moins accusé qu'aux îles Féroë, bien que n'étant pas composé des mêmes espèces. Il est essentiellement formé de Diatomées à différents états et que nous avons observées là avec des apparences qui semblent n'avoir pas encore été signalées.

Les naturalistes qui s'occupent spécialement de Diatomées ne les décrivent ordinairement qu'après une préparation qui en a fait disparaitre toutes les parties non siliceuses ou même faiblement siliceuses. Dès lors la détermination des espèces présente des difficultés que nous n'avons pas cherché à surmonter. Nous nous sommes exclusivement attaché, au contraire, à l'apparence sous laquelle se présentent les espèces en vie. C'est à cela que nous avons dû de surprendre pour certaines d'entre elles les phases d'une évolution jusqu'ici inconnue.

Parmi les genres les plus abondants, il convient de citer Rhizosolenia, Schizonema, Chatoceras et Thalassiosira. Les Schizonema rapportés par notre filet sont tout à fait microscopiques. La forme et l'apparence générale de la fronde se rapprochent beaucoup de S. Smithii Ag. (Voy. Smith, A Synopsis of the British Diatomacex. pl. LVII, fig. 362.) Mais, outre les différences dans la dimension, on peut noter cette autre que les frustules paraissent extrèmement délicates « imperfectly siliceous », comme dit Smith, ou plutôt en aucune façon siliceuses, tant qu'elles demeurent dans les canaux du polythecium. Ces caractères rangeraient par conséquent ce Schizonema dans la

150 μ, de S. typus avec les trois pointes et l'aspect péridinien. Peut-être faut-il

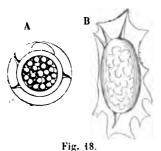

A. Pterosperma rotondum Pouchet. - B. P. ovatum Pouchet.

également rapprocher des Sphærosperma deux autres formes rencontrées dans le Dyrefjord, qui doivent appartenir sans doute aussi au groupe des Péridiniens. Elles semblent se rapprocher des Sphærosperma par l'épaisseur de leur enveloppe, l'absence de sillons, mais présentent en même temps une crète saillante qu'on peut comparer à la lame ventrale des Dinophysis. Nous les désignerons sous le nom de Pterosperma. Nous figurons ici deux de ces êtres (fig. 18) devant sans doute former deux espèces : Plerosperma rotondum Pouchet, rond, muni d'une membrane saillante circulaire; l'terosperma ovatum Pouchet, ovoide, muni

d'une crête membraneuse enveloppant l'être d'après son grand axe et rappelant celles des Dinophysis.

seconde section du genre, tandis que S. Smithii se place dans la pre-'
mière à frustules fortement siliceuses « firmly siliceous ». Nous
ajouterons que le tube initial de la fronde se termine en cône par
son extrémité borgne, de sorte que nous sommes ici en face d'une
espèce qui ne paraît fixée à aucune époque du développement de la
fronde.

Ces différents caractères nous engagent à donner à ce Schizonema un nom spécifique et nous le désignerons sous celui de Schizonema groenlandica Pouchet.

Nous avons pu observer le développement de ces frondes qui prennent naissance dans un kyste ou plutôt dans une sphère muqueuse que nous avons rencontrée en grand nombre dans les pèches pélagiques autour de Jan Mayen (Pl. XXII, fig. 5). Ces sphères mesurent de 175 à 200 µ; on voit, à leur intérieur, la fronde vaguement indiquée déjà avec ses trois ou quatre divisions primitives donnant naissance à autant de masses coniques rameuses plongées dans la substance muqueuse. La sphère muqueuse peut être considérée comme un auxospore dont nous ignorons l'origine. On verra, en tous cas, que ce mode de développement semble se rapprocher sensiblement de celui que nous indiquons plus loin pour d'autres groupes de Diatomées, en particulier pour les Thalassiosira et les Chætoceras.

Chætoceras. — Il est à remarquer que dans les environs de Jan Mayen nous avons trouvé les Chætoceras en cours de développemient et dans un état que nous décrivons plus loin, tandis qu'au contraire,

dans le voisinage de l'île aux Ours, le 16 août, une pèche pratiquée vers le soir nous a présenté un nombre extraordinaire, presque dominant, de prolongements de Ch. boreale Cleves, reconnaissables aux épines très fines, irrégulièrement distribuées, couchées contre le filament. Ces fragments sont tellement nombreux qu'au premier abord on pouvait croire la pèche composée de Rhizosolenia déliés.

Le nombre considérable de Chætoceras decipiens Cleves, que nous rencontrons dans nos préparations fraîches, permet d'observer très bien le mode d'union des



Fig. 19.

Chatoceras decipiens Cleves, mode d'union des individus cellulaires.

individus dont les prolongements se croisent en forme d'anse, de telle sorte que le prolongement se replie du côté du corps cellulaire. Ces prolongements s'unissent au point où leurs anses s'embrassent et les individus n'ont pas d'autre contact<sup>1</sup>.

Il suffit que l'union entre les prolongements de deux individus ne se soit pas produite au cours du développement que nous allons décrire plus loin, ou peut-être se soit simplement détruite plus tard, pour que la direction des prolongements s'altère et présente l'aspect connu, où ils sont inclinés vers l'axe de la chaîne. Cette disposition terminale ne peut donc jamais devenir, ainsi qu'on l'a cru, un caractère spécifique.

Thalassiosira. — P. T. Cleves, en formant le genre Thalassiosira, le décrit comme présentant des chaînes d'individus unis par un filament muqueux<sup>3</sup>. Ces filaments, en effet, peuvent être dans une certaine mesure flexibles, mais ils deviennent, au moins chez les individus arrivant au terme de leur taille, très nettement rigides, re-

1. Ce recourbement des prolongements et leur croisement en sens différent d'un côté à l'autre sont bien indiqués par Cleves dans la figure qu'il donne de Chætoceras atlanticum. Mais nous trouvons dans l'espèce observée par nous la courbure des prolongements beaucoup plus accusée, au point que leur direction, comme nous venons de le dire, est en quelque sorte récurrente. Voy. P. T. Cleves, On Diatoms from the Arctic Sea (Acad. des sc. de Stockholm. Pres. 12 mars 1873. Mém. Bd., I, nº 13. A part, Stockholm. 1873). Je dois

la communication de ce mémoire à l'obligeance bien connue d'un de nos diatomistes les plus distingués, M. Petit.





Fig. 20.

Chatoceras dispar Castracane? — Développement exagéré des filaments de l'individu cellulaire terminal et Vorticelles parasites.

nutritif constant offre des conditions tout autres de contact qu'une surface morte, et que celle-là puisse même devenir destructrice, si le mouvement vital y a une activité suffisante ou s'y produit dans un sens déterminé.

3. « Frustules in the living state connected by means of a central fine thread « of mucus into long filament. »

couverts ou formés dans une certaine mesure de silice. Ils présentent aussi, à cette époque, une disposition intéressante, en ce qu'ils sont plus minces au milieu qu'aux extrémités, étant en réalité biconiques, d'ailleurs sans aucune tendance à se séparer en deux portions relevant chacune des valves opposées des deux individus cellulaires qu'ils unissent (fig. 21 A).



A. Filament rigide adhérant à une frustu'e de Thalassiosira. — B. Deux Thalassiosira dont les individus sont réunis par un manchon muqueux. — C. Thalassiosira distans Pouchet.

Cleves donne sans autre indication deux figures de Thalassiosira Nordenskioldii Cl. dont les individus ont des tailles inégales. Dans celle qui présente les plus jeunes individus, les bords latéraux de ceux-ci se trouvent réunis par un trait très mince limitant entre les divers individus un espace au milieu duquel se trouve le filament médian allant d'un individu à l'autre, et encore mou et flexible. Cleves ne s'explique pas sur la signification de ces deux traits marginaux de la chaîne. Ou bien ils représentent les parois d'un tube, ou bien ils limitent une masse muqueuse(?) de densité très voisine de celle de l'eau de mer, au milieu de laquelle se trouve le filament médian, et qui réunit les individus de la chaîne par une série de segments cylindriques égaux à leur propre diamètre (fig. 21 B). Il semble probable, en tous cas, que ce manchon unissant disparaît quand les individus composant la chaîne approchent de l'état adulte.

Nous avons retrouvé dans les eaux de Jan Mayen la même abondance de *Thalassiosira* que M. Cleves signale dans le détroit de Davis<sup>1</sup>. Nous avons désigné sous le nom de *Thalassiosira distans* Pouchet,

<sup>1. «</sup> The T. Nord. occurs in enormous large masses floating on the surface of a the sea and colouring it for many miles in extent... Sometimes no other Dia-

une petite espèce dont les individus sont séparés par des filaments . mesurant six à huit fois le diamètre de ceux-là (fig. 21 C).



Fig. 22.

Melosira alternans

Pouchet.

Melosira. — Nous signalerons encore parmi les Diatomées recueillies dans les eaux de Jan Mayen une Melosira remarquable par ses individus cubiques, de grande taille, munis chacun à l'intérieur d'une cloison siliceuse sphérique et dont les concavités et les convexités se regardent alternativement d'un individu à l'autre : nous désignerons cette espèce sous le nom de Melosira alternans Pouchet.

Évolution des Chætoceras et des Thalassionema.

— Le grand intérêt de nos pêches pélagiques dans les eaux de Jan Mayen est de nous avoir apporté la connaissance d'un mode de développement inattendu des chaînes de Chætoceras et de Thalassionema, mode de développement qui s'étend aux Thalassiosira et sans doute à d'autres espèces en chaînes.

L'observation des Chætoceras tels qu'on les trouve sur nos côtes 'pouvait prêter à une remarque qui semble cependant n'avoir jamais été faite: malgré l'abondance extraordinaire des fragments de chaines, on n'en découvre jamais dont les individus soient en cours de multiplication; tous sont munis de prolongements égaux en longueur; tandis que

si des faits de segmentation avaient lieu dans les chaînes, on verrait les individus cellulaires en formation munis de prolongements moins longs: or, il n'en est jamais ainsi.

Pour les Thalassionema une particularité du même genre se présente. Les individus adultes peuvent se segmenter, comme l'indique la figure de Cleves et comme nous l'avons observé; mais on ne les voit jamais en cours de s'éloigner les uns des autres, unis par un filament qui n'ait pas encore atteint sa longueur normale. Les couples demeurent toujours sans se séparer; l'accroissement de la chaîne est limité au dédoublement des individus.

atom is found among it. » Il y a évidemment dans cette dernière assertion une certaine exagération.

1. Nous avons parfois vu à Concarneau le plankton de la baie composé presque uniquement d'un très petit Chætoceras; d'autre fois de Rhizosolenia aussi abondants que dans les mers septentrionales.

De cette observation découle évidemment ceci : que les chaînes de Chætoceras aussi bien que de Thalassionema doivent résulter d'une segmentation précoce, alors que les individus n'ont pas acquis encore leurs caractères morphologiques définitifs; et que c'est seulement à un stade ultérieur de leur évolution, que les prolongements des uns, les filaments d'union des autres se développent.

Les faits que nous allons maintenant exposer et qui se sont présentés à nous dans les pêches pélagiques pratiquées autour de Jan Mayen et observées extemporanément, semblent n'avoir jamais été signalés. Nous avons, en tous cas, conservé les préparations où il est aisé de contrôler l'exactitude de nos dires. Il est bon de faire remarquer de suite que dans un nombre considérable d'observations attentives de pêches au filet fin sur la côte de France (baie de Concarneau) jamais je n'avais noté rien de semblable 1.

On sait que les mêmes êtres se présentent parsois sous des états très différents, selon qu'on les observe dans des pêches pélagiques pratiquées près du rivage ou dans des pêches de haute mer. Toutesois ce ne semble pas être ici le cas, puisque nos pêches étaient précisément saites à proximité d'un rivage. Il semble, au contraire, rationnel d'invoquer ici la région géographique, c'est-à-dire la température de l'eau. Nos pêches dans les eaux de Jan Mayen nous ont présenté en grand nombre des kystes ou plutôt des masses muqueuses contenant à leur intérieur des chaînes de Diatomées en formation (voy. Pl. XXII, fig. 6 à 14).

Ces masses peuvent être sphériques ou ovoïdes selon les espèces. Parmi celles que nous observons à l'état vivant, nous relevons les dimensions suivantes : masses sphériques : 125  $\mu$ , avec Diatomées à l'intérieur mesurant 30  $\mu$  de diamètre; — 85  $\mu$ ; — 135  $\mu$ ; — 145  $\mu$ ; — 140  $\mu$ . Ces masses sphériques mesurent donc en général de 85 à 145  $\mu$ . On en trouve également de plus grandes, 175 à 200  $\mu$ , mais qui paraissent contenir des Schizonema en développement. (Voy. ci-dessus.) Parmi les kystes ovoïdes nous en trouvons un qui mesure 50  $\mu$  sur 60  $\mu$ .

Il faut admettre que dans ces masses gélatineuses la chaîne de Diatomées est d'abord représentée par un silament de matière vivante s'organisant sur toute son étendue à la fois en individus non en-

<sup>1.</sup> Je dois ajouter toutefois qu'une observation toute récente (septembre 1893), que je n'ai pas eu malheureusement l'occasion de poursuivre, m'a donné à penser que certaines chaînes contournées et très courtes de *Chætoceras*, dont la mer s'est trouvée pleine un jour, devaient être plongées dans une masse muqueuse analogue à celles que nous décrivons ici.

core pourvus de frustules, l'apparition de celles-ci, chez ces espèces, marquant en quelque sorte un temps d'arrêt dans leur multiplication. Le mode de développement que nous signalons, ici s'applique à plusieurs espèces (appartenant, quelques-unes certainement, au genre *Thalassionema*). De là les apparences fort diverses de ces masses muqueuses où l'on doit sans aucun doute reconnaître des auxospores spéciaux <sup>1</sup>.

Une de ces masses, remplie d'une chaîne dont le développement est déjà avancé, s'est rompue à la périphérie et laisse saillir une portion de la chaîne qui fait une boucle au dehors (Pl. XXII, fig. 11). Dans certains cas, la chaîne enroulée en un grand nombre de tours parallèles a l'apparence d'un cordage lové. Ailleurs, les tours sont peu nombreux; ils paraissent appartenir à une Diatomée à chaîne large et applatie. Alors la masse sphérique offre un aspect très différent selon le sens où elle se présente sous le microscope. Observée selon son diamètre axial, elle montre la chaîne dessinant des lignes à peu près concentriques; observée, au contraire, suivant un axe perpendiculaire à celui-là, elle présente en lignes parallèles les coupes optiques de la chaîne enroulée. La détermination des espèces est le plus souvent impossible, les frustules n'étant pas encore suffisamment silicifiées. C'est seulement par exception (voy. Pl. XXII, fig. 13 et 14) qu'on peut reconnaître certaines formes telles que Thalassiosira Nordenskioldii Cleves. Nous ne doutons pas, sans en avoir la preuve, que les chaînes de Rhizosolenia ne prennent naissance par le même procédé .

Une des masses ovoïdes que nous observons, montre les frustules formées seulement dans les anses de la chaîne occupant un des pôles de l'ovoïde; elles le sont de moins en moins en avançant vers l'autre pôle (Pl. XXII, fig. 12).

L'intérieur de la masse muqueuse n'est pas uniquement occupé par les chaînes se formant. On y trouve des corps figurés de diverse nature, peut-être des résidus. D'abord, au milieu de la chaîne enroulée ou plutôt de la masse muqueuse, on voit dans certains cas une vésicule claire, transparente, qui parfois contient deux ou trois ou quatre corps granuleux. Dans d'autres sphères ces amas granuleux parais-

<sup>1.</sup> Schutt (Ueber Auxosporenbildung der Gattung Chætoceras, in Ber. d. D. Bot. Gesellsch., 1889, p. 361 et pl. XIV) a décrit un mode de formation d'auxospore des Chætoceras à l'intérieur duquel les divers individus naissent les uns des autres par segmentation, et qui n'a en conséquence rien de commun avec le mode que nous décrivons ici.

<sup>2.</sup> C'est probablement à des Rhizosolenia qu'il convient de rapporter les sphères représentées par les figures 6 à 9 de notre planche.

sent libres au milieu de la masse muqueuse. D'autres sphères encore montrent à leur surface (?) des corpuscules foncés, au nombre de une ou de deux paires : cette apparence s'est offerte très nettement à nous. Près de ces corpuscules, il semble qu'on distingue comme le reste d'un pli chitineux. Dans un autre cas — unique — nous avons cru qu'on voyait, sur le kyste, comme la base de deux cornes divergentes. Nous avons reproduit ces apparences (Pl. XXII, fig. 13 et 14).

Que deviennent ces masses muqueuses? Diverses particularités de leur structure, qui se laissent seulement apercevoir sur celles qui ont été traitées par l'acide osmique, semblent indiquer que, dans un certain nombre de cas, elles sont appelées à se dérouler en même

temps 'que la chaîne, et qu'en même temps aussi, la masse muqueuse augmenterait de volume pour continuer d'environner la chaîne qui achève alors seulement son développement. Cette évolution serait, en tous cas, celle des Chætoceras. De là, une apparence non moins remarquable que nous ont offerte les pêches pratiquées dans les eaux de Jan Mayen, et dont il nous reste à parler.

Un grand nombre de chaînes de Chætoceras que l'on voit sous le microscope, sont composées d'individus dont les frustules, très minces, n'ont pas encore revêtu leurs caractères définitifs. Quand on observe les pêches fraîches dans l'eau de mer, on ne voit que les chaînes; mais, par l'emploi des réactifs et spécialement de l'acide osmique, on découvre que ces

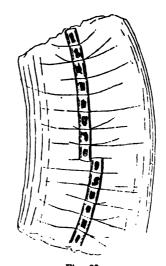

Fig. 23.

Chætoceras en développement dans un manchon muqueux.

chaînes ne sont point libres dans l'eau : elles sont, comme les filaments de certains Nostocs, placées au centre d'un manchon muqueux, dont l'indice de réfraction semble être exactement celui de l'eau (comme chez les *Protococcus*), de sorte qu'il ne se laisse en aucune façon distinguer dans le champ du microscope. On voit, en outre, que c'est ce manchon muqueux qui soutient, que c'est à son intérieur que se développent les prolongements cornus des frustules des *Chætoceras*, comme le montre notre figure 23. Ces prolongements déjà étendus sont absolument filiformes mais parfaitement reconnaissables.

Il est à remarquer que dans nos pêches faites dans les eaux de : Jan Mayen, ne se rencontrent point de Chætoceras de grande taille en chaîne, tandis qu'on y trouve des frustules isolées provenant d'in dividus de grande taille.

En résumé, les auxospores de Chætoceras que nous décrivons, donneraient naissance à une chaîne d'abord ensevelie dans une masse muqueuse sphérique; cette chaîne se déroulerait, restant enveloppée de la même substance muqueuse, qui augmenterait de volume et prendrait la forme d'un cylindre occupé au centre par la chaîne des individus cellulaires continuant leur évolution. Ce serait seulement alors que les frustules atteindraient leur complet développement, et ce n'est que plus tard, alors que les prolongements des Chætoceras, en particulier, auraient atteint une certaine rigidité, que la gaine muqueuse disparaîtrait.

5º Tetraspora Poucheti. — J'ai retrouvé, au cours du voyage de la Manche, Tetraspora Poucheti Hariot', dont l'extraordinaire abondance dans la mer avait déjà appelé mon attention le long des côtes de Laponie, aux Lofoten et au Varangerfjord en 1882, aux îles Féroë en 1890. Cette Algue peuple, sans aucun doute, tout l'Atlantique septentrional; elle joue, en tout cas, un rôle considérable dans le plankton de cette partie de l'Océan, où il n'est pas rare de la rencontrer par nuages d'une densité telle que le filet sin est inutile pour se la procurer en abonance : il suffit de puiser l'eau de la mer au moyen d'un vase quelconque. Si le navire est en marche, il est bon toutefois de prendre certaines précautions : l'algue est extrèmement délicate et les remous de l'eau, si le vase s'emplit trop vite, la déchirent et la font disparaître. Il semble que, sur les individus observés par nous au cours du voyage, le mucus se soit montré moins ferme, moins dense qu'aux Féroë; et que les cellules n'aient pas présenté non plus d'une façon aussi régulière la disposition quadrate si nettement accusée sur les individus que nous avions eu l'occasion d'étudier plus au sud. Les contours paraissent, par suite, moins nets, la forme plus irrégulière, en ce sens qu'elle ne présente plus autant l'apparence de sphères surajoutées les unes aux autres.

Nous avions trouvé, à diverses reprises, Tetraspora en grande abondance; au cours du voyage en premier lieu, dans les eaux de

<sup>1.</sup> Voy. Pouchet, Sur la flore pélagique de Naalsöfjord (Comptes rendus de l'Acad. des sciences, 11 janv. 1892). — Sur une Algue pélagique nouvelle (Soc. de Biologie, 18 janv. 1892). Cette Algue a été désignée depuis sous le nom de Phæocystis Poucheti, par M. de Lagerheim. Voyez ci-dessous Note sur les collections cryptogamiques, par M. Hariot.

Jan Mayen. Lors du retour du Spitzberg, je résolus de rechercher les nuages de Tetraspora qui pourraient se rencontrer. Pour cela, le procédé consistait simplement à puiser à l'aide d'un bocal, du pont du navire, l'eau le long du bord. On prenait seulement les précautions nécessaires pour que le vase ne s'emplît pas brusquement, afin d'éviter le déchirement et la dissociation de l'algue par la violence des remous. Les indications données dans la liste suivante, de l'existence ou de la non-existence de Tetraspora, se rapportent — sauf les deux premières — au mode de recherche que nous indiquons. Un tiers de litre d'eau environ était puisé du bord et versé doucement dans une cuve de verre à faces parallèles. C'est l'observation directe de celle-ci, à l'œil nu, qui a servi de base à nos appréciations. « Pas de Tetraspora » signifie seulement que par ce procédé sommaire on n'en constatait pas la présence ou plutôt l'abondance.

26 juillet, au soir, en vue de Jan Mayen, pêche au filet fin: Tetraspora Poucheti.

28 juillet, pêche au silet sin, dans la baie du Bois slotté: Tetraspora Poucheti est dominant (Voy. ci-dessous Observations journalières).

31 juillet, après-midi, température de la mer entre 3°,1 et 5°,1: les Tetraspora sont abondants, assez pour que je les montre à M. Gratzl dans la cuve de verre à faces parallèles.

11 août, 4 heures du soir, au large de la pointe sud de Prince Charles Foreland, eau bleue : pas de Tetraspora. — 6 heures, plus au nord, eau bleue : très peu de Tetraspora.

16 août, vers 7 heures du matin, gros temps, mer intermédiaire, plutôt verte : Tetraspora abondants. — Vers midi, eau verte : Tetraspora abondants : on en compte plus de vingt dans la cuve à faces parallèles, bien qu'elle ne soit pas remplie.

17 août, vers 2 heures du soir, eau intermédiaire, plutôt bleue : pas de Tetraspora. — 6 heures du soir, eau intermédiaire, plutôt bleue : pas de Tetraspora. — 9 heures du soir, eau intermédiaire, plutôt bleue : pas de Tetraspora.

18 août, vers 4<sup>h</sup>30<sup>m</sup> du matin, mer bleue, beau temps: pas de Tetraspora. — 7<sup>h</sup>40<sup>m</sup>, eau verte: pas de Tetraspora. — 9<sup>h</sup>30<sup>m</sup>, eau verte: pas de Tetraspora. — 1<sup>h</sup>50<sup>m</sup> du soir, eau verte: pas de Tetraspora. 5 heures, en vue des côtes de Norvège: pas de Tetraspora.

Tetraspora Poucheti paraît débuter, d'après ce que nous ont montré nos pêches au filet sin dans les eaux de Jan Mayen, par une sphère muqueuse très petite, assez analogue à celle qui marque le premier développement de Schizonema groenlandica Pouchet.

6º LES SARGASSES. — Nous ne voulons pas terminer ce qui a trait au plankton sans une remarque d'un ordre plus général.

De l'Écosse aux Féroë et pendant tout le temps que nous avons observé la mer, soit dans l'archipel féroën, soit entre cet archipel et l'Islande, soit au cours du voyage de la Manche, nous n'avons pas pu noter une seule touffe flottante de Sargasses. Le fait, à coup sûr, ne semblera pas inattendu, mais il ne paraît pas non plus qu'on lui ait donné toute l'attention qu'il mérite. On sait et nous avons constaté par nous-même que la limite orientale des Sargasses concorde très sensiblement avec le 35° méridien à l'ouest de Paris. On les trouve jusqu'au voisinage de la côte d'Amérique dans des eaux beaucoup plus froides que celles qui baignent les Féroë. Et généralement on admet que le grand courant atlantique passe de part et d'autre des Féroë. Dès lors comment se fait-il que jamais une touffe de Sargasses se soit entraînée sur la côte d'Europe?

Tant qu'on n'aura pas répondu à cette question, tant qu'on n'aura pas déterminé par quelle raison singulière les Sargasses ne franchissent pas le 35° degré de longitude occidentale, on peut dire que la théorie des mouvements superficiels de l'Atlantique nord restera incomplète, ou plutôt n'existera pas. Les Sargasses ont exactement la densité de l'eau superficielle et y flottent sans donner, semble-t-il, aucune prise à la poussée atmosphérique? Est-ce la raison pour laquelle ces touffes d'Algues ne sont jamais portées sur la côte européenne? S'il en était ainsi, on pourrait être conduit à douter de l'existence du mouvement des eaux désigné sous le nom de « courant européen » et à se demander si les transports d'épaves et les phénomènes de dérive sur lequels on s'appuie pour l'admettre, ne doivent point être rapportés simplement à des mouvements atmosphériques.

Nous ne nous dissimulons pas tout ce qu'une telle manière de voir peut avoir de contraire aux idées qui ont généralement cours sur la circulation océanique, mais les faits sur lesquels on croit en appuyer la connaissance sont, quand on les envisage tous et sans préventions, tellement contradictoires ou tout au moins si peu concordants, que nous devons nous croire encore loin d'une théorie définitive; et que par conséquent la place reste encore aux hypothèses en apparence les moins fondées.

<sup>1.</sup> Voy. Pouchet, Expériences sur les courants de l'Atlantique nord faites sous les auspices du Conseil municipal de Paris, in-4°, Paris, imprimerie municipale, 1889.

#### III. - PLANKTON DE LA LAGUNE NORD DE JAN MAYEN

Une pêche au silet sin sur la lagune du nord de l'île Jan Mayen, faite l'après-midi du 27 juillet par un beau temps et dans les conditions relatées plus loin (voy. ci-dessous Observations journalières), donne sort peu de chose. Deux parts en sont saites: l'une est donnée à M. Gratzl pour être remise à M. le comte Wilczek!, dont le nom emplit en quelque sorte l'île, asin qu'il puisse lui-même faire étudier ce complément à la saune et à la slore de Jan Mayen. J'ai reçu de M. le comte Wilczek une lettre dans laquelle il m'exprimait le désir de m'en laisser l'honneur.

La flore et la faune de la lagune sont très pauvres. On trouve quelques Oscillariées très délicates et des Péridiniens enkystés, comprenant un, deux ou quatre corps cellulaires contenus dans une masse muqueuse centrale nettement limitée, et entourée elle-même d'une couche plus dense. Tous ces kystes sont du même volume, et, sauf le nombre des corps cellulaires, au même état de développement. Ils appartiennent, sans doute, à un Gymnodinium, la pêche prolongée que nous avons faite ne nous ayant présenté aucun test; on sait d'autre part qu'il est à peu près impossible de reconnaître les Gymnodinium dans les pêches fixées même par l'acide osmique.





Fig. 24. — Corps organisé trouvé dans la lagune de Jan Mayen.

Signalons encore une Conferva (C. ?) et peut-être une Siphonée <sup>a</sup>; ensin, un végétal (?) relativement abondant représenté par des sphères

r. La mission autrichienne, tout en soupçonnant les eaux de la lagune habitées (on y voyait plonger des animaux carnassiers), n'avait pu y découvrir aucune forme vivante. Elles sont, en réalité, extrèmement rares.

<sup>2.</sup> M. Hariot, assistant au Muséum, nous donne cette double indication. La Siphonée n'est représentée que par des tubes.

mesurant environ 100 à 150 µ, à mince paroi, remplies elles-mêmes de sphères ayant environ le quart ou le cinquième de leur diamètre, à peu près tangentes les unes aux autres au sein d'une substance finement granuleuse, dans laquelle on voit en outre des corps (résiduels?) spéciaux, se présentant tantôt sous l'apparence de masses opaques et tantôt de petites sphères à parois fortement réfringentes. Nous nous bornons à donner la figure de ces êtres dont la nature exacte et les relations taxonomiquès nous restent ignorées ¹.

La faune présente d'abord des Infusoires de différentes sortes : l'un, de grande taille, appartient au groupe des Ciliés et paraît voisin des Paramécies; un autre est voisin des Actinophrys; on trouve enfin un Dinobryon (D. sertularia Ehr.), dont les loges greffées les unes sur les autres sont abondantes.

La faune nous présente en outre un petit Nématode, sorte d'Anguillule, sans caractères qui permettent de le déterminer, et surtout trois espèces de Rotifères. L'un paraît être l'Anurea aculeata Ehr., le second très voisin de Polyarthra trigla Ehr.; enfin le troisième, dont nous n'avons trouvé qu'un seul exemplaire, est volumineux mais n'a pu être déterminé qu'approximativement. Peut-être est-ce Hydatina senta.

Les individus d'A. aculeata présentent des pointes tant antérieures que postérieures extrêmement déliées 2.

La seconde espèce, P. trigla 3, aussi fréquente que la première, est caractérisée par « six nageoires sétacées » et non denticulées ou festonnées sur les bords. C'est ainsi que sont les appendices sur les individus très bien conservés dans nos préparations.

Aucun de ces Rotifères n'a d'œufs. On trouve toutefois dans notre pêche un certain nombre d'œufs libres.

Il convient de signaler une quatrième sorte de Rotifère dont nous ne trouvons, à la vérité, que des individus morts (peut-être des mâles d'une des espèces précédentes), sans caractères reconnaissables et présentant un corps conique à extrémité postérieure très allongée.

<sup>1.</sup> L'aspect général de ces êtres rappelle celui de certains Sphærozoaires, en particulier du genre *Collozoum*, mais, outre que nous les trouvons dans l'eau douce, nous ne découvrons aucune trace de capsule centrale.

<sup>2.</sup> Ces Rotifères peuvent être rapprochés surtout de la fig. xiv, 2, pl. LXII, donnée par Ehrenberg, Die Infusionsthierchen, 1838.

<sup>3.</sup> Voy. Ehrenberg, Die Infusionsthierchen, 1838, p. 441, pl. LIV, fig. 2. — C. T. Hudson, The Rolifera, vol. II, p. 4, note, se trompe quand il suppose qu'Ehrenberg a décrit sous ce nom de P. trigla, simplement un individu de P. platyptera avec ses appendices vus de champ.

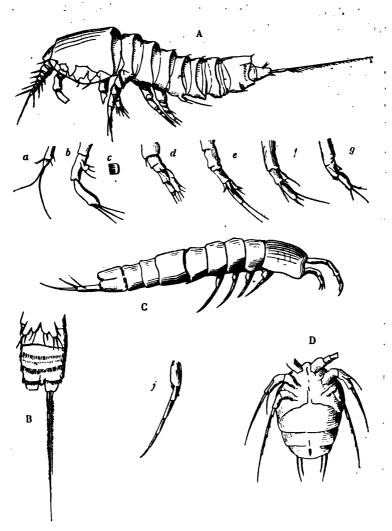

Fig. 25.
Diverses mues trouvées dans les eaux de la lagune nord de Jan? Mayen.

A. Mesochra (?), longueur 1 millimètre : a, extrémité de la première antenne; b, la seconde antenne, vue interne; a, mandibule; d, 1" pied, vue interne; e, 2° pied, vue externe; f, 3° pied, vue externe; g, 4° pied, vue externe. — B. Autre mue, même espèce que A, partie inférieure et postérieure de l'abdomen. — C. Autre mue : j, le deraier pied à un plus fort grossissement. — D. Mue de larve très jeune, mesurant 112 × 96 µ.

Près de ces Rotifères, nous trouvons un Tardigrade représenté seulement par deux exemplaires dans notre pêche. C'est le *Macrobiotus* de Dujardin conforme à l'espèce figurée par cet auteur.

Un seul Crustacé, deux peut-être, se sont offerts à nous, encore leur existence n'était-elle accusée que par des mues fort peu nombreuses. M. Eugène Canu, particulièremnt compétent en ce qui touche les Copépodes et à qui nous avons demandé d'examiner nos préparations, croit y reconnaître un *Mesochra*, sans pouvoir en déterminer l'espèce, et dire s'il s'agit d'une forme nouvelle ou d'une forme déjà classée, ce qui est plus probable. Nous nous sommes borné en conséquence à figurer les mues existant dans nos préparations.

Cette énumération, si restreinte qu'elle soit, est évidement l'indice d'un plankton fort pauvre, mais dont elle ne peut donner naturellement l'idée complète de celui d'une lagune sur laquelle n'a été pratiquée qu'une seule pèche.

#### IV. - SUR LA GLACE ET CERTAINS EFFETS DU FROID

Nous terminerons par quelques observations sur la nature et la couleur des glaces. La Manche au cours de son voyage, n'a point rencontré de glaces sur la mer. Le Bell-Sound dans toute son étendue et l'Isfjord jusqu'au fond de la Sassen-Bay en étaient complètement dépourvus. Ce sont là des conditions qui paraissent se présenter assez rarement et contraster avec les années où non seulement ces baies, mais la côte occidentale toute entière du Spitzberg sont bloquées par les glaces, comme l'a trouvé M. Henri Menier au cours d'un de ses voyages.

Les glaces dont nous parlerons ici sont seulement celles qui couvraient en partie la lagune nord dans l'île de Jan Mayen et celles qui

- 1. Voy. Dujardin, dans les Suites à Buffon, Hist. naturelle des Zoophytes, pl. XXII, fig. 4.
- 2. Il convient peut-être d'attribuer cette pauvreté d'individus vivants à l'heure de la journée.
- 3. Il y a toutesois une difficulté, c'est que les Mesochra sont des Copépodes connus jusqu'ici dans les lacs salés et sur les rivages maritimes, alors que l'eau de la lagune nord de Jan Mayen est tout à fait douce.
- 4. M. Rabot, qui avait pèché sur les bords de la lagune avec un très petit filet, nous a dit, sans nous montrer toutefois sa pèche, qu'il avait recueilli des Copépodes. Nous rappellerons que nous avons pèché au milieu de la lagune et prolongé notre pèche beaucoup plus longtemps que nous n'avons coutume de le faire à la mer.

provenaient de la destruction des deux glaciers qui descendent à la mer, à l'ouest et à l'est de la baie de la Recherche au Spitzberg.

En effet, nous avons trouvé (27 juillet) la lagune nord à Jan-Mayen encore en partie couverte de glaces ayant par place une épaisseur de 15 centimètres environ. Cette glace offrait une constitution spéciale. Elle était formé de prismes irréguliers, verticaux, mesurant à peu près en moyenne 10 millimètres, séparés les uns les autres par des espaces ayant environ 1 millimètre de large. Tous ces prismes bien transparents étaient seulement réunis à leur extrémité supérieure (aérienne) par une couche uniforme de glace trouble mesurant 1 à 2 centimètres d'épaisseur.

J'ignore si cette constitution de la glace a été signalée dans les lacs alpins. Elle était très frappante sur la lagune nord et mon attention fut appelée sur elle par ce fait que des fragments de cette glace brisés sur la rive se présentaient comme des amas confus de prismes, que le pied dispersait. D'après M. Gratzl, pendant l'hiver, cette glace mesurerait environ 1 mètre et, au printemps, quand se produit le dégel, les prismes devenus indépendants, choqués les uns contre les autres, feraient entendre un son d'un caractère presque musical.

Dans la baie de la Recherche, au Spitzberg, on a pu constater un recul considérable du glacier de l'Est. Son front, convexe au moment du voyage de la Recherche, est aujourd'hui concave <sup>2</sup>. Les moraines latérales, surtout celle de l'ouest, s'étendent très loin en avant du glacier et sont aujourd'hui en cours de destruction par les eaux des ruisseaux extérieurs à ces moraines. Actuellement la hauteur du front du glacier au-dessus de l'eau est de 25 à 40 mètres. Les sondages les plus voisins de la tranche ont donné des profondeurs de 40 à 50 mètres. Le glacier, d'après la carte des officiers de la Recherche, devait alors s'avancer sur des profondeurs de 70 mètres et plus, et comme il reposait nécessairement comme aujourd'hui sur

<sup>1.</sup> J'ai revu au Canada des glaces dont la constitution rappelait celle que je signale ici, mais en prismes beaucoup plus volumineux mesurant 3 à 4 centimètres et adhérents les uns aux autres. La disposition prismatique se laissait deviner seulement sur les faces perpendiculaires à leur direction. La fonte, qui semble se produire plus vite dans le plan de contact des prismes, indique en tous cas une constitution moléculaire spéciale. On sait que la cristallisation de la glace peut être rapportée au prisme droit à base d'hexagone régulier. Voy. Mascart, Traité d'optique, t. III (1893), p. 47.

<sup>2.</sup> Voy. ci-dessus Élude sur le mouvement des glaciers dans la baie de la Recherche, par M. de Carfort. Ceci contredit donc au moins en partie l'indication donnée par A. Heim, Handb. der Gletscherkunde, 1885, p. 470: « Seit 1838 sind die Spitzbergischen Gletscher wieder in Wachsen begriffen. »

le fond de la mer, c'est une centaine de mètres d'épaisseur au moins  $(71^m + 25^m)$  qu'il présentait alors, même en admettant que le front n'ait pas été à cette époque plus élevé qu'aujourd'hui <sup>1</sup>. Si les glaciers tels que celui de l'Est n'abandonnent à la mer, comme le remarque Weyprecht <sup>2</sup>, que des fragments peu volumineux, c'est que la glace, quand elle arrive au contact de la mer, est déjà brisée en raison de circonstances dont la principale paraît être la différence d'inclinaison entre le lit terrestre et le lit marin du glacier.

L'aspect du glacier a changé: il ne mérite plus guère le nom de glacier à Aiguilles qui lui est donné dans la magnifique planche (pl. CXXXIV) de l'Atlas pittoresque du Voyage de la « Recherche », par A. Mayer, sans que son aspect général cependant ait beaucoup changé. Il semble seulement qu'alors le front était surtout composé de pilastres ou troncs de pyramides, résultant d'un double système de crevasses à peu près également espacées, et dont quelques-uns plus élevés dominaient les autres, et avaient valu au glacier son nom . Nous avons trouvé au contraire la surface du glacier, vers son front, à peu près continue, coupée seulement de crevasses parallèles à celuici. Mais il était aisé de voir que cette apparence était due seulement à la présence de neige ou de névé dans les intervalles de troncs de pyramides, semblables à ceux qu'avait figurés la Recherche.

Le front du glacier présente trois nuances différentes, irrégulièrement réparties, quoique superposées d'une manière générale et passant des unes aux autres par gradation.

- 1º A la base, certaines places sont complètement obscures, au point de laisser croire de loin à l'existence de grottes profondes. C'est la glace compacte, homogène, pure.
  - 2º La région moyenne du front du glacier est bleuâtre-verdâtre (cette
- 1. Nous croyons inutile de discuter ici la coupe que donne du front du glacier Eug. Robert (Voyage de la « Recherche », Géologie, etc., in-8°, p. 102) et qu'il prend soin d'ailleurs, à plusieurs reprises, de déclarer purement hypothétique.
  - 2. Voy. Weyprecht, Metamorphosen des Polareises, Wlen, 1879, p. 14.
- 3. On trouve une autre figure du même glacier dans l'Allas géologique du Voyage de la « Recherche », gravée d'après les dessins de M. E. Robert. La planche sans numéro porte comme légende : « Vue générale des montagnes et du glacier situés au fond de la rade du Bell-Sund ». Le glacier lui-même est indiqué dans l'explication de la planche comme : « Glacier remplissant une baie qui paraît avoir été navigable en 1707 ». La désignation de glacier à Aiguilles n'est pas employée, mais le dessinateur semble s'en être inspiré en représentant le glacier comme hérissé dans toute son étendue de pointes en forme de vagues élevées et coniques.

désignation double semble être, en définitive, celle qui paraît le mieux convenir) 1.

3º La région supérieure, formée des névés les plus récents, est blanche.

La ruine du glacier sur son front est rapide et se fait en quelque sorte sous nos yeux. Les glaçons tombés à mer et flottant dans la baie nous ont présenté de même trois aspects bien distincts. (Il importe de rappeler tout d'abord que les eaux de la baie sont d'un vert intense .) Les glaçons peuvent être blancs, — ou bleuâtres-verdâtres, — ou d'un vert intense. Les premiers sont formés de glace hétérogène. Les seconds présentent parfois dans leurs parties émergées des stries alternativement blanches et bleues, les unes et les autres n'étant parfois pas plus larges que la main et sans d'ailleurs que la faible épaisseur de la partie du glaçon observé par transparence permette de reporter cette coloration à la couleur bleue de la glace elle-même.

En faisant tirer hors de l'eau un gros glaçon vert foncé, sombre, il est facile de s'assurer qu'il est constitué par de la glace homogène, limpide, absolument incolore sous une faible épaisseur (un mêtre par exemple). La couleur vert foncé de la partie émergée du glaçon n'est qu'un effet d'éclairage intérieur par l'eau verte dans laquelle il plonge pour la plus grande partie.

Il convient d'expliquer de même la coloration bleuâtre-verdâtre, parfois en bandes alternatives, des glaçons du second groupe. Cette apparence est évidemment due à la juxtaposition de zones de glace hétérogène, éclairée directement et de glace homogène, plus ou

- 1. Weyprecht parlant des glaces du nord emploie précisément cette désignation blaugran. Voy. Melamorphosen des Polareises, in-8°, Wien, 1879. Weyprecht paraît d'ailleurs ne faire nulle part allusion à la glace de la première espèce, compacte, homogène, pure, versée à la mer par les glaciers. Il semble au contraire représenter toujours la glace comme hétérogène et par suite opaque. Voy. ibid., p. 153 et suiv.
- 2. Nous rapporterons à ce propos l'observation d'un phénomène d'éclairage qu'il n'est peut-être pas sans intérêt de signaler en vue de ce qui va suivre. Revenant un jour au navire où les embarcations bien blanchies étaient suspendues à leurs portants, je pus remarquer et fis remarquer à mes compagnons que le dessous de ces embarcations était d'une belle couleur verte, éclairé par la lumière—non pas réfléchie par la surface de l'eau de la baie—mais réfractée par les couches sous-jacentes à la surface, et colorée par elles en vert. Mon attention étant portée de ce côté, un phénomène de même ordre a paru se présenter à mon observation sur les côtes de Norvège. Vers la fin du jour, le clel étant couvert et bas, des montagnes sans verdure et situées au loin dans l'est, à cette distance où la couleur propre des objets ne se fait plus sentir, m'ont paru offrir une légère nuance verte due également à la lumière émanant de la mer.

Il est à remarquer que dans nos pêches faites dans les eaux de Jan Mayen, ne se rencontrent point de *Chætoceras* de grande taille en chaine, tandis qu'on y trouve des frustules isolées provenant d'individus de grande taille.

En résumé, les auxospores de Chætoceras que nous décrivons, donneraient naissance à une chaîne d'abord ensevelie dans une masse muqueuse sphérique; cette chaîne se déroulerait, restant enveloppée de la même substance muqueuse, qui augmenterait de volume et prendrait la forme d'un cylindre occupé au centre par la chaîne des individus cellulaires continuant leur évolution. Ce serait seulement alors que les frustules atteindraient leur complet développement, et ce n'est que plus tard, alors que les prolongements des Chætoceras, en particulier, auraient atteint une certaine rigidité, que la gaine muqueuse disparaîtrait.

5º Tetraspora Poucheti. — J'ai retrouvé, au cours du voyage de la Manche, Tetraspora Poucheti Hariot', dont l'extraordinaire abondance dans la mer avait déjà appelé mon attention le long des côtes de Laponie, aux Lofoten et au Varangerfjord en 1882, aux îles Féroë en 1890. Cette Algue peuple, sans aucun doute, tout l'Atlantique septentrional; elle joue, en tout cas, un rôle considérable dans le plankton de cette partie de l'Océan, où il n'est pas rare de la rencontrer par nuages d'une densité telle que le filet sin est inutile pour se la procurer en abonance : il suffit de puiser l'eau de la mer au moyen d'un vase quelconque. Si le navire est en marche, il est bon toutefois de prendre certaines précautions : l'algue est extrêmement délicate et les remous de l'eau, si le vase s'emplit trop vite, la déchirent et la font disparaître. Il semble que, sur les individus observés par nous au cours du voyage, le mucus se soit montré moins ferme, moins dense qu'aux Féroë; et que les cellules n'aient pas présenté non plus d'une façon aussi régulière la disposition quadrate si nettement accusée sur les individus que nous avions eu l'occasion d'étudier plus au sud. Les contours paraissent, par suite, moins nets, la forme plus irrégulière, en ce sens qu'elle ne présente plus autant l'apparence de sphères surajoutées les unes aux autres.

Nous avions trouvé, à diverses reprises, Tetraspora en grande abondance; au cours du voyage en premier lieu, dans les eaux de

<sup>1.</sup> Voy. Pouchet, Sur la flore pélagique de Naalsöfjord (Comptes rendus de l'Acad. des sciences, 11 janv. 1892). — Sur une Algue pélagique nouvelle (Soc. de Biologie, 18 janv. 1892). Cette Algue a été désignée depuis sous le nom de Phæocystis Poucheti, par M. de Lagerheim. Voyez ci-dessous Note sur les collections cryptogamiques, par M. Hariot.

Jan Mayen. Lors du retour du Spitzberg, je résolus de rechercher les nuages de Tetraspora qui pourraient se rencontrer. Pour cela, le procédé consistait simplement à puiser à l'aide d'un bocal, du pont du navire, l'eau le long du bord. On prenait seulement les précautions nécessaires pour que le vase ne s'emplît pas brusquement, afin d'éviter le déchirement et la dissociation de l'algue par la violence des remous. Les indications données dans la liste suivante, de l'existence ou de la non-existence de Tetraspora, se rapportent — sauf les deux premières — au mode de recherche que nous indiquons. Un tiers de litre d'eau environ était puisé du bord et versé doucement dans une cuve de verre à faces parallèles. C'est l'observation directe de celle-ci, à l'œil nu, qui a servi de base à nos appréciations. « Pas de Tetraspora » signifie seulement que par ce procédé sommaire on n'en constatait pas la présence ou plutôt l'abondance.

26 juillet, au soir, en vue de Jan Mayen, pêche au filet fin : Tetraspora Poucheti.

28 juillet, pêche au silet sin, dans la baie du Bois slotté: Tetraspora Poucheti est dominant (Voy. ci-dessous Observations journalières).

- 31 juillet, après-midi, température de la mer entre 3°,1 et 5°,1: les Tetraspora sont abondants, assez pour que je les montre à M. Gratzl dans la cuve de verre à faces parallèles.
- 11 août, 4 heures du soir, au large de la pointe sud de Prince Charles Foreland, eau bleue : pas de Tetraspora. — 6 heures, plus au nord, eau bleue : très peu de Tetraspora.
- 16 août, vers 7 heures du matin, gros temps, mer intermédiaire, plutôt verte : Tetraspora abondants. Vers midi, eau verte : Tetraspora abondants : on en compte plus de vingt dans la cuve à faces parallèles, bien qu'elle ne soit pas remplie.
- 17 août, vers 2 heures du soir, eau intermédiaire, plutôt bleue : pas de Tetraspora. 6 heures du soir, eau intermédiaire, plutôt bleue : pas de Tetraspora. 9 heures du soir, eau intermédiaire, plutôt bleue : pas de Tetraspora.
- 18 août, vers 4<sup>h</sup>30<sup>m</sup> du matin, mer bleue, beau temps: pas de Tetraspora. 7<sup>h</sup>40<sup>m</sup>, eau verte: pas de Tetraspora. 9<sup>h</sup>30<sup>m</sup>, eau verte: pas de Tetraspora. 1<sup>h</sup>50<sup>m</sup> du soir, eau verte: pas de Tetraspora. 5 heures, en vue des côtes de Norvège: pas de Tetraspora.

Tetraspora Poucheti paraît débuter, d'après ce que nous ont montré nos pêches au filet sin dans les eaux de Jan Mayen, par une sphère muqueuse très petite, assez analogue à celle qui marque le premier développement de Schizonema groenlandica Pouchet.

mais principalement des Coscinosdiscus, des Chætoceras, des Rhizosolenia en chaîne, de petites Navicules mêlées à des débris végétaux et provenant peut-être de la carène du navire; d'autres Navicules, au contraire, extrêmement longues, dépassent de beaucoup le diamètre du champ du microscope. On ne trouve point de Péridiniens. Ils vont d'ailleurs disparaître complètement autour de l'île Jan Mayen.

Le soir une deuxième pèche est faite pendant que le navire a stoppé, en face de Jan Mayen, avec l'appareil Biétrix. C'est une pèche jaune, une pêche de plankton végétal type. On y trouve à peine quelques rares Calanus finmarchicus et aussi quelques rares tubes de Tintinnidés. Par contre, nous y retrouvons la même Navicule très longue. et d'autres Navicules, des Coscinodiscus, des Chætoceras, enfin des Schizonema groenlandica Pouchet (voyez ci-dessus, p. 179) et des Tetraspora Poucheti Hariot, qui composent avec les Chætoceras et les Thalassiosira les formes dominantes de cette flore pélagique.

Le Bærenberg. — C'est le soir même de ce jour que nous avons aperçu le Bærenberg dans des circonstances où il se montre souvent '. On concevra d'ailleurs très bien que la montagne se montre ordinairement ainsi d'abord par le sommet, si l'on veut se rappeler qu'il suffit, pour que cela se produise, que la nappe de nuages existant généralement dans ces régions à la surface de la mer (brumes), ou à une très faible altitude, se déchire par places. Dès lors on pourra d'un nombre plus ou moins considérable de lieux sur la mer, apercevoir le sommet élevé de la montagne dans les conditions où lord Dufferin l'a vu et où il s'est présenté à nous, conditions qu'une photographie de M. Lancelin (Pl. II) a pu reproduire très heureusement.

27 juillet. — Le 27 juillet, la Manche est mouillée dans la baie de Mary-Muss. Le temps est très beau, la mer calme, la température de l'eau varie de + 2°,6 à + 3°,4. En débarquant, nous sommes frappés par le contraste des teintes de chacune des deux falaises qui s'étendent des deux côtés de la baie de Mary-Muss le long de la mer. Celle de droite (en tournant le dos à la mer), pleine de nids de Mouettes, est blanchie pas leurs excréments, tandis que celle de gauche occupée par des Guillemots (Uria troile, U. grylle) est teintée, par leurs excréments, de taches d'un rose sale. Cette différence doit s'expliquer sans doute par le genre spécial de nourriture des deux espèces. Les Mouettes se nourrissent habituellement de Poissons; les Guillemots, au con-

L

<sup>1.</sup> Voy. ci-dessus, Relation du commandant Bienaimé; voy. également Lord Dufferin, Letters from high Latitudes, Londres, in-8°, 1857, p. 213.

traire, mangent surtout des Crustacés, comme nous avons pu le vérifier au Spitzberg, où M. Pettit a trouvé le bec de ces animaux pleins de Gammarus, Calanus finmarchicus, Mysis, etc., au point qu'on a pu recueillir ceux-ci dans des tubes. Il est probable que le pigment rouge très abondant chez les Crustacés n'est pas complètement détruit en traversant le tube intestinal de ces Oiseaux (de même que chez le Turbot) et colore leurs excréments.

Les couvées sont fort avancées. En suivant la grève, nous trouvons un grand nombre de coquilles d'œufs ou plutôt de membranes coquillières mélées aux Algues que rejette la mer. Les nids sont échelonnés sur la falaise, à partir du niveau où les Renards ne sauraient les atteindre; mais, sans doute, un certain nombre d'œufs ou de jeunes tombent et servent ainsi de nourriture à ces animaux. Entre la falaise et la mer, nous rencontrons trois Renards; dans leur estomac, soigneusement observé, M. Aug. Pettit n'a trouvé que des débris d'Oiseaux et d'œufs, et des cailloux gros comme des noisettes. Il n'a découvert, dans les viscères de ces Renards, malgré l'examen le plus attentif, aucune espèce de parasites.

La falaise de droite (à l'ouest de la baie) est coupée par de larges ravins où coule l'eau des neiges supérieures, et qui sont tapissés d'une éclatante verdure. Quelques-uns de ces ravins laissent tomber, en cascade, des filets d'eau. Dans l'un d'eux, M. A. Pettit recueille deux espèces d'Algues Siphonées, une Ulothricée et une Vaucheriée, dont la présence à Jan-Mayen n'avait pas encore été signalée : ce sont Schizogonium crispum et Vaucheria hamata.

La faune littorale paraît extrêmement pauvre. Toutefois, M. A. Pettit recueille un grand nombre de Gammarus sous les gros galets.

Nous n'avons pas capturé de Céphalopodes: mais en ouvrant le tube digestif de plusieurs Oiseaux de Jan-Mayen, M. Aug. Pettit a trouvé, dans le gésier, des becs presque intacts. — Malgré un grand nombre de pierres retournées, pour chercher des Insectes, M.A. Pettit n'a pu réussir qu'à trouver un gros Acarien rouge<sup>2</sup>; nous devions le revoir en abondance au Spitzberg.

Les Algues brunes et rouges rejetées par la mer et qui forment, sur le rivage, un bourrelet de goémon presque ininterrompu, nous procurent quelques Annélides, quelques Cirrhipèdes de petite taille. Il

<sup>1.</sup> Les Helminthes paraissent au contraire extrêmement fréquents chez les Phoques de la région. Le tube digestif de ces animaux était parfois rempli d'une telle quantité d'Helminthes que les marins de la mission autrichienne renoncèrent bientôt à manger du Phoque (renseignement communiqué par M. Gratzl).

<sup>2.</sup> Probablement une Bdella.

est à remarquer que nulle part nous n'avons vu à marée basse ces Algues en place. L'eau, cependant, est d'une pureté remarquable et permet de distinguer le fond à plusieurs mètres. La végétation littorale est certainement loin d'être abondante. La plante la plus commune est représentée par Laminaria maxima. La drague ramène quelques autres espèces communes: Psilotia serrata Kūtz, Polysiphonia arctica Ag., deux Delesseria: D. sinuosa et D. Baerii. D'autres sont observées pour la première fois à Jan Mayen; ce sont: Jaminaria digitata, var. stenophylla Harvey; Laminaria, digitata var. complanata Kjel; Alaria grandifolia et enfin une curieuse Algue vivant dans l'épaisseur des coquilles et décrite par MM. Bornet et Flahaut (Congrès de botanique de 1889) sous le nom d'Ostreobium Queketti.

Le sol de l'île Jan Mayen, aux endroits les plus favorables, est couvert d'une végétation peu variée, mais remarquable par la vive coloration des fleurs. Ce sont essentiellement des Phanérogames dicotylédones. Les plantes, comme au Spitzberg, présentent en général un développement disproportionné de leur système radiculaire. Bon nombre prennent l'aspect de Crassulacées: c'est ainsi que certaines Saxifragacées rappellent le port des Sedum.

Nous n'avons rien à ajouter à ce qu'on connaît de la flore phanérogamique dans les pays de l'extrême nord et, en particulier, du vert intense ou de l'épaisseur des feuilles. Cette constitution représenterait, d'après certains botanistes, la forme la plus favorable qu'un végétal peut revêtir dans les régions où l'eau est rare, les corps sphériques offrant, pour un volume donné, le minimum de surface. Dans les terres arctiques, l'eau ne manque cependant pas, ni dans l'atmosphère, ni dans le sol. - Nous signalerons comme exceptionnelles, les moisissures recouvrant sur une épaisseur de plusieurs centimètres. l'intérieur de la maison autrichienne : car, nulle part ailleurs, nous n'en avons vu, tant sur les restes d'animaux, que sur les nombreuses pièces de bois flotté qui couvrent, en certains points, le rivage de l'île. Il semble que sur ces terres septentrionales la putréfaction soit un phénomène, sinon inconnu, tout au moins très rare; nous n'avons pas trouvé non plus d'insectes saprophiles; les alternatives de dégel et de regel y représentent à peu près la seule cause de destruction, mais leur rôle est considérable : les pierres les plus compactes, les laves à Jan Mayen, l'hypérite au Spitzberg, sont bientôt réduits en fragments. Nous avons trouvé et rapporté des galets sectionnés en lames parallèles, d'autres réduits en prismes irréguliers.

Le bois flotté, qui encombre la plage de la baie de Mary-Muss, comprend aussi bien des troncs entiers avec leurs racines, que des bois sciés. Un fragment d'écorce est rapporté à *Pinus sylvestris*, par M. Poisson, assistant au Muséum. Le bois n'est attaqué par aucun parasite marin. On trouve là également des épaves de navire et des boules de verre dont font usage les pêcheurs du nord pour soutenir leurs lignes ou leurs filets. Le bois finit à la longue par s'effriter, sous l'influence de la gelée, plutôt qu'il ne pourrit<sup>1</sup>.

L'abondance de bois flotté sur la plage de Mary-Muss contraste singulièrement avec la pauvreté de bois flotté qu'on trouve dans les fjords de la côte occidentale du Spitzberg. Mais, outre que les condiditions de circulation océanique ne sont pas les mêmes, il convient, sans doute, de faire ici la part des besoins de l'homme. Partout où l'on rencontre, dans ces pays froids, du bois flotté, c'est un avantage qu'on s'empresse de mettre à prosit. Nous ne doutons pas que la rareté du bois flotté sur la côte occidentale du Spitzberg ne résulte en grande partie de ce fait, que depuis trois siècles, elle est constamment visitée et que le bois slotté qu'on dut dabord y trouver en abondance, comme sur les autres plages du nord, a été consommé.

Le lendemain du jour où nous avions mouillé à Mary-Muss, nous étions devant la grande lagune du Sud, occupant aujourd'hui la place de l'ancienne baie du Bois flotté. Il résulte, des documents que l'on possède, que la digue de sable fermant aujourd'hui la baie transformée en lagune est peut-être à peine deux fois séculaire. Or, en regardant, du bord du navire mouillé à un mille environ. nous n'apercevions sur la rive très étendue, que quelques rares troncs d'arbres, montrant combien, en définitive, sont peu fréquents ces échouages, et que la quantité de bois encombrant la baie Mary-Muss n'a pu être apportée là que par un travail plus que séculaire. On eût retrouvé, sans doute, sur la rive profonde de la lagune, les grands amas de bois, qui avaient fait donner à cette ancienne baie le nom par lequel

<sup>1.</sup> D'après M. Graizl, ce bois, quand on le met debout, laisse suinter de l'eau par sa base. On le plaçait ainsi pour le faire sécher avant de l'employer au chaussage, comme on peut le voir sur la photographie (Pl. IV).

<sup>2.</sup> Weyprecht (Metamorphosen des Polareises, Vienne, 1879, p. 252) qui parle de la rareté du bois flotté sur la côte orientale du Groenland, ne fait aucune allusion à la grande quantité qu'il en existe au contraire à Jan Mayen. Weyprecht invoquant la rareté du bois flotté au sud de la Terre de Franz-Joseph, son abondance sur la côte nord du Spitzberg et sa rareté au contraire sur la côte occidentale de cette dernière terre, suppose une circulation régulière à travers l'océan Glacial, des glaces apportées par les grands fleuves sibériens. Il nous semble, quant à nous, que l'abondance du bois flotté est seulement en raison de la longueur de la période annuelle pendant laquelle la mer se trouve libre sur une côte donnée, favorable à l'échouage.

on la désigne. L'intérêt de ces observations nous fit regretter de ne pouvoir débarquer, comme on le verra plus loin.

L'après-midi, j'accompagne le commandant Bienaimé, à la lagune du Nord, que le Vogelberg sépare de la baie Mary-Muss. En route, le commandant tire quelques Guillemots alignés sur la falaise, sans que ses coups de fusil inquiètent, la plupart du temps, ceux qui sont dans le voisinage, même immédiat, des oiseaux atteints. On avait apporté un berthon, au moyen duquel je puis m'avancer jusqu'au milieu de la lagune qui est encore, en partie, couverte de glaces, et y pratiquer une pêche au filet fin <sup>1</sup>.

Dans le fond de la lagune, nous apercevons plusieurs grands oiseaux blancs qui sont pris pour des Mouettes et auxquelles il n'est pas donné d'attention. D'après le pilote Besnard, ces Oiseaux étaient des Cygnes; il aurait vu également des Canards.

Le même jour, une pêche au filet sin, faite au mouillage de Mary-Muss, donne les mêmes résultats que celle de la veille.

28 juillet. — La Manche fait le tour de Jan Mayen, par l'ouest. Le soir, vers 6 heures, elle mouille devant la digue de sable qui ferme aujourd'hui l'ancienne baie du Bois-slotté. M. A. Pettit monte dans le canot, avec une partie de l'état-major, pour tenter de débarquer. La mer, quoique très calme, brise contre la rive et il est impossible d'aborder. M. A. Pettit remarque la quantité considérable d'oiseaux qui volent au-dessus de l'embarcation et qui, comme les autres animaux de l'île, n'ont aucune désiance, malgré le grand nombre de coups de feu que l'on tire.

Un coup de drague donné rapporte très peu de chose. Le fonds est composé, en grande partie, de fragments cristallins; et même les débris organiques y paraissent fort rares.

La température de l'eau est de + 3°,4 à + 3°,7. Une pêche au filet fin est pratiquée et rapporte comme animaux : quelques œus de Copépodes et quelques jeunes Copépodes; le même œuf de Poisson déjà rencontré (voy. ci-dessus, p. 199), mais ici plus avancé; un Pluteus; quelques Radiolaires et Globigérines. La pêche, comme celles de la veille et de l'avant-veille, pratiquées dans les parages de Jan Mayen, est essentiellement végétale, se présentant dans le filet comme une boue jaune.

Dans ce depôt, Schizonema groenlandica et Tetraspora Poucheti

<sup>1.</sup> Voy. ci-dessus, p. 189 et p. 193.

<sup>2.</sup> Voy. ci-dessus, p. 159.

sont dominants, mêlés de Diatomées diverses et, en général, de très petite dimension: Coscinodiscus, Rhizosolenia, Thalassiosira Nordenskioldi Cleves; Thalassiosira alternans Pouchet; rares débris ou frustules de Chætoceras; Ceratium tripos et Peridinium divergens rares; chaînes de Thalassiosira et de Chætoceras jeunes, en quantité considérable.

31 juillet, en mer. Position du navire à midi : lat. 76°13', long. 6°44' est. Température de la mer entre + 2°,6 et + 3°,6.

Le matin, une pêche au filet fin est faite au moyen de la pompe. Malgré ce procédé défectueux, la pêche est intéressante, comme offrant la même apparence qu'autour de Jan Mayen. Toutefois les Copépodes y sont plus nombreux; on y trouve également des Appendiculaires, des Radiolaires. Les végétaux sont représentés, d'abord, par Collozoum groenlandicum Pouchet; puis des Coscinodiscus, des Chætoceras en chaîne, des masses muqueuses sphériques ou ovoïdes avec des chaînes enroulées, des Rhizosolenia, dont Rhizosolenia styliformis Bright. Enfin, nous trouvons également dans cette pêche, des Péridiniens: un petit Protoperidinium et Gymnodinium Wilczeki Pouchet (Voy. ci-dessus, p. 169).

Dans l'après-midi du mème jour, la température de l'eau étant de  $+3^{\circ}$ , à  $+4^{\circ}$ , les *T. Poucheti* sont très abondants dans la mer et je puis, par le moyen indiqué plus haut, les montrer à M. Gratzl.

ter août, au mouillage de la baie de la Recherche. — On est frappé, en descendant à terre, de la rareté relative des Lichens et, particulièrement, de Cladonia rangiferina. Les parties du sol couvertes de végétation présentent surtout des Phanérogames, en particulier, plusieurs espèces de Saules, des Saxifrages, des Draves, des Renonculacées, une Papavéracée en fleur (P. nudicaule) et quelques Graminées (Poa arctica). Les Lichens n'occupent qu'une place fort reculée dans la liste des espèces rangées selon leur ordre de fréquence. Les Champignons supérieurs (Hyménomycètes) ne sont pas rares. Plusieurs espèces sont recueillies par M. Aug. Pettit. Il est à remarquer que leur chapeau ne dépasse pas le niveau de la végétation environnante.

Dans les ruisseaux provenant de la fonte des neiges et des glaces, les cailloux roulés sur lesquels ils coulent présentent de nombreuses Algues (Confervacées?), généralement vertes, quelques-unes cependant brunâtres.

<sup>1.</sup> Indication donnée par M. P. Petit.

M. Aug. Pettit recueille, au rivage, de petits Crustacés sur les débris d'un Cétacé.

La baie de la Recherche semble être, parmi les points de la côte du Spitzberg que nous avons visités, celui où le climat est le moins rigoureux. C'est là que nous avons vu le moins de neige. M. Aug. Pettit capture, en abondance, des larves de Podurelles, dont quelquesunes sont arrivées vivantes en France, mais sans avoir pu achever leur métamorphose. Elles se tiennent au contact de la boue, sous de larges pierres, en compagnie du même Acarien rouge que nous avions trouvé à Jan Mayen. Souvent ces Acariens sont entourés de débris d'individus adultes desséchés et de mues. Quelques-uns de ces Acariens semblent, d'ailleurs, envahis par un Champignon parasite.

M. Aug. Pettit ramasse également plusieurs Araignées. Elles ne paraissent pas tisser de toiles et vivent cantonnées dans les fentes de clivage des schistes. Il recueille aussi des Diptères, mais en petit nombre. Les individus, d'ailleurs, semblent faibles, chétifs et comme subissant l'influence du climat. Aux heures les plus chaudes on les voit voleter à quelques centimètres au-dessus du sol, mais ordinairement ils restent appliqués à la face inférieure des cailloux les moins humides.

Sur le bord de la mer un cordon d'Algues mortes est mêlé de quantités de coquilles de Lamellibranches, les mêmes que la drague ramènera du fond de la baie, notamment des *Cardium*, mais toutes de petite taille. Ce cordon de détritus sert également d'asile à de nombreux Nématodes et à l'Acarien rouge.

2 août, au mouillage de la baie de la Recherche. — La journée est consacrée à des courses sur les îles du fond de la baie et à l'île aux Eiders. Les unes et les autres, abritées des incursions des Renards quand le fjord est libre de glaces, semblent des lieux d'élection pour la nidification. En général, la couvée des Eiders est terminée, les nids sont abandonnés; nous pouvons cependant recueillir encore des œufs prêts d'éclore. Les animaux sont découplés; les femelles et les mâles forment de petites troupes séparées. Celles composées de femelles se montrent plus fréquemment. Quelques jours après, à Skans-bay, nous voyons une femelle d'Eider qui nage en portant plusieurs poussins sur son dos entre ses ailes soulevées. Au contraire, à l'île aux Eiders, M. Aug. Petit aperçoit une femelle qui se sauve à terre en abritant ses poussins sous ses ailes, et semblant presque les presser et les retenir contre elle pour une course plus rapide. Il est à remarquer que les animaux n'ont plus ici cette absence de méfiance qui

nous avait frappés à Jan Mayen. Toutefois la crainte de l'homme semble moins grande chez les Oiseaux de mer, tels que les Mouettes, sans doute parce qu'ils ne sont pas chassés.

Un coup de seine donné dans le fond de la baie n'a fourni presque aucun résultat, rapportant seulement des *Cottus* et un gros Palémon (?) On est plus heureux avec les fauberts plongés du bord, qui reviennent chargés d'Oursins, de Pagures très abondants, d'Annélides, etc.

Chaque jour les chasseurs tuent de nombreux oiseaux; les jeunes Guillemots présentent surtout une intéressante particularité: le raclage de leur bec fournit à M. A. Pettit des récoltes abondantes de petits Crustacés que nous n'avons pu nous procurer autrement (Voyez ci-dessus, p. 201).

L'eau de la baie est verte, toutefois le plankton est à peu près exclusivement animal; j'avais également observé cela dans le Dyrefjord.

3 août, au mouillage de la baie de la Recherche. — Excursion le long de la rive orientale de la baie jusqu'à la pointe aux Rennes qui en marque l'entrée, pour aller reconnaître l'état de deux squelettes de Baleines jetés à la côte en face de l'île aux Eiders. Les deux squelettes appartiennent à des individus de grande taille, probablement Balænoptera Sibbaldii dont la présence l'un près de l'autre en cet endroit est assez difficile à expliquer. La mer a en partie dissocié les squelettes, et, lors de notre second séjour à la baie de la Recherche nous avons pu seulement prélever les vertèbres cervicales de l'un d'eux (Voy. 13 août).

Le bord du rivage entre le glacier de l'Est et la pointe aux Rennes est formé en grande partie par des schistes très fissiles offrant des trainées contournées de matière charbonneuse figurant des empreintes végétales. Sous l'influence des agents atmosphériques, ces schistes se désagrègent en minces plaquettes. Les couches de la roche sont séparées par des bandes très nettement dessinées de grès ferrugineux d'une épaisseur de 6 à 8 centimètres en moyenne.

Un jeune Phoque a été tué. M. A. Pettit recueille sur lui de nombreux parasites 'et en particulier une Filaire logée dans le tissu cellulaire de la région thyroïdienne. Le rectum présente de nombreux Échinorhynques; le rostre, armé de crochets par lequel l'animal est fixé, détermine à la surface de la muqueuse la formation d'une sorte de cupule qui abrite la portion antérieure du parasite. L'examen des muscle du même Phoque n'a pas fait découvrir de Psorospermies.

<sup>1.</sup> Voy. ci-dessus, p. 201, note.

Nous n'avons vu en somme que peu de Phoques; celui-ci seulement, et un autre, adulte, dans la baie de la Recherche; plus tard en sortant de l'Is-fjord, le 10 août, M. A. Pettit en a aperçu une bande d'une douzaine, à peu de distance du navire.

5 août, au mouillage d'Advent-bay. — C'est à Advent-bay que nous trouvons, semble-t-il, la végétation la plus développée, bien que le climat y paraisse plus rigoureux qu'à la baie de la Recherche. M. le docteur Couteaud et M. Aug. Pettit ont recueilli là un herbier assez riche et trouvé nombre d'espèces qui ne se sont pas présentées ailleurs. Les traces des Mammifères qui fréquentent les herbages des pentes de la baie, sont abondantes, Rennes, Renards, Léporides.

Pendant le temps de la nuit, les montagnes environnantes à partir d'une certaine hauteur au-dessus la mer se couvrent de givre. Celui-ci dessine avec une netteté toute particulière les accidents géologiques des pentes, et permet de suivre au loin l'inclinaison des assises du terrain; des photographies faites dans ces conditions seraient évidemment précieuses pour un relevé géologique. Ce givre disparaît dans la journée. Nous avons pu constater, au cours d'une excursion, qu'il mesurait 2 centimètres environ d'épaisseur.

Près du mouillage, à l'entrée de la baie, au-dessous du cairn topographique qui se trouve en cet endroit , la terrasse inférieure de la montagne, au niveau de la mer, est formée par des schistes écailleux se réduisant en minces plaquettes sous le marteau. Là encore, M. Aug. Pettit recueille plusieurs Araignées.

En gravissant la pente, on trouve à une certaine hauteur des bancs de grès ferrugineux; les agents atmosphériques les fractionnent en gros blocs qui roulent jusqu'au rivage; la plus haute couche à laquelle nous ayons pu parvenir est constituée par des schistes noirâtres, que l'humidité transforme en une boue presque ligniteuse. Au-dessus s'élèvent d'autres couches dont M. A. Pettit a pu recueillir un échantillon intéressant; c'est un bloc de grès présentant des rognons calcaires.

Il semblait en arrivant à ce niveau que nous ayons atteint le sommet du plateau montagneux. Cependant, j'avais été frappé de rencontrer là quelques roches qui certainement n'entraient pas dans la composition du terrain que nous avions sous les pieds. Nous eumes l'explication de ce fait plus tard en quittant Advent-bay par un temps magnifique qui nous permit de voir au loin le plateau montagneux

<sup>1.</sup> Voy. ci-dessus, p. 25 et p. 196, note.

sur lequel nous étions parvenus, dominé au loin par un pic considérable d'où avaient dû être détachées les roches ramassées par nous (fig. 27).

Le gisement de charbon marqué par le cairn de Lamont, de l'autre côté du ravin, nous permet de constater que la terre est restée gelée à une certaine profondeur. Sur les flancs de la colline, dans le ravin même, à 10 ou 20 mètres plus bas, le Dr Couteaud et M. Gratzl extraient quelques plantes fossiles d'un banc de grès situé au-dessous de la couche de charbon dont l'affleurement est marqué par le cairn.



Fig. 27. — Vue du large, du sommet lointain dominant le plateau au mouillage d'Advent-Bay, d'après un croquis personnel.

En A, un peu au-dessous du niveau du plateau, le long d'une créte, le cairn topographique. A droite, au-dessous du sommet lointain, un cirque que continue le ravin; à la droite de celul-ci, sur un mouvement de terrain, est indiqué le caira de Lamont, Comp. la vue, Pl. VII, et la carte, Pl. XIII.

Les seineurs sont allés don-

ner un coup de seine à l'entrée d'une large vallée qui s'ouvre sur la côte orientale de la baie et qu'on voit d'ailleurs indiquée sur les cartes. Le chef de pêche nous dit, au retour, avoir pris beaucoup de Poisson, puis tout perdu par une fausse manœuvre (Voy. 10 août).

6 août. — Une pêche au filet fin dans la Sassen-bay rapporte surtout des Copépodes, des Appendiculaires, de jeunes Mollusques gastéropodes et lamellibranches; une grande Sagitta; des débris de Beroë et un Tintinnidé dont le tube est très long. Quelques Peridinium divergens et Ceratium tripos, mais très rares. La pêche, en somme, est exclusivement animale, comme c'est l'ordinaire dans les fjords.

7 août, au mouillage de Skans-bay. — Les montagnes, en particulier le mont Châteaufort (voy. la carte, Pl. XIV), se présentent autour de nous avec un aspect spécial dont le type est en quelque sorte le Temple: elles sont constituées par de nombreuses couches nettement stratifiées, presque horizontales, plongeant un peu à l'ouest, suffisamment pour montrer des affleurements successifs à mesure qu'on s'avance de l'est à l'ouest, le long de la presqu'ile que termine le cap Thordsen. Skans-bay, comme Advent-bay, est le prolongement d'une vallée, avec une rivière divisée en nombreux ruisseaux coulant sur la boue.

Le soir, M. Aug. Pettit, en se plaçant à l'obscurité, constate que les

animaux provenant d'une pêche au faubert sont phosphorescents, les Oursins principalement.

J'avais résolu de faire une course dans la vallée profonde et à pentes escarpées qu'on rencontre entre Skans-bay et Sordello. J'espérais qu'elle nous conduirait peut-être jusqu'aux revers de Sauria-Hook et que nous pourrions y retrouver les mêmes fossiles. Nous désignerons cette vallée sous le nom de Fausse vallée des Rennes. Nous prenons, M. Pettit¹ et moi, pour y arriver, par le rivage souvent coupé de ruisseaux qui mettent à nu la roche (un grès argileux) formant le soubassement du terrain. Sur la terre, nous observons de nombreux débris de Rennes mais déjà anciens, sans doute de Rennes tués par les chasseurs. Arrivés à l'entrée de la vallée, nous suivons d'abord la rivière, puis nous avançons à mi-côte des éboulis sur sa rive droite, nous rapprochant autant que possible de la falaise à pic coupée de ravins, qui surmonte la pente d'éboulis.

La rivière a creusé son lit dans un grès extrèmement dur, quoique de nature argileuse, qui sous l'influence des agents atmosphériques se clive en fragments irrégulièrement cubiques. Mais cette roche n'apparaît qu'en de rares endroits; elle est le plus souvent cachée par les matériaux d'éboulement, qui occupent tout le fond de la vallée.

Vers le milieu de la longueur de celle-ci, autant que nous en pouvons juger, nous parvenons, en gravissant le talus, à une puissante couche de schistes siliceux. Cette formation qu'il faut vraisemblablement rattacher au trias, est recouverte par une couche de calcaire jaune et tendre dans lequel on peut observer des empreintes de Cératidés, entre autres Ceratites polaris Moj. ".

L'ensemble est couronné par une couche horizontale d'hypérite qui paraît former le sommet de la montagne. D'après M. Aug. Pettit, cette couche d'hypérite, par sa position et sa structure, correspondrait peut-être à la couche inférieure d'hypérite qu'on observe à Sauria-Hook et au-dessus de laquelle s'étagent les couches fossilifères jurassiques que nous recherchions. Toutefois, dans la Fausse vallée des Rennes, l'assise d'hypérite, autant que nous avons pu en juger, serait composée de deux formations distinctes. L'assise inférieure a pris, au niveau de l'affleurement, l'apparence de colonnades prismatiques, verticales, assez bien dessinées; tandis que les lignes de fracture de la masse supérieure sont légèrement inclinées et ne se présentent pas avec un caractère basaltique aussi accusé.

<sup>1.</sup> Ce qui concerne la géologie, dans ces notes, est dû à M. Aug. Pettit qui avait pour guide l'ouvrage bien connu de Nordenskiöld sur la géologie du Spitzberg.

<sup>2.</sup> Renseignement communiqué par M. Ramond, assistant au Muséum.

Un peu au delà de l'entrée de la vallée, on constate que la couche d'hypérite plonge brusquement, en figurant une faille large d'un mètre ou deux, qu'on retrouve surgissant de l'éboulis.

Au retour de notre excursion, au lieu de suivre la mer, nous prenons à mi-côte; nous revoyons, dans le lit de plusieurs torrents, le
grès argileux qui forme le fond de la Fausse vallée des Rennes. Cette
roche semble supporter une puissante masse de calcaire très coquillier, qui constitue, d'autre part, les escarpements de la rive occidentale de Skans-bay. Elle se présente sous l'aspect d'un énorme banc,
compact, résistant, pétri de fossiles. M. Aug. Pettit y recueille en
grand nombre, des *Productus*, des Spiriféridés, des *Strophonema*,
les mêmes que l'on retrouve dans les formations carbonifères de l'Europe.

Le soir, le commandant Bienaimé nous rapporte d'une excursion qu'il a faite à Sordello, trois grands Agarics dont le chapeau mesure 10 centimètres de diamètre et qu'il a recueillis près de l'établissement ruiné.

Une pêche au filet fin pratiquée dans Skans-bay rapporte un plankton surtout animal et contenant à peu près uniquement, comme végétaux, *Peridinium divergens*, et *Ceratium tripos*, celui-ci toujours de la même variété (Voy. ci dessus p. 172).

8 août. Au mouillage de Skans-bay. — Il pleut la plus grande partie de la journée. L'après-midi, je vais sur la rive est, à l'entrée de la baie. Le pied de la montagne est formé d'un gypse marmoréen d'un blanc éclatant, veiné de noir, qui plonge sous la mer, de l'est à l'ouest, selon l'inclinaison de toute la côte méridionale de la presqu'île que termine le cap Thordsen. On suit ce banc sous l'eau aussi longtemps que la transparence de la mer le permet. C'est lui sans doute qui constitue le haut-fond qui prolonge le cap Thordsen et dont M. A. Pettit remarquera le lendemain la blancheur. C'est probablement la même formation que M. Nordenskiöld a observée sur la rive de l'Isfjord opposée à Skans-bay et qui a valu à une montagne où elle est remarquablement développée, le nom de Gyps-Hook.

Sur la rive occidentale de Skans-bay le nombre des couches qui s'élèvent au-dessus de ce gypse marmoréen est considérable. Mais la falaise est à pic. Cependant nous pouvons distinguer des schistes noirs analogues à ceux que nous avons trouvés au-dessus du talus d'éboulis dans la Fausse vallée des Rennes.

9 août. - La Manche quitte Skans-bay, visite la Sassen-bay et

mouille le soir à Advent-bay. La journée est remplie par une excursion que fait M. A. Pettit en compagnie du D' Couteaud et de M. Leprince, enseigne de vaisseau, au gisement fossilifère de Sauria-Hook.

Pendant le trajet sur le haut-fond de roche blanche, qui s'étend à 800 mètres environ en avant du cap Thordsen, et où M. A. Pettit croit reconnaître le gypse marmoréen de Skans-bay, leur attention est attirée par des apparences de bulles liquides ou gazeuses, sautant à la surface de l'eau. Il leur est impossible d'en reconnaître la cause; ils restent seulement persuadés que le phénomène est dû à la présence d'un animal qu'ils ne voient pas. Le haut-fond qui arrive presque à fleur d'eau, donne, en quelques très rares endroits seulement, attache à des Laminaires.

La colline de Sauria-Hook est sur la côte nord-est du cap Thordsen, limitant au nord l'entrée de la vallée des Rennes parcourue par la rivière du même nom. Le soubassement doit être constitué par le gypse marmoréen dont il vient d'être question. Sur le rivage un cordon de galets cache à la vue la roche sous-jacente. Au-dessus s'étagent les formations triasiques : 1º ces formations débutent par des schistes calcareux peu épais qui ne dépassent que de quelques mètres le niveau de la mer; ils forment un banc stratissé horizontalement et séparé de la couche suivante par une bande de calcaire blanc de 60 centimètres d'épaisseur, très nettement délimitée; - 2º la couche suivante est schisteuse et semblable à la première, mais elle atteint un développement considérable. Elle renferme de nombreuses Daonella et des Cératidés. Un petit torrent qui tombe du haut de Sauria-Hook dans la vallée, la met à découvert. En sortant de la vallée sur le bord de la mer, on voit cette couche formant la majeure partie de la falaise qui existe en cet endroit. Partout où elle affleure, elle s'effrite rapidement en minces plaquettes et laisse (en se détruisant plus vite) surplomber au-dessus d'elle la couche suivante; - 3° cette couche, improprement désignée sous le nom de grès coprolithique, est formée par une pâte siliceuse, à grains fins, dans laquelle sont disséminées une multitude de concrétions noirâtres et quelques Brachiopodes; -4º dans une quatrième couche située au-dessus de la précédente, les Brachiopodes (Daonella) se présentent si nombreux qu'ils donnent un aspect de lumachelle au calcaire schisteux qui les renferme; -5º au-dessus s'étend une masse puissante de calcaires siliceux à l'intérieur desquels on peut, avec le marteau, mettre au jour des Céphalopodes d'assez grande taille (15 centimètres de diamètre); cette roche se présente en général sous forme de strates puissantes, mais en certains points elle est composée, au contraire, d'asssises de rognons

colossaux globulaires (quelques-uns atteignent 1 mètre et même 1m,50 de diamètre); ces rognons sont constitués par de gros fragments de calcaire qu'unit la silice; aucun de ceux que M. A. Pettit a brisés ou fait briser, ne lui a montré de fossiles. Par l'exposition prolongée à l'air, ces calcaires (strates ou rognons) prennent une patine qui rappelle celle des silex quaternaires : vraisemblablement, elle est due à de l'oxyde de fer; — 6º plus haut, au-dessus des calcaires siliceux, on trouve un grès arénacé, à ciment calcaire, tendre et jaunâtre; -7° entre cette dernière formation et la couche d'hypérite qui termine la montagne, doivent se placer différentes roches que le D' Couteaud et M. Aug. Pettit n'ont pas trouvées en place, mais dont on ramasse de nombreux échantillons dans le lit du torrent. - 8° Quant à la couche d'hypérite (Voy., p. 228, la description qu'en donne le professeur Meunier sous le nom de norite) qui couronne Sauria-Hook, elle se présente sur la tranche comme une colonnade rouge, d'une hauteur de 5 mètres environ. Les blocs qui s'en détachent constamment, offrent néanmoins une remarquable résistance aux agents atmosphériques et couvrent une grande partie des pentes, à l'exclusion des autres roches, plus facilement altérables.

A peu près à la hauteur de la couche de grès coprolithique que nous avons signalée, à l'endroit où la pente de la montagne passe de la vallée sur la mer, émerge un banc d'hypérite puissant, plongeant légèrement vers l'ouest, dont M. Aug. Pettit n'a pu déterminer les relations stratigraphiques exactes.

10~août, au mouillage d'Advent-bay. — Beau temps, température de la mer, de  $+4^{\circ}$  à  $+4^{\circ}$ ,8. M. Aug. Pettit, accompagné de M. Leprince fait une course dans la vallée qui s'ouvre sur la côte orientale de la baie, dont il a été question plus haut (Voy. 5 août). Ils remontent pendant plusieurs kilomètres le cours du ruisseau. Ils trouvent çà et là de nombreux bois de Rennes et même un crâne; il est assez probable que la plupart de ces restes proviennent d'animaux tués par les gens qui font le métier de les chasser.

Le long de cette vallée, MM. A. Pettit et Leprince trouvent également une assez grande quantité de fragments de charbon, pareil à celui du gisement du cairn de Lamont. Ces fragments étaient descendus par les ruisseaux tributaires du cours d'eau qui dessine la vallée. MM. Aug. Pettit et Leprince ne purent gravir la pente jusqu'au gisement. Ils rapportent également un bloc pétri de coquilles tertiaires.

Pendant la journée, chaude, les calfats occupés à nettoyer la coque

du navire me signalent le grand nombre de Méduses qui passent près d'eux et en prennent à la main, tout en faisant leur besogne. Ce sont des Sarsia<sup>1</sup>; on recueille en même temps des Clio et des Ptéropodes.

Une peche au filet fin donne surtout Calanus finmarchicus; j'y trouve Peridinium divergens et Gymnodinium pulvisculus (Voy. cidessus, p. 170).

Les seineurs sont retournés donner un coup de seine à l'entrée de la vallée, à l'endroit où ils avaient pêché lors de notre premier séjour à Advent-bay le 5 août. Ils rapportent cinq Saumons (Salmo umbla, f. alpinus L.). M. Aug. Pettit recueille, dans leurs viscères, un grand nombre de Plathelminthes; on constate qu'ils ont l'estomac plein d'alevins de diverses espèces.

Le soir, un coup de drague donné du navire rapporte une vase gluante dans laquelle on récolte un Poisson (Lumpeneus lampetræformis Walb.), des Vers et quelques Lamellibranches (Yoldia arctica).

Le faubert, plongé du bord, ramène d'assez nombreux échantillons.

11 août. — Nous entrons sans mouiller dans Green Harbour; nous sommes frappés de la quantité de neige qui couvre toute la baie et le rivage jusqu'à la mer. Sur la pente d'une montagne voisine de la mer, se distingue une immense tache de neige rouge.

Au sortir de l'Isfjord, le navire est entouré de Guillemots qui sont accompagnés chacun d'un seul jeune; ils font entendre un cri particulier comme pour le rappeler et le retenir près d'eux.

12 août. — En entrant dans la baie de la Recherche, le Commandant, sur ma demande, me fait conduire à terre avec M. le D' Couteaud, par le canot à vapeur, sous le commandement de M. Lancelin. M. Rabot nous accompagne. Je désire, en suivant méthodiquement la côte par le bord de la mer, retrouver le célèbre gisement de plantes fossiles qui existe en cet endroit. Il est d'ailleurs facile à reconnaître, soit du rivage, soit de la mer. On le découvre très aisément. Il occupe le milieu d'une crique bordée par une falaise de 10 mètres environ, et tranche par sa couleur plus foncée, sur les terrains qui le limitent à droite et à gauche. La couche, en effet, est redressée verticalement. Elle est large

<sup>1.</sup> Une de ces Méduses est figurée dans l'Atlas du Voyage de la Recherche, Zoologie, pl. H, 12. Cette planche porte : Anthozoa Ehr., Add.

<sup>2.</sup> La position de cette crique a été relevée exactement par les officiers de la Manche; voy. Pl. XII. Voy. également ci-dessus Rapport sommaire, etc., par le D' Couteaud, p. 152.

de 100 metres environ, comprise entre une couche puissante de quartzite qui occupe toute la partie occidentale de la petite baie et une couche de grès qui en occupe toute la partie orientale.

Au niveau de la couche fossilifère, un petit ruisseau se creuse actuellement une tranchée. C'est le déversoir du bord occidental extrême du glacier de Scott. Celui-ci occupe plusieurs vallées, de moins en moins larges de l'est à l'ouest. La portion du glacier qui occupe la première vallée à l'est, est le glacier qui descend jusqu'à la mer dans la baie de la Recherche (glacier de l'Ouest); les autres parties, plus occidentales, n'atteignent pas tout à fait le rivage (Voy. Pl. XXI). C'est au pied de la dernière pente contre laquelle s'appuie l'extrémité occidentale du glacier, que coule le ruisseau en question et que se trouvent par conséquent la crique et la couche fossilifère.

Les couches sont inclinées d'environ 40° au nord-est. Vers l'est de la crique se voit une énorme faille de 200 mètres environ de largeur, remplie par un terrain morainique, faille au delà de laquelle les mêmes terrains se représentent sous une inclinaison moindre.

M. Aug. Pettit n'a pu d'ailleurs établir la succession rigoureuse des terrains du gisement. Toutesois, en prositant des endroits les plus savorables, on reconnaît de l'ouest à l'est, la succession des couches suivantes: 1° quartzite; — 2° roche ligniteuse; — 3° grès sossilisère; — 4° grès noirâtre où abondent les sossiles végétaux, représentés par des rameaux, des seuilles et quelques fruits bien conservés (Nissa arctica); — 5° grès se présentant en deux bancs séparés par une couche de la même roche à l'état meuble.

13 août, baie de la Recherche. — Pendant qu'aidé d'une forte équipe je prélève les vertèbres cervicales d'un des deux squelettes de Balænoptera Sibbaldii échouées en dehors de la pointe des Rennes (Voyez ci-dessus 3 août), le Dr Couteaud et M. A. Pettit accompagnent le Commandant à l'île aux Eiders où ils recueillent de nombreux fossiles, mais assez mal conservés; leur état toutefois permet de les déterminer. M. Aug. Pettit, grâce à la disposition favorable de l'île, établit aisément la succession des roches. Elles se présentent en bancs puissants, inclinés de 20° environ vers le sud, c'est-à-dire vers la pointe aux Rennes, où l'on retrouve quelques-unes des mêmes formations. Sur le rivage, s'étend une couche de schistes foncés et durs

<sup>1.</sup> L'île aux Eiders, indiquée sur la plupart des cartes comme formée d'une seule terre, est en réalité double : elle se compose de deux ilots séparés par une passe étroite.

s'élevant à peine au-dessus du niveau de la mer. Une seconde couche leur succède, qui présente des masses globuleuses, couvertes de nombreuses dépressions hémisphériques; l'aspect de ces nodules rappelle grossièrement l'apparence de certains Échinides fossiles. Ces deux premières couches n'atteignent pas 3 mètres d'épaisseur. Les assises supérieures sont constituées d'abord par des phanites de nature bréchiforme et ensuite par des bancs de calcaire dur qui forment la partie supérieure de l'île. Ces derniers renferment la même faune que les calcaires de Skans-bay (Voy. ci-dessus, p. 211). Les Polypiers, toutefois, y sont peut-être plus nombreux. Les fossiles sont surtout condensés vers les parties supérieures de la couche calcaire où ils forment un lit continu.

Le soir, M. Gratzl me signale la présence d'un certain nombre d'ossements de Cétacés au bord du glacier de l'Ouest. Là, en effet, je trouve plusieurs squelettes dissociés de Beluga et je recueille plusieurs têtes. Il y a aussi, mais en plus petit nombre, des débris de Globiceps. Il est difficile de savoir si ces squelettes proviennent d'animaux échoués en cet endroit, ou tués par des pêcheurs qui les auraient exploités à cette place.

16 août. — En mer: position à midi: lat. 75° 45' nord, long. 11° 31' est (estime). — Position à 8 heures du soir: lat. 75° 03', long. 13° 02'; température de la mer + 6°1. Pendant qu'on prend à cette place, à peu près par le travers de l'île aux Ours, une observation de températures profondes, une pêche au filet fin est pratiquée. Elle est particulièrement intéressante. Outre les Tetraspora Poucheti abondants, elle semble surtout constituée par de grands Chætoceras boreale adultes et par leurs débris (Voy. ci-dessus, page 179); on trouve également Rhizosolenia, Ceratium tripos du type commun, rares Peridinium divergens, Globigérines. La pêche, malgré de nombreux Copépodes et des Tintinnidés, est essentiellement végétale.

#### EXPLICATION DE LA PLANCHE XXII

Fig. 1. — Gymnodinium Wilczeki Pouchet. Diamètre 80 × 75 μ.

Fig. 2. - Sphærosperma typus Pouchet.

Fig. 3 a. — Sphærosperma evanescens Pouchet. Diamètre 30 μ. — 3 b. Le même en développement.

Fig. 4 a et 4 b. — Sphærosperma spinosum Pouchet.

Fig. 5. — Sphère muqueuse au sein de laquelle se montre une fronde de Schizonema groenlandica Pouchet, aux premières phases de son développement.

Fig. 6. — Sphère muqueuse contenant une chaîne de Diatomées (Rhizosolenia?) en développement.

Fig. 7. - Autre. Diamètre 20 μ.

Fig. 8. — Autre, de forme ovoïde, vue perpendiculairement aux tours de spire.

Fig. 9. - Autre, déformée par pression.

Fig. 10. — Sphère muqueuse avec chaîne de Diatomées (Thalassionema) dont les individus cellulaires sont bien développés. Diamètre 1/45 μ.

Fig. 11. - Autre, dont la masse muqueuse a subi une légère dilacération.

Fig. 12. — Autre, où les individus cellulaires ne sont bien développés que vers une extrémité de l'ovoïde. Diamètre transversal 5ο μ.

Fig. 13 et 14. — Autres où la plupart des individus cellulaires sont avortés.

Fig. 15 a. — Tetraspora Poucheti Hariot. Diamètre 1 millim. — 15 b. Fragment du même, grossi. Diamètre des individus cellulaires, 7 μ.

# XI ·

## LISTE DES POISSONS RECUEILLIS PAR LA MANCHE DANS L'OCÉAN GLACIAL ARCTIQUE

Communiquée par M. le professeur Vaillant, du Muséum.

Salmo umbla, forma alpinus L.
Gadus morrhua L.
Westmanhaven (I. Férodes Lerwick, ilot Bressa (Isl Ammodytes tobianus L.
Lumpeneus lampetræformis Walb.
Centronotus gunellus L.
Salmo umbla, forma alpinus L.
Westmanhaven (I. Férodes Lerwick, ilot Bressa (Isl Westmanhaven (I. Férodes Lerwick) (Spitzberg).
Isa-fjord, Lerwich, ilot E

Cyclopterus lumpus L.
Cottus scorpius L., var. groenlandicus C. V.
Montée d'Anguille (trois individus). Advent-bay (Spitzberg).

Westmanhaven (I. Féroë).

Lerwick, ilot Bressa (Islande).

Westmanhaven (I. Féroë).

Advent-bay (Spitzberg).

Isa-fjord, Lerwich, ilot Bressa (Islande), Westmanhaven (I. Féroë), Bell-sund (Spitzberg).

Dire-fjord (Islande).

Advent-bay (Spitzberg). Reykiawick, Dire-fjord (Islande).

Lerwick, tlot Bressa (Islande).

## XII

## LISTE DES PLANTES PHANÉROGAMES RECUEILLIES A JAN MAYEN ET AU SPITZBERG'

Communiquée par M. le professeur Bureau, du Muséum.

#### JAN MAYEN.

Ranunculus glacialis L. Cochlearia arctica Schlcht. Cerastium alpinum L. Saxifraga rivularis L.

nivalis L.

cæspitosa L.

Saxifraga oppositifolia L. Polygonum viviparum L. Oxyria digyna Hill. Salix herbacea L. Luzula arcuata Wahl.

### SPITZBERG (Advent-bay).

Draba hirta L. Potentilla emarginata Pursh. Saxifraga hieracioides W. Kit. Cassiope tetragona L. Polemonium pulchellum Bunge. Luzula hyperborea Rob. Brown. Eriophorum Scheuchzeri Hampe. Carex misandra Rob. Br. Poa arctica Rob. Br. Equisetum scirpoides Mich.

### SPITZBERG (Bell-Sound).

Papaver nudicaule L. Draba hirta L.

Salix reticulata L.

- oblongata Rob. Br. Cerastium alpinum L. Dryas octopetala L.

Saxifraga hieracifolia Waldst. Kit.

oppositifolia L. cæspitosa L.

Saxifraga cernua L. Saxifraga hirculus L. Pedicularis Œderi Wahl. Oxyria digyna Hill. Empetrum nigrum L. Salix retusa L. - polaris Wahl. Luzula arcuata Wahl.

Phippsia algida Rob. Br.

1. Les déterminations ont été faites par M. Franchet.

# Spitzberg (Skans-bay).

Papaver nudicaule L.
Walbergella apetala Fries.
Saxifraga decipiens Ehrh.
Nardosmia frigida Hook.
Cassiope tetragona Don.
Mertensia maritima Gray.
Oxyria digyna Hill.

Luzula arcuata Wahl.

— hyperborea Rob. Br.

Eriophorum Scheuchzeri Hampe.

Carex misandra Rob. Br.

Poa arctica Rob. Br.

Equisetum scirpoides Mich.

## XIII

## NOTE SUR LES ÉCHANTILLONS GÉOLOGIQUES RECUEILLIS PAR LA MANCHE AU COURS DE SON VOYAGE

Par M. le professeur Stanislas Meunier, du Muséum.

La mission de la Manche dans les mers septentrionales a valu au Muséum d'histoire naturelle une série d'échantillons qui se signalent à la fois par leur nombre et par leur intérêt. Déjà nous possédions des collections provenant, au moins en partie, des mêmes localités et sans doute divers échantillons sont venus répéter des spécimens que nous avions dans nos tiroirs, mais leur valeur est loin d'en être diminuée et les travailleurs y trouveront d'importants matériaux à étudier. On doit féliciter M. le professeur Pouchet et ses collaborateurs d'avoir pu trouver, au milieu de leurs multiples occupations, le temps et le moyen de faire une récolte aussi abondante.

Aussitôt parvenus au laboratoire de géologie du Muséum, les échantillons ont été déterminés et enregistrés. La reproduction du catalogue ainsi dressé montrera, mieux que toutes les dissertations, la valeur des collections que nous signalons. Il suffira d'ajouter quelques explications complémentaires au sujet des types les plus intéressants.

#### 1. ISLANDE.

Nos 1 à 10. Tuf volcanique avec nombreuses coquilles sub-fossiles. Il s'agit d'une roche remarquable à première vue, même pour les personnes étrangères à la géologie à cause de ses caractères ambigus. On y voit, en effet, en même temps, un facies rappelant les roches volcaniques et des coquilles qui supposent nécessairement une origine aqueuse. C'est que l'histoire de ces masses est fort compliquée quoique complètement élucidée par l'observation des phénomènes actuels. L'ac-

tivité volcanique qui s'exerce depuis longtemps en Islande a d'abord déterminé la sortie au travers du sol de roches tout à fait pyrogènes, de la nature des laves plus ou moins basaltiques, ou des trachytes plus ou moins voisins des andésites. Une partie de ces matériaux, comme il arrive dans toutes les éruptions, a été rejetée du cratère à l'état de poussière sine, généralement et improprement qualissée de cendres et beaucoup de ces cendres ont été se déposer au fond de la mer, soit qu'elles y aient été précipitées directement de l'atmosphère, soit que les eaux courantes les aient amenées dans le bassin en ruisselant sur le sol exondé. Elles se sont mélangées ainsi à des produits dérivant de la trituration par les vagues de roches plus ou moins massives, également d'origine volcanique et qui constituent les falaises sur une bonne partie des côtes de l'Islande. On conçoit aisément que ces détritus, en se stratissant sur le fond de l'océan, s'y soient mélangés avec des vestiges variés parmi lesquels les coquilles des Mollusques occupent le premier rang. Ces phénomènes successifs, quoique ayant demandé un temps fort long, sont cependant compris dans la période géologique tout à fait actuelle et toutes les coquilles empâtées dans le tuf volcanique dont il s'agit sont identiques aux espèces qui vivent actuellement dans la région.

- 11. Vase marine avec coquilles marines. Cette vase diffère avant tout du tuf précédent par sa nature essentiellement argileuse. Mais il est bien probable que l'argile dont elle est formée dérive par une simple décomposition des matériaux volcaniques eux-mêmes.
  - 12. L'au marine recueillie à Dyra-Fjord le 25 mai 1892.
- 13. Scories volcaniques. Baie de Skaerafjord. Ces scories représentent les parties superficielles des coulées et parfois des lopins de matière lancés en l'air encore à l'état fondu ou pâteux. Elles doivent leur structure vacuolaire au dégagement des bulles de vapeur d'eau qui, au contraire, a été exprimée par pression des régions profondes des nappes. Les vacuoles ainsi ménagées dans les roches volcaniques ont souvent servi de réceptacle à des matériaux qui se sont constitués peu à peu sous la forme de minéraux définis. C'est ainsi que les zéolithes, le quartz à divers états, la calcite (spath d'Islande) et d'autres espèces ont pris naissance dans des gisements analogues dont l'âge est suffisamment ancien.
- 14. Grès argileux. Reykiavik. Cette roche est avant tout formée de grains quartzeux cimentés par une argile assez fine.
- 15. Grès ferrugineux. Skaerafjord. C'est une roche qui ne dissère de la précédente que par son ciment qui admet de l'oxyde de fer et de la matière organique, végétale et plus ou moins tourbeuse.

#### 2. ILES FEROÉ.

- 16. Vases de Westmanhaven. Ces vases provenant de 20 et de 30 mètres de profondeur montrent au microscope de très nombreux grains cristallins associés à une substance amorphe tout à fait argileuse. Il est facile de rattacher ces grains aux minéraux des roches éruptives et le pyroxène est spécialement reconnaissable. La portion hydratée est également loin d'être entièrement amorphe : on en sépare de petits grains actifs de nature zéolithique.
- 17. Tourbe de Westmanhaven. C'est à 140 mètres au-dessus du niveau de la mer que cette tourbe a été recueillie. Elle est chanvreuse, c'est-à-dire, composée de végétaux encore très reconnaissables et peu altérés.
  - 18. Eau de mer recueillie en vue des îles.

#### 3. ILE JAN MAYEN.

- 19. Eau de mer prise en vue de l'île.
- 20. L'au douce de la lagune de Jan Mayen.
- 21. Graviers des plages de Jan Mayen. Ces graviers sont presque exclusivement formés de débris de roches volcaniques et éruptives. Le triage permet d'en retirer des échantillons qui se rapportent aux différents types lithologiques qui vont être énumérés.
- 22 à 23. Sables formant le fond du mouillage de la côte Est, dit du Bois flotté. Nous rencontrons ici douze échantillons de sables fins pris en des points disserents de la côte orientale de l'île de Jan Mayen, à 1 kilomètre environ au large et par 20 mètres de prosondeur. Ils sont d'une étude minéralogique très intéressante et permettent d'assister, pour ainsi dire, au triage si exact que le mouvement des slots réalise aux dépens des matériaux pulvérulents. Certains d'entre ces sables sont formés cependant de mélanges très compliqués et je signalerai tout spécialement le n° 22, dont l'analyse m'a fourni : du ser oxydulé titanisère, facilement extrait au barreau aimanté, du pyroxène augite, de l'amphibole en quantité beaucoup moindre, du seldspath labrador en grains incolores très reconnaissable au microscope, du sphène, du zircon, du péridot très abondant, de la bronzite, de l'apatite.
- 34 à 39. Scories volcaniques. Ces numéros concernent des roches assez variées pour l'apparence : la grosseur du grain, le diamètre des vacuoles. La couleur aussi est loin d'être toujours la même. Néanmoins on s'assure aisément qu'il s'agit constamment de la même es-

ţ

pèce lithologique. La lame mince représentée Pl. XXIII, fig. 1 et qu'on peut accepter comme une moyenne, montre qu'il s'agit de scories basaltiques péridotiques.

40 et 41. Scories basaltiques réduites en petits fragments ou en lamelles superposées. — Il faut signaler spécialement des échantillons de scories basaltiques montrant, avec une éloquence exceptionnelle, l'intensité avec laquelle le froid peut intervenir comme agent de désagrégation des roches. C'est, si l'on peut dire, la gélivité portée à son maximum. La fig. 2 montre un gros galet recueilli sur la côte de Jan Mayen et que M. le professeur Pouchet a eu la bonne inspiration d'entourer de liens, asin d'éviter la dispersion des nombreux fragments dans lesquels il est réduit. Comme on le voit, ces fragments ont la forme de plaquettes d'épaisseur sensiblement uniforme et toutes rangées parallèlement les unes aux autres. La direction de ce clivage particulier ne semble pas déterminée d'une façon évidente par la structure de la roche. Celle-ci, examinée en lame mince au microscope, se présente comme un magnifique basalte à gros cristaux d'augite, de labrador et d'olivine reliés entre eux par des microlithes feldspathiques et pyroxéniques avec magnétite et quelques éléments accessoires.

La structure n'est aucunement schisteuse et si la fluidalité est évidente elle ne paraît pas avoir déterminé la direction des lignes suivant lesquelles les divisions se sont produites.

Ce bel échantillon représentera dans nos vitrines l'un des témoignages les plus nets de l'efficacité du froid au point de vue de la dénudation. D'autres roches voisines ont été débitées par la gelée en fragments prismatiques ou bacillaires.

42 à 49. Andésites. — Je réunis ici plusieurs spécimens que leur étude m'a fait reconnaître comme étant avant tout constituées par de l'oligoclase associé au pyroxène ou à l'amphibole. La fig. 3 montre ce que procure l'examen du n° 45 qui consiste en une andésite amphibolifère à grain très fin et douée d'une structure éminemment fluidale. Le fer oxydulé est disséminé en granules, en général anguleux; des débris de grands cristaux péridotiques parfois très corrodés et tout déchiquetés se voient çà et là.

50. Labradorite. — Parmi les échantillons basaltiques qui figurent en grand nombre dans la série de Jan Mayen, on a représenté ici (fig. 4) un type où le labrador est en grands cristaux associés à de petits grains d'augite et de fer oxydulé. La figure a été dessinée dans la lumière polarisée au grossissement de 80 diamètres.

#### 4. SPITZBERG.

La mission de la Manche a rapporté du Spitzberg une très nombreuse collection qui vient compléter les séries que nous possédions déjà et parmi lesquelles il est juste de rappeler celle qui fut naguère réunie par le D' Eugène Robert. La comparaison de ces anciens échantillons avec les nouveaux est fort intéressante et facilite bien des déterminations.

Les localités visitées par M. G. Pouchet et ses collaborateurs sont la baie de la Recherche, l'île aux Eiders, la pointe aux Rennes, Bell-Sound, Advent-bay, la baie de la Manche (Skans-bay) et Sauria-Hook.

Les roches qui viennent de ces points différents se rapportent, comme on le voit, à des horizons géologiques très différents; nous nous bornons à les mentionner en renvoyant aux travaux publiés antérieurement par M. Nordenskjold, par le Dr Richard de Drasche, par le Dr Nathorst et par beaucoup d'autres pour les considérations stratigraphiques.

#### a. Baie de la Recherche.

- 54. Ironc d'arbre fossilisé. Cet échantillon trouvé sur la côte, peut-être loin de son gisement d'origine, n'a pas été déterminé botaniquement. Il paraît provenir d'un Conifère et consiste en carbonate de chaux.
- 55. Calcaire lamellaire. Roche ancienne ou métamorphique d'un gris assez foncé traversée par des veinules de calcite spathique.
- 56 à 66. Diverses roches quartzeuses. Ce sont des grès plus ou moins altérés et des quartzites. Un des échantillons à ciment ocreux provient d'une couche associée, paraît-il, à des schistes renfermant des empreintes végétales que nous n'avons d'ailleurs pas retrouvées dans la collection.

Plusieurs quartzites renferment des filonets ou des veinules de quartz blanc plus ou moins laiteux.

# b. Ile aux Eiders.

Ici les échantillons ont été pris en place et permettent de reconstituer la structure géologique générale des points qui les ont fournis.

- 68. Schiste à grains fins. C'est une roche grisâtre qui affleure au-dessus de la mer et forme la base de l'île.
- 69. Schiste noduleux. Ce nouveau schiste est superposé au précédent.

- 70. Phianite. Roche quartzeuse noire formant une couche concordante avec les deux précédentes et complétant avec elles un ensemble de 4 mètres d'épaisseur.
- 71. Calcaire fossilifère. Couche de 4 mètres de puissance superposée à l'ensemble qui vient d'être décrit et qui contient de très nombreux fossiles à facies évidemment carbonifère. On distingue spécialement des Brachiopodes (spécialement des *Productus*) et des Coralliaires.

# c. Pointe aux Rennes.

72 à 76. Koches schisteuses diverses.

77. Calcaire noirâtre fossilifère. — Cette roche renferme des coraux qui paraissent devoir la faire considérer comme étant synchronique avec la couche n° 71 de l'île aux Eiders.

#### d. Bell-Sound.

Parmi les spécimens qui viennent enrichir les nombreuses séries que nous avions déjà de cette localité célèbre, il faut mentionner surtout des schistes et des grès qui, sous l'influence du froid, se sont réduits en polyèdres ou en plaques plus ou moins régulières (ils portent les nos 80 et 81).

82. Vases marines. — Ces vases recueillies en divers points devront être examinées spécialement.

# e. Advent-bay.

Pour la localité d'Advent-bay, les géologues de la Manche nous fournissent encore les éléments d'une stratigraphie à peu près complète et qui, malgré son caractère encore un peu hypothétique, présente un véritable intérêt.

84 à 87. Lignites pyriteux. — Ces lignites, dont nous possédons plusieurs échantillons, contiennent des empreintes végétales qui permettent de les attribuer à la période tertiaire.

Ils laissent, sur une plaque de biscuit de porcelaine, une trace beaucoup moins noire que celle de la houille de Charleroi prise comme terme de comparaison et présentant le reflet marron caractéristique des lignites.

La densité est égale à 1,31.

J'en ai dégagé 32,21 pour 100 de matières volatiles, et un échan-

tillon, calciné à l'air libre, a laissé 8,19 pour 100 de cendres. On en conclut pour la composition immédiate :

| Charbon          | 45,6o  |
|------------------|--------|
| Matière volatile | 32,80  |
| Cendres          | 8,19   |
|                  | 100.00 |

Cette cendre renferme de la silice et de l'alumine prépondérantes avec de l'oxyde de fer et de la chaux.

. ...

- 88. Grès fossilifère à ciment marneux. Les fossiles renfermés dans ces roches sont marins et manifestent un caractère également tertiaire. Dans la coupe, difficile à étudier, que présente la falaise, le grès est associé aux schistes et à quelques autres roches dont les explorateurs ont recueilli des fragments épars sur le sol:
  - 89. Grès avec surface frottée.
  - 90. Schiste avec empreintes végétales.
- 91. Grès avec concrétions nodulaires. Les nodules dont il s'agit, sensiblement sphéroïdaux, donnent à la roche un facies très particulier (fig. 5).
- 92. Nodules du grès précédent. Ces nodules ont été isolés par les intempéries et gisent sur le rivage.
  - 93. Calcaire coquillier. Véritable lumachelle.
- 93 bis. Hypérite. La roche éruptive dont voici un échantillon présente les analogies les plus intimes avec la véritable norite que nous allons décrire dans un moment comme provenant de Sauria-Hook.

# f. Skans-bay.

Les roches assez nombreuses qui nous viennent de Skans-bay permettent de reconnaître dans cette région la prédominance des terrains paléozoïques et vraisemblablement du terrain carbonifère.

- 94 à 96. Calcaire fossilifère. C'est une roche très compacte et de couleur foncée qui est remplie de Brachiopodes, à facies carbonifère. Certains échantillons sont pleins de Crinoïdes (fig. 6).
- 98 à 100. Roches quartzeuses et schisteuses. Ce sont des grès et des silex, ces derniers associés visiblement avec du calcaire.
- 106. Calcaire dolomitique. L'intérêt de ce calcaire réside dans la présence de Bellerophon, non déterminables spécifiquement, mais dont la présence est suffisamment éloquente.

# g. Sauria-Hook.

C'est d'une manière spéciale que M. Pouchet et ses collaborateurs. MM. le D' Couteaud et Pettit, ont étudié la constitution du sol à Sauria-Hook, localité peu distante de la précédente. La falaise présente des assises qu'on peut rapporter évidemment au trias, et qui sont associées à des nappes éruptives dont l'une forme comme un chapeau à la totalité de l'ensemble. On sait que M. Nordenskjold a le premier signalé ce point si intéressant d'où il a rapporté des restes de Saurien qui lui ont inspiré le nom imposé maintenant à la localité. M. Lindström a donné la composition de coprolithes qui gisent avec ces ossements et où l'on ne trouve pas moins de 23 pour 100 d'acide phosphorique.

La mission de la Manche ne nous a pas donné de fossiles du même genre mais en échange elle nous a permis d'introduire dans nos séries beaucoup de Mollusques très caractéristiques. Les Cératites, les Monotis (Daonella), les Posidonomya comptent parmi les mieux conservées.

- choïdale et où l'analyse chimique indique une forte proportion de produits bitumineux, est en certains points tout pétri de fossiles. Les vingt-cinq échantillons dont nous disposons montrent: Ceratites gemminatus Moj., C. Lindstromi, id. de nombreux Brachiopodes, etc.
- 110. Calcaire compacte noir avec nodules siliceux. Ce calcaire est fossilifère et surmonte le schiste précédent.
- 111. Calcaire schisteux grisatre fossilifère. Les plaques de cette roche qui repose sur le n° 110 sont recouvertes des empreintes bien caractérisées de Daonella. La sig. 7 indique leur apparence la plus ordinaire.
- en stratification concordant sur le précédent dont il se distingue tout d'abord par les grosses concrétions plus ou moins sphéroïdales dont il est rempli. On y recueille beaucoup de fossiles : le Ceratites Obergi Moj., de la fig. 8, en est extrait.
- 113. Grès calcaire. Au-dessus du calcaire précédent se présente ce grès qui est ordinairement entremêlé de schistes.
- est couronné par une nappe de roche éruptive qui présente au microscope une apparence reproduite par la fig. 9. Les minéraux prédominant sont l'anorthite en gros prismes mâclés et l'hypersthène en lames très larges remplies d'inclusions variées. Avec un volume moindre, se présentent le pyroxène, le mica noir, l'apalite et quelques autres minéraux très rares.

En résumé, on voit par les quelques détails qui précèdent que la mission de la Manche, bien qu'elle n'ait eu en vue la géologie que d'une manière tout à fait accessoire, a procuré aux collections géologiques du Muséum une nombreuse série de très précieux échantillons. Nous devons, à cet égard, de très vifs remerciements à M. le professeur Pouchet et à ses zélés collaborateurs.

# EXPLICATION DE LA PLANCHE XXIII

- Fig. 1. Scorie volcanique de Jan Mayen. Lame mince vue au microscope et montrant de grands cristaux incomplets de feldspath labrador, de péridot et de pyroxène, noyés dans une masse générale où abondent les granules de fer oxydulé et les microlithes feldspathiques. Grossissement: 80 diamètres.
- Fig. 2. Galet de roche scoriacée débitée par le froid en plaquettes sensiblement parallèles les unes aux autres. Côte de Jan Mayen. 1/4 de la dimension naturelle.
- Fig. 3. Andésite amphibolifère de Jan Mayen. Lame mince vue au microscope et montrant de grands cristaux incolores de feldspath oligoclase associés à des grains plus petits d'amphibole hornblende et de pyroxène augite et à de très nombreux grains de magnétite. Grossissement: 80 diamètres.
- Fig. 4. Labradorite de Jan Mayen. Lame mince, vue au microscope entre les nicols croisés. On y voit de grands cristaux de labrador maclés associés à l'augite et à la magnétite. Grossissement : 80 diamètres.
- Fig. 5. Grès à concrétions sphéroïdales d'Advent-bay. 1/4 de la grandeur naturelle.
- Fig. 6. Calcaire paléozoïque et probablement carbonifère de Skansbay. On y reconnaît surtout de nombreux Brachiopodes et des Crinoïdes. 1/3 de la grandeur naturelle.
- Fig. 7. Calcaire schisteux grisâtre à empreintes nombreuses de Daonella de Sauria-Hook. 1/2 grandeur naturelle.
- Fig. 8. Empreinte de Ceratites Obergi Moj. dans un calcaire noir de Sauria-Hook. 1/2 grandeur naturelle.
- Fig. 9. Norite en nappe étalée sur l'ensemble des roches de Sauria-Hook. Lame mince vue au microscope entre les nicols croisés où l'on reconnaît surtout de grands prismes d'anorthite maclés et de larges lames d'hypersthène riches en inclusions. Grossissement de 80 diamètres.

# XIV

# CATALOGUE DES OISEAUX OBTENUS PAR LA MISSION DE LA MANCHE EN ISLANDE, AUX FÉROË, A L'ILE JAN MAYEN ET AU SPITZBERG

Par M. E. Oustalet.

La Mission française a rapporté, des diverses localités qu'elle a eu l'occasion de visiter, une collection comprenant une quarantaine d'Oiseaux, plusieurs nids et un certain nombre d'œufs. Cette collection a été remise au Muséum, et j'ai immédiatement dressé le catalogue des objets qu'elle renfermait et dont quelques-uns figurent déjà dans les Galeries d'ornithologie. C'est ce catalogue que je transcris ci-après, en l'accompagnant de quelques observations relatives à la distribution géographique des espèces et aux époques de leurs captures dans les mêmes parages, mentionnées soit dans l'Histoire des Oiseaux d'Europe de H. E. Dresser, soit dans le Mémoire que M. le Dr F. Fischer et M. A. von Pelzeln ont publié en 1886, sur les Oiseaux et les Mammifères de l'île Jan Mayen, rapportés par l'Expédition autrichienne.

1. Haliætus albicilla L.

Un œuf, recueilli en Islande.

Le Pygargue ordinaire, qui est répandu sur toute la région paléarctique, avait déjà été signalé en Islande où il est sédentaire, ainsi qu'aux îles Féroë et au Groenland, où il se reproduit régulièrement.

<sup>1.</sup> A History of the Birds of Europe (1871-1881).

<sup>2.</sup> Die internationale Polarforschung (1882-1883). Die österreichische Polarstation Jan Mayen, ausgerüstet durch S. E. Graf Hans Wilczek, geleitet vom k. k. Corvetten-Capitan Emil Edlen von Wohlgemuth. — Vögel und Säugethiere von Jan Mayen gesammelt von D. F. Fischer, bearbeitet von D. F. Fischer und August von Pelzeln, 1886.

2. Cypselus apus L.

Un individu pris à bord de la Manche, en vue des Féroe, le 28 juin 1892.

Le Martinet noir paraît être très rare aux Féroë, où il n'avait été rencontré précédemment que deux fois, d'après Dresser , savoir le 1<sup>er</sup> juin 1849 et le 21 juin 1864 à Westmanshavn. Il n'a pas été signalé à l'île Jan Mayen, mais il a été observé en Laponie, dans le voisinage du lac Enara, sous le 69° degré de latitude nord.

#### 3. Anthus trivialis L.

Un individu tué en mer le 16 mai 1892 pendant la navigation dans la mer d'Islande.

Le Pipit des arbres (Anthus trivialis L. ou A. arboreus Bechst.) a été observé sous de très hautes latitudes. M. Collett cite un Oiseau de cette espèce qui a été capturé à Tromsœ et le D' Fischer en a pris deux autres individus dans les premiers jours de juin, sur l'île Jan Mayen.

#### 4. Saxicola ananthe L.

Un spécimen provenant de l'île Jan Mayen, où le Saxicola œnanthe a déjà été observé par le D' Fischer. D'après ce naturaliste, les Traquets motteux commencent à arriver dans l'île dans les premiers jours de mai et y deviennent bientôt assez nombreux. Pendant les mois de mai et de juin on les voit errer isolément sur les rivages, à marée basse, au milieu des Pluviers et chercher les petits Crustacés abandonnés par le flot. L'espèce est très commune et niche dans l'archipel des Féroë et a été rencontrée par sir J. Ross au Groenland sous le 70° degré de latitude nord 2. M. le professeur Pouchet avait déjà remis au Muséum, en 1881, un Traquet motteux tué à Vadsœ, sur les bords du Varanger Fjord, le 21 juin.

Comme le font observer avec raison MM. Fischer et von Pelzeln, le Saxicola ænanthe appartient donc à la faune des régions boréales, où il se reproduit régulièrement, et il se rencontre normalement à l'île Jan Mayen; mais on ne peut en dire autant du Turdus pilaris, du Turdus musicus, de la Motacilla alba et de l'Anthus aquaticus dont la présence accidentelle sur l'île Jan Mayen ne peut s'expliquer qu'en admettant que ces Oiseaux ont été jetés hors de leur route par des coups de vent, alors qu'ils gagnaient la Scandinavie et l'Islande. MM. Fischer et von Pelzeln rappellent toutesois qu'on a signalé la présence d'une Grive à Jan Mayen le 23 décembre!

<sup>1.</sup> A History of the Birds of Europe, t. IV, p. 525.

<sup>2.</sup> Dresser, op. cit., t. II, p. 192.

<sup>3.</sup> Op. cit., p. 109.

4. Charadrius minor Wolf et Mey.

Deux individus tués à Patrix Fjord (Islande), le 5 juin 1892.

D'après M. H. Seebohm<sup>1</sup>, l'espèce remonte plus haut encore, jusque sous le 60° degré de latitude nord.

5. Tringa maritima Brünnich.

Un spécimen conservé dans l'alcool et provenant du Spitzberg.

Le Bécasseau maritime visite en été le nord du Groenland, le Spitzberg et la Nouvelle-Zemble et séjourne durant toute l'année en Islande et dans le sud du Groenland <sup>2</sup>. A l'île Jan Mayen, d'après le docteur Fischer, les premiers émigrants de cette espèce passent au printemps à la fin de mai et au commencement de juin, et en automne à la fin d'août et au commencement de septembre <sup>2</sup>.

6. Hæmatopus ostralegus L.

Deux individus tués à Westmanshavn (Féroë) le 2 juillet 1892.

L'Huîtrier vulgaire est sédentaire aux îles Féroë, comme en Islande, et pousse ses migrations jusqu'au Groenland; mais il n'a pas été signalé jusqu'à présent sur l'île Jan Mayen.

7. Larus glaucus Fabr.

Deux spécimens tués le 6 août 1892 à S'kans-bay (Spitzberg).

Le D' Fischer avait déjà observé une vingtaine de paires de Goélands bourgmestres nichant sur l'île Jan Mayen, au mois de juin et de juillet, et avait capturé un assez grand nombre de ces oiseaux, d'âges différents 4. Il est certain que l'espèce demeure pendant tout l'hiver dans ces parages, de même qu'en Islande et au Groenland.

8. Pagophila eburnea Ph.

Deux individus, tués dans la baie de la Recherche, au Spitzberg. Les Pagophila eburnea nichent dans ces parages, de même qu'au Groenland, mais d'après le Dr Fischer elles ne se reproduisent point sur l'ile Jan Mayen, quoique l'on voie, dès les premiers jours de mai, quelques-unes de ces Mouettes, au plumage d'un blanc d'ivoire, volant autour de l'ile, par couples ou isolément.

9. Rissa tridactyla L.

Trois spécimens, tués au Spitzberg.

Les Mouettes tridactyles nichent dans les parties basses de l'île Jan Mayen. On les rencontre aussi en grand nombre dans les environs

- 1. The geographical Distribution of the family Charadriidæ, 1888, p. 132.
- 2. H. Seebohm, op. cit., p. 429.
- 3. Fischer et von Pelzeln, op. cit., p. 115.
- 4. Fischer et von Pelzeln, op. cit., p. 122.
- 5. Op. cit., p. 123.
- 6. Fischer et von Pelzeln, op. cit♠ p. 123.

de Tromsœ et dans les fjords des côtes septentrionales de la Scandinavie. M. Pouchet avait déjà remis au Muséum, en 1881, deux individus de cette espèce, tués l'un à Hammerfest, l'autre à Suerolklubben (Norvège).

10. Sterna macrura Naum.

Deux spécimens venant d'Islande, où ils ont été tués dans le Patrix Fjord, le 10 juin 1892.

Un individu, tué à Nesseby (Laponie norvégienne) au mois de juillet, avait déjà été donné au Muséum par M. Pouchet, en 1881. La Sterna macrura est d'ailleurs une des espèces caractéristiques de la faune arctique.

11. Procellaria (Thalassæca) glacialis L.

Quatre spécimens en peau et un spécimen dans l'alcool, venant de Jan Mayen.

De nombreux Pétrels de cette espèce avaient déjà été observés par M. le D' Fischer soit pendant la traversée de Norvège à Jan Mayen, soit sur l'île même, où ils nichent et d'où ils ne s'éloignent pas. même en hiver <sup>1</sup>.

12. Mergus serrator L.

Un individu tué à Reykiavik (Islande), le 19 juin 1892.

Le Harle huppé niche en Islande et au Groenland et visite la Nouvelle-Zemble, mais n'a pas encore été signalé sur l'île Jan Mayen.

13. Somateria mollissima L.

Deux spécimens mâle et femelle, tués dans le Bell Sund (Spitzberg), le 12 août 1892 (n° 902); quatre nids et quelques œufs obtenus sur les petites îles du Bell Sund.

L'Eider ordinaire se reproduit régulièrement au Spitzberg, à la Nouvelle-Zemble, sur l'île Jan Mayen et au Groenland, et est sédentaire en Islande.

14. Urria arra Pall.

Trois individus et quelques œufs venant d'Islande.

Le Guillemot arra ou de Brûnnich niche aussi en juin et juillet sur l'île Jan Mayen, ainsi qu'au Spitzberg, à la Nouvelle-Zemble et au Groenland.

15. Uria grylle L.

Deux spécimens tués l'un dans le Patrix Fjord (Islande), le 10 juin 1892 (n° 401), l'autre dans le Bell Sund (Spitzberg), le 12 août 1892 (n° 1036); un troisième individu sans indication précise de localité, mais venant probablement de Jan Mayen.

1. Fischer et von Pelzeln, op. cil., p. 120.

Le Guillemot à miroir se reproduit régulièrement à Jan Mayen, en Islande, au Spitzberg et au Groenland et visite la Nouvelle-Zemble.

16. Mergulus alle L.

Quatre individus tués sur l'île Jan Mayen.

Le Mergule nain est très commun dans cette île, où il niche de mai à juillet dans les crevasses des rochers des montagnes à oiseaux. Il se reproduit au Groenland et au Spitzberg, visite la Nouvelle Zemble et séjourne durant toute l'année en Islande<sup>1</sup>.

17. Alca torda L.

Un individu tué dans le Patrix Fjord (Islande), le 9 juin 1892 (n° 393). Le Pingouin ordinaire est commun en Islande et s'y reproduit régulièrement, de même qu'au Groenland; il manque à Jan Mayen et au Spitzberg.

18. Fratercula arctica var. glacialis Leach.

Un individu tué le 5 août 1982 dans la baie de l'Avent (Advent-bay) au Spitzberg. D'après le D<sup>r</sup> Fischer<sup>2</sup>, les Macareux arctiques de la variété *glacialis* séjournent à Jan Mayen de mai à septembre et s'y reproduisent, de même qu'au Spitzberg et au Groenland. On les rencontre aussi à la Nouvelle-Zemble.

Ces Oiseaux ont été préparés par M. Pettit, attaché à l'expédition de la Manche, et M. le D<sup>r</sup> Couteaud, médecin de la marine, a bien voulu me fournir à leur sujet quelques indications.

<sup>1.</sup> Fischer et von Pelzeln, op. cit., p. 119 et 127.

<sup>2.</sup> Op. cit., p. 120 et 127.

# XV

# NOTE SUR LES COLLECTIONS CRYPTOGAMIQUES RAPPORTÉES PAR LA MANCHE

Par M. Hariot, préparateur au Muséum.

#### I. - ISLANDE ET ILES FÄROER

M. le D' Couteaud, médecin de la marine, a profité du séjour de la Manche sur les côtes d'Islande et aux Färoer, pendant les mois de mai et juin 1892, pour y récolter quelques Algues marines, dont la détermination m'a été confiée. Les espèces et variétés recueillies sont au nombre de quarante-trois et ne renferment qu'une seule plante nouvelle pour la région, l'Elachista lubrica Rupr., qui parait y être commune.

Les travaux antérieurs, relatifs à l'algologie marine de l'Islande, sont résumés dans un mémoire de M. Strömfelt, paru en 1886, sous le titre de : Om Algvegetationen vid Islands Kuster. Un index bibliographique renferme la liste de toutes les données relatives à cette branche de la cryptogamie islandaise.

#### ALGUES

# A. Chlorophyllaceæ.

Ulva Lactuca L., Sp., II, p. 1163. — Reykiawik.

Cladophora (Spongomorpha) arcta (Dillw.), Kūtz. Phycol. germ., p. 263. — Skutula-fjord.

Ostreobium Queketti Bornet et Flah. Sur quelques plantes vivant dans le test calcaire des Mollusques, p. 15, pl. IX, f. 5-8. — Dans des coquilles de Mytilus.

Phæocystis Poucheti (Hariot). De Lagerheim, Botaniska Notiser,

I, p. 32, 1893. Syn.: Tetraspora Poucheti Har., Comptes rendus de la Soc. de biologie, 1892, n° 2, p. 36. — Färoer: Thorshaven (G. Pouchet, 1890).

# B. Phæophyceæ.

Ascophyllum nodosum (L.). Le Jolis, Alg. mar. de Cherbourg. Surface de la mer à 25 milles au sud de Dyra-fjord.

Himan!halia lorea (L.). Lyngb., Hydr. dan., p. 36. — Iles Färoer. Fucus vesiculosus L., Spec. plant., p. 1158. — f. typica. Strömfelt, Om Algvegetationen vid Islands Kuster, p. 34.

Surface de la mer à 25 milles au sud de Dyra-fjord.

f. sphærocarpa J. Ag., Grönl. Lamin. och. Fucac., p. 29. — Sans indication de localité.

Fucus evanescens Ag., Sp. Alg., p. 92. — Onundar-fjord; Färoer: Thorshaven.

Fucus edentatus De la Pylaie, Fl. de Terre-Neuve, nº 324. — Dyra-fjord.

Alaria esculenta (L.). Grev., Alg. brit., p. 25. — Färoer: Thorshaven.

Laminaria saccharina (L.). Lamour., Essai, p. 22. — f. latissima., Kjellm., N. Ish. Alg. fl., p. 287.

Il existe, dans l'herbier du Muséum, un spécimen étiqueté par M. Rostasinski: « race borealis ». Il présente une très large fronde et porte la mention suivante: « Misit ex insula Islandica comes de Moltke prætor regalis 1820. »

Elachista fucicola (Velley). Areschoug, Alg. Pugillus, I, p. 235.

— Sur les Fucus vesiculosus et evanescens. — Dyra-fjord; Onundar-fjord; Färoer: Thorshaven.

Elachista lubrica Rupr., Alg. Ochot., p. 388. — Reykiawik: sur Halosaccion ramentaceum. Pas encore indiqué en Islande.

Desmarestia aculeata (L.). Lam., Essai, p. 25. — Dyra-fjord; Skutula-fjord; Patrix-fjord; Reykiawik.

Dichloria viridis (Müll.). Grev., Alg. brit., p. 39. — Dyra-fjord; Färoer: Westmanhaven.

Ectocarpus siliculosus Dillw. (sub Conferva). Brit. Conf., p. 69 (p. p. ex Kuckuck). — f. typica Kuckuck, Beitræge z. Kenntniss ein. Ectocarpeen-Arten, etc., p. 15. — Sans localité. — Sporanges uniloculaires et pluriloculaires sur le même individu. Les premiers sont longs de 60 μ sur 32 de largeur; les seconds, quelquefois prolongés en un poil, longs de 120 μ sur 25 μ de largeur.

Pylaiella littoralis (L.). Kjellman, Skand. Ect. och Tilopt., p. 99.

— Subsp. β. firma Kuckuck, loc. cit., p. 9. — Sur Fucus edentatus.

#### C. Floridex.

Chondrus crispus (L.). Lyngb., Hydrophyt. dan., p. 15. — Färoer: Thorshaven.

Gigartina mamillosa (Good. et Woodw.). J. Ag., Alg. medit., p. 104. — Reykiawik.

Ahnseltia plicata (Huds.). Fries, Fl. scan, p. 310.

Callophyllis laciniata (Huds.). Kūtz., Sp. Alg., p. 744. — Färoer: Thorshaven; Westmanhaven.

Euthora cristata (L.). J. Agardh, Alg. Liebm, p. 12. — Färoer: Westmanhaven.

Rhodophyllis dichotoma (Lepetchin). Gobi, Algenpl. Weisses Meer, p. 35. — Skutula-fjord.

Rhodymenia palmata (L.). Grev., Alg. brit., p. 93.

- f.: typica Kjellman, Algæ of the Arctic sea, p. 147.
- α nuda Kjellm., loc. cit., Skutula-fjord.
- β marginifera. Harv., Phyc. brit., t. 217; Patrix-fjord.

Plocamium coccineum (Huds.). Lyngb., Hydroph. dan., p. 39. — Färoer: Westmanhaven; Thorshaven.

Delesseria sinuosa (Good. et Woodw.). Lam., Essai, p. 36. — Skutula-fjord; Färoer: Westmanhaven.

D. sanguinea (L.). Lamrx., Essai, p. 124. - Färoer: Westmanhaven.

forme à fronde étroite (baltica) : Färoer.

D. ruscifolia (Turn.) Lamrx., Essai, p. 36. - Färoer.

Rhodomela lycopodioides (L.). Ag., Sp. Alg., p. 367.

\_\_ f. Cladostephus (J. Ag.) Kjellm., Spets. Thall., I, p. 8. Odonthalia dentata (L.). Lyngb., Hydroph. dan., p. 9. — Skutula-fjord; Färoer: Westmanhaven; Thorshaven.

Polysiphonia fastigiata (Roth). Grev., Fl. Edin., p. 308. — Rey-kiawik.

Polysiphonia urceolata (Lighft.). Grev., Fl. Edin., p. 309.

- f. patens (Dillw.). J. Ag., Spec. Alg., II, p. 970. Färoer: Westmanhaven.
- f. roseola Ag. (J. Ag.), Sp. Alg., p. 970. Skutula-fjord.

Ptilota pectinata (Gunn.) Kjellm., Alg. of the Arctic sea, p. 174.

- f. typica Kjellm., id. - Färoer: Thorshaven.

Ccramium rubrum (Huds.), Ag., Disposit. Alg., p. 16. — Rey-kiawik: quelques fragments en mauvais état.

Melobesia macrocarpa Rosanoss, Melob., p. 74. — Sur un stipe de Laminaria. — Échantillon sans fructissication et par suite de détermination incertaine.

Lithothamnion soriferum 1 Kjellm., N. Ish. Alg. fl., p. 17. — Patrix-fjord. — Échantillons en tous points semblables à des spécimens de même provenance vérisiés par M. Kjellman.

L. circumscriptum Sfrömfelt, Om Algvegetationem vid Islands Kuster, p. 20. — Färoer: Thorshaven. — Sur un galet. — Cette Algue que nous rapportons au L. circumscriptum présente en petit les caractères du L. polymorphum.

Corallina officinalis L., Fauna suecica, p. 539. — Sous la forme typique. — Des échantillons de Reykiawik constituent une forme à articles élargis et plus courts, ayant quelques rapports extérieurs avec un Amphiroa. C'est le Corallina Rosarium Lamrx. qui paraît spécial aux mers du nord de l'Europe.

Halosaccion ramentaceum (L.). J. Ag., Sp. Alg., II, p. 358.

- f. ramosa Kjellm., loc. cit., p. 154. - Reykiawik.

Obs. — Il faudrait encore ajouter à cette liste un Antithamnion en mauvais état, croissant sur des tiges de Laminaires et un Acrochætium voisin de l'A. secundatum mais en fragments insuffisants pour en permettre la détermination rigoureuse.

# II. - ILE JAN-MAYEN

La végétation de Jan-Mayen n'a été que rarement étudiée jusqu'à ce jour. L'abord de cette île est loin d'être toujours facile, aussi les moindres matériaux qui en proviennent sont-ils toujours intéressants.

La mission de la Manche a passé les journées des 27 et 28 juillet sur Jan-Mayen. M. le professeur Pouchet, M. le docteur Couteaud, médecin de la marine, et M. Pettit, licencié es sciences, adjoint comme préparateur, ont bien voulu recueillir des Cryptogames dans la baie Mary-Muss au nord et celle de Bois-flotté au sud où la Manche avait mouillé.

1. M. Pettit a récolté à Tromsoë une très jolie forme du L. soriferum qui me paraît répondre à la f. divaricata Foslie, Marine Algz of Norway, II, p. 6.

En 1883, l'expédition polaire autrichienne du Pola avait récolté douze Algues, cinq Champignons, quinze Lichens et sept Mousses. Les Algues sont représentées dans cette collection par les espèces suivantes: Zygnema affine, Pylaiella litoralis, Laminaria Agardhii et digitata, Desmarestia aculeata, Fucus evanescens v. bursigera et nana, Ascophyllum nodosum, Ptilota serrata, Delesseria Baerii et sinuosa, Polysiphonia arctica; les Champignons par: Agaricus Hypni, fastibilis, umbelliferus, atratus; les Lichens par: Lecidea dilabens, Solorina crocea, Caloplaca elegans, Gyrophora cylindrica, Cetraria hiascens et islandica, Cladonia pyxidata, gracilis (macroceras), uncialis et rangiferina; Stereocaulon paschale et denudatum, Alectoria nigricans et ochroleuca (circinata), Parmelia lanata; les Mousses par: Polytrichum juniperinum, Grimmia apocarpa, Rhacomitrium lanuginosum, Tetraplodon mnioides (compactus), Hypnum uncinatum et sarmentosum, Bryum pseudotriquetrum.

Les récoltes faites pendant le séjour de la Manche à Jan-Mayen comprennent vingt-deux espèces dont un Champignon, trois Lichens, treize Algues et cinq Mousses. Sur ce nombre les trois Lichens sont nouveaux pour ce pays ainsi que les Mousses et six Algues qui sont : Conferva sp., Schizogonium crispum, Vaucheria hamata, Ostreobium Queketti, Phæocystis Poucheti et Alaria grandifolia.

#### CHAMPIGNONS

Galera Hypnorum (Batsch). Fries, Syst. mycol., I, p. 267.

#### LICHENS!

Stereocaulon denudatum v. pulvinatum Schær. (St. pulvinatum Nyl.).

Lecidea geographica f. urceolata Schær.

L. chronophila f. decolorata Wainio.

#### **ALGUES**

Schizogonium crispum (Lightf.). Gay Rech. sur le dével. et la class. de quelques Algues vertes, p. 86. — A Jan-Mayen cette petite Algue se présente sous les trois formes qu'elle est susceptible de revêtir : filaments unisériés, bandelettes (teniæ) plurisériées, lames plus ou moins larges et orbiculaires. Les échantillons que nous avons

<sup>1.</sup> Les Lichens ont été déterminés par M. l'abbé Hue et les Mousses par M. Bescherelle.

eu occasion d'étudier rappellent à s'y méprendre ceux qui ont été figurés par M. Imhauser dans le Flora (cf. Flora, 1889, p. 287, t. X et XI, f. 16 a). — A Jan-Mayen sur des roches désagrégées très humides, aux bords d'un petit torrent d'eau douce provenant de la fonte des neiges, n° 484.

Conferva quelques filaments indéterminables : lagune du Nord.

Vaucheria hamata (Vauch.). Lyngb., Hydrophyt., p. 77, t. XX, f. G. Avec le Schizogonium.

Ostreobium Queketti Bornet et Flahault, Sur quelques plantes vivant dans le test calcaire des Mollusques, p. 15, t. IX, f. 5-8. — Dans le test d'une coquille.

Phæocystis Poucheti (Hariot). De Lagerheim, Botaniska Notiser, 1893. M. Pettit a eu l'obligeance de relever les points où cette curieuse espèce a été observée au cours du voyage de la Manche. On la rencontre au voisinage de Jan-Mayen par 70° 20' lat. et 5° 30' long. ouest, ainsi qu'au mouillage de Mary-Muss où elle abonde par 73° 13' lat. et 6° 44' long. est.

Laminaria maxima (Gunner). Rostafinski in herb. Mus. Par.! (L. Agardhii Kjellman).

L. digitata (L.). Edm. Fl. Schetl., p. 54. — f. stenophylla Grev., Phycol. Brit., t. 338 (L. stenophylla J. Ag.).

f. complanata. Kjellman, Kariska afvets Alguegetation, p. 26, t. I, f. 14-18; forme très curieuse dont le stipe arrondi à la base s'aplatit de plus en plus et devient foliacé dans le voisinage de la lame.

Alaria grandifolia J. Agardh, Grönl. Lamin. och Fucac., p. 26. Plante en mauvais état à fronde tronquée mais dont les pinnules caractéristiques et la longueur du stipe ne permettent pas de révoquer en doute l'exacte détermination. Elle rappelle d'ailleurs exactement un spécimen de l'herbier Bornet communiqué par M. Kjellman. Le genre Alaria n'avait pas été indiqué à Jan-Mayen.

Delesseria sinuosa (Good. et Woodw.). Lam., Essai, p. 134. – f. typica Foslie, Marine Algæ of Norway, p. 22.

D. Baerii Rupr., Alg. ochot., p. 239.

Ptilota pectinata (Gunn.). Kjellm., N. Ish. Alg. fl., p. 219.

f. typica Foslie, loc. cit., p. 42.

Polysiphonia arctica J. Agardh, Sp. Alg., II, p. 1034.

#### MOUSSES

Rhacomitrium fasciculare (Schrad.), Brid. Rh. canescens f. ericoides Br. et Sch. Bryum pallescens a contextum? Schimper. Échantillons stériles qui pourraient peut-être appartenir à B. purpurascens.

Aulacomnium turgidum (Wahl.) Schw. Bartramia ithyphylla, v. \u03b4 rigidula Schimp.

#### III. — SPITZBERG.

Les matériaux relatifs à la flore cryptogamique du Spitzberg ont été recueillis par M. le professeur Pouchet, M. le Dr Couteaud, médecin de la marine, et M. Pettit, licencié ès sciences, adjoint comme préparateur à la mission de la Manche. Les récoltes ont eu lieu du 1<sup>er</sup> au 16 août.

La flore cryptogamique du Spitzberg est actuellement la mieux connue des flores arctiques, particulièrement en ce qui concerne les Algues marines. Pour plus de détails au sujet de ces dernières plantes, nous ne pouvons que renvoyer au bel ouvrage de M. le professeur Kjellman, le botaniste de la Vega: The Algæ of the arctic Sea (Stockholm, 1883-1885).

Les Algues qui nous ont été communiquées pour être déterminées sont au nombre de trente-quatre, dont neuf d'eau douce et vingtcinq marines. Treize d'entre elles sont nouvelles pour le Spitzberg.

Nous avons trouvé en outre dans cette collection : quatre Champignons, quarante-deux Lichens et vingt et une Mousses.

#### CHAMPIGNONS

Nolanea pascua Fries, Syst. mycolog., I, p. 204. — Bell-Sound. Cortinarius (indéterminable). — Même localité.

Psalliota campestris (L.). Fries, Hymenomyc. europ. p., 279. Lycoperdon echinatum Pers., Syst., p. 147. — Advent-bay; Bell-Sound.

#### LICHENS

Déterminés par M. l'abbé Hue.

Pterygium asperellum Nyl., Lich. Scand., p. 25 et apud Hue, Lich. exot., p. 19. — Collema asperellum Ach. — Thecothecium asperellum Th. Fr., Lich. arct., p. 286. — Sur un caillou roulé et sur les roches; stérile.

16

Collema polycarpon Nyl.; C. multifidum, var. polycarpon Schær.; C. melænum, var. polycarpon. Th. Fr., Lich. arct., p. 277.

— Sur les schistes.

La gélatine du thalle rougit par l'iode; les apothécies sont nombreuses, mais sans spores.

Collema ceraniscum Nyl. apud Hue, Addend. Lichenogr. europ., p. 15; C. ceranoides Mudd, Man. brit. Lich., p. 41. — Sur les schistes.

La gélatine du thalle rougit également par l'iode; les thèques contiennent chacune quatre spores mal formées.

Stereocaulon alpinum Laur. — Sur la terre et le plus souvent mèlé au Platysma nivale (L.); stérile.

Stereocaulon pulvinatum Schær. — Sur les rochers; stérile.

Cladonia pyxidata, f. simplex Hoffm., Th. Fr., Lich. spitsberg., p. 28<sup>4</sup>. — Sur la terre et les vieux bois; thalle sans apothècies et seulement spermogonifère.

Cladonia ecmocyna Ach. — Sur la terre, au milieu des Mousses; stérile.

Podétions courts, ou simples et subulés, ou rameux-divisés, portant quelquesois de petites squamules qui jaunissent, ainsi que les podétions sous l'action de la potasse. M. Th. Fries, Lich. spitsberg., p. 29, regarde cette espèce, comme n'appartenant pas au Spitzberg. Cladina sylvatica Nyl. — Sur la terre; stérile.

Cetraria crispa Ach.; C. islandica var. crispa Th. Fr., Lich. spitsberg., p. 10. — Sur la terre au milieu du Platysma nivale (L.); stérile.

Cetraria Delisei (Bory) Nyl., Th. Fr., Lich. spitsberg., p. 11. — Sur la terre; stérile. — La réaction de la médulle produite par le chlorure de chaux est faible; elle devient plus évidente, si on emploie d'abord la potasse.

Alectoria nigricans Nyl., Stizenb., Die Alectorienart., p. 121 et Th. Fr., Lich. spitsberg., p. 10. — Sur la terre au milieu du Platysma nivale (L.); stérile. — Le thalle, dans ses parties décolorées,

<sup>1.</sup> Cet ouvrage, Lichenes spitsbergenses, determinavit Th. M. Fries, Stockholm, 1867, n'est cité que quand la localité de Bell-Sound y est indiquée. Les espèces rapportées par la mission de la Manche et qui n'avaient pas encore été observées dans le Spitzberg, sont les suivantes: Lecanora argopholis Ach., L. subdepressa Nyl. et L. fuscata Nyl.; Pertusaria bryontha Nyl.; Lecidea paupercula Th. Fr., L. parapetrza Nyl., L. eupetrza Nyl., L. roridula Nyl., et les formes expallens Th. Fr. du Lecidea aglza et nuda (Th. Fr.) du Verrucaria intercedens.

jaunit par la potasse, et la médulle rougit, si après la potasse on emploie le chlorure de chaux. Cette réaction rouge est même apparente sur le cortex, par transparence, si après l'avoir imbibé de potasse, on y ajoute une goutte de chlorure de chaux.

Alectoria chalybeiformis (L.) Ach.; A. prolixa var. chalybeiformis Wainio, Stizenb., Die Alectorienart., p. 129. — Bryopogon jubatus, var. chalybeiformis, Th. Fr., Lich. arct., p. 26. — Sur un caillou roulė; stérile.

Platysma nivale (L.). Nyl. — Cetraria nivalis Th. Fr., Lich. spitsberg., p. 11. — Sur la terre; stérile. — Thalle bien développé, parfois élargi, portant des spermogonies. Tous les auteurs regardent cette espèce comme insensible à l'action de la potasse et du chlorure de chaux. Cependant, le premier de ces réactifs en jaunit un peu le thalle, et si on y ajoute une goutte du second, on voit se produire une couleur jaune d'or très persistante. Sous le microscope, ces réactifs ne produisent aucune coloration; ils mettent seulement en évidence les groupes de gonidies, qui sont d'un jaune rougeâtre.

Parmelia alpicola Th. Fr., Lich. spitsberg., p. 12. — Sur un rocher. — Échantillon en assez mauvais état, et portant quelques traces d'un petit Physcia, probablement du Ph. lychnea Nyl. Sous le microscope la potasse donne à l'intérieur du thalle une teinte jaune, et le chlorure de chaux le teint en jaune orangé. M. Th. Fries, Lichenogr. scand., p. 126, nie la seconde réaction et regarde la première comme peu constante. Les spores sont ou ellipsoïdes et ayant omm,009-11 sur omm,005-7, ou globuleuses et ayant omm,009 en diamètre. L'iode bleuit la gélatine hyméniale.

Parmelia stygia Ach. — Sur les rochers. — Thalle d'un noir mat, un peu brillant seulement vers le bord et portant deux ou trois apothécies, insensible à l'action de la potasse et du chlorure de chaux appliqués directement. Sous le microscope, le dernier de ces réactifs lui donne une légère teinte rosée. M. Th. Fries, Lich. spitsberg., p. 12, indique cette espèce comme stérile dans le Spitzberg et ne cite pas la localité de Bell-Sound.

Parmelia lanata (L.) Nyl., Th. Fr., Lich. spitsberg., p. 12. — Sur les rochers; stérile.

Peltidea aphtosa (L.). Ach. — Peltigera aphtosa Th. Fr., Lich. spitsberg., p. 14. — Au milieu des Mousses; stérile.

Solorina crocea (L.) Ach., Th. Fr., Lich. spitsberg., p. 16. — Sur la terre; stérile.

Gyrophora arctica Ach.. Th. Fr., Lich. spitsberg., p. 32. — Sur les rochers. — Échantillons bien caractérisés et portant pour la plupart de

nombreuses apothécies, mais de petite dimension; leur diamètre varie de 1 à 3 centimètres.

Gyrophora cylindrica (L.) Ach., Th. Fr., Lich. spitsberg., p. 32.
— Sur les rochers; fertile.

Lecanora elegans (Link.) Ach. — Xanthoria elegans Th. Fr., Lich. spitsberg., p. 14. — Sur les schistes. — Thalle rouge vermillon ou jaune, ordinairement bien développé et à laciniures longues; parfois celles-ci sont courtes et couvertes d'apothécies. Un échantillon présente des laciniures les unes très élargies et les autres filiformes, parsemées de petites granulations; stérile.

— F. granulosa (Schær.) Th. Fr., Lich. spitsberg., p. 14, où Bell-Sound n'est pas cité. — Sur les rochers; stérile.

Lecanora ferruginea, var. fraudans Th. Fr., Lich. spitsberg., p. 27, où Bell-Sound n'est pas cité. — Sur un rocher.

Lecanora vitellina (Ehrh.) Ach. — Gyalolechia vitellina Th. Fr., Lich. spitsberg., p. 19. — Sur un rocher. — Cette espèce, comme la précédente, n'est représentée ici que par quelques apothécies.

Lecanora argopholis (Wahl.) Ach., Nyl., Lich. scand., p. 166. — Sur un rocher. — Thalle formé de petites aréoles d'un blanc jaunătre, dispersées, d'abord entières, puis lobées, jaunissant par la potasse et insensibles à l'action du chlorure de chaux, bientôt oblitérées par les apothécies; celles-ci larges de 0,5 à 1 millimètre, ou solitaires, ou réunies par petits groupes, à marge concolore au thalle, entière et à la fin disparaissant, à disque d'un brun noir ou tout à fait noir; épithécium noirâtre ou brunâtre, non granuleux; hypothécium et hyménium incolores; spores ellipsoïdes longues de 0<sup>mm</sup>,012-17 et larges de 0<sup>mm</sup>,006-7, ou ayant 0<sup>mm</sup>,011-13 sur 0<sup>mm</sup>,007-8. La gélatine hyméniale bleuit par l'iode, puis elle est en partie décolorée et en partie brunie. Les spermaties manquent. C'est une forme de cette espèce à thalle appauvri.

Lecanora polytropa (Ehrh.) Schær.; Th. Fr., Lich. spitsberg., p. 22. — Sur un caillou roulé.

Lecanora atra Ach. — Sur un rocher.

Lecanora mastrucata (Wahl.) Ach. — Sur les schistes. — Thalle radié à la circonférence, à rayons petits et contigus, devenant rouges par la potasse; apothècies sans spores.

Lecanora gibbosa (Ach.) Nyl. — Sur les schistes. — Forme se rapprochant beaucoup de la var. squamata Flot., à thalle blanc aréolé, à aréoles plus ou moins élevées, contiguës ou dispersées, grossièrement effiguré vers les bords, insensible à l'action de la potasse, du chlorure de chaux et de l'iode. Apothècies urcéolées, nais-

sant sur le sommet des aréoles et un peu ocellées par le thalle, à bord entier, à disque noir; épithécium brun; paraphyses agglutinées; hypothécium incolore; spores ellipsoïdes, longues de omm,020-23 et larges de omm,015-18 ou presque globuleuses et ayant omm,018 sur omm,016. L'iode rougit les gonidies et rend la gélatine hyméniale bleue, puis d'un rouge vineux.

Lecanora subdepressa Nyl. — Sur les schistes. — Le thalle est insensible à l'action des réactifs ordinaires.

Lecanora fuscata (Schrad.) Nyl. — Sur les roches. — Le thalle, sous l'action de la potasse et du chlorure de chaux, devient rouge. Le dernier de ses réactifs employé seul produit cette réaction dans une coupe du thalle placée sous le microscope.

Pertusaria bryontha (Ach.) Nyl. — Sur la terre. — Un seul petit échantillon stérile, dont la potasse jaunit le thalle et le chlorure de chaux rougit les sorédies.

Lecidea enteroleuca Ach. — Sur un caillou roulé. — Thalle grisâtre aréolé, jaunissant par la potasse et insensible à l'action du chlorure de chaux; hypothécium incolore; les spores manquent. Ce doit être le L. enteroleuca var. latypea Th. Fr., Lich. spitsberg., p. 40, où la localité de Bell-Sound n'est pas indiquée.

Lecidea lapicida Ach.; Th. Fr., Lichenogr. scand., p. 934; L. polycarpa Th. Fr., Lich. spitsberg., p. 39. — Sur les roches. — Thalle blanchâtre, aréolé, manquant çà et là, insensible à la potasse et au chlorure de chaux, ou le premier de ces réactifs le rendant légèrement jaune rougeâtre et seulement par places; médulle bleuissant par l'iode; épithécium d'un bleu noir; hyménium enfumé; hypothécium brun; périthécium noir, devenant rougeâtre par la potasse; pas de spores; gélatine hyméniale devenant par l'iode d'un bleu intense et persistant.

Lecidea amylacea Ach., Nyl., Lich. scand., p. 227; L. elata Schær., Th. Fr., Lich. spitsberg., p. 41. — Sur les roches.

Forme remarquable par ses spores dont les unes sont typiques, c'est-à-dire ellipsoïdes mesurant omm,009-11 sur omm,005-6 et les autres globuleuses ou subglobuleuses ayant en longueuromm,007-8 sur omm,006 ou en diamètre omm,006 et se rapprochant ainsi du L. scrobiculata Th. Fr., Lich. spitsberg., p. 41. — Le thalle est formé de petites rosettes de 3-4,5m de diamètre, composées d'aréoles d'un blanc légèrement jaunâtre, farineuses, souvent contiguës, parsois un peu éloignées les unes des autres et alors reliées par une couche thalline très mince, le tout reposant sur un hypothalle d'un noir blanchâtre, essiguré à la circonsérence; ces aréoles jaunissent par

la potasse, et deviennent plus jaunes si on y ajoute du chlorure de chaux; la médulle est insensible à l'action de l'iode; l'épithécium est d'un vert noirâtre, l'hyménium et l'hypothécium sont incolores; la gélatine hyméniale bleuit sous l'action de l'iode.

Lecidea aglæa f. expallens Th. Fr., Lichenogr. scand., p. 535. — Sur les roches. — Cette forme diffère du type uniquement par son thalle d'un blanc légèrement jaunâtre et son hypothécium complètement incolore. Les aréoles sont parfois contiguës et le plus ordinairement dispersées, sans hypothalle visible; elles jaunissent par la potasse, et cette teinte devient plus intense, si à ce réactif on ajoute une goutte de chlorure de chaux; l'épithécium est bleuâtre; l'hyménium est un peu bleui dans le haut, puis blanc; les spores simples et incolores ont en longueur omm,009-13, et en largeur omm,005-7. L'iode rend la gélatine hyméniale bleue, puis d'un violet obscur; si on enlève l'excès de ce réactif, le bleu reparaît. — D'après quelques auteurs, on pourrait peut-ètre rapporter ce Lichen au Lecanora atro-sulphurea Ach., mais avec M. Branth Groenlands Lich. Flora, p. 502, il me semble qu'à cause de ses apothècies lécidéines, il appartient bien au Lecidea aglæa Sommerf., et, de plus, il lui manque la réaction rouge attribuée à ce Lecanora par M. Nylander apud Hue, Lich. exot., p. 150.

Lecidea atro-brunnea (Ram.) Schær., Th. Fr., Lich. spitsberg., p. 41. — Sur les schistes.

Lecidea paupercula Th. Fr., Lichenogr. scand., p. 482. — Sur les schistes. — Thalle à aréoles assez espacées, insensibles à l'action de la potasse et du chlorure de chaux; médulle bleuissant par l'iode.

Lecidea parapetræa Nyl. — Sur un caillou roulé. — Thalle à aréoles grises, petites contiguës ou dispersées, rougissant légèrement par le chlorure de chaux employé après la potasse (le premier de ces réactifs, dans une coupe placée sous le microscope, provoque une réaction d'un rouge brique); médulle insensible à l'action de l'iode; épithécium d'un brun noir, non changé par la potasse; hypothécium très brun; spores incolores, puis noirâtres, 3-septées avec quelques divisions longitudinales, longues de omm,017-22 sur omm,013 (ces dimensions sont ici plus petites qu'elles ne le sont ordinairement); gélatine hyméniale bleuissant par l'iode.

Lecidea eupetræa Nyl., Wainio, Adjum. ad Lichenogr. Lapp., II, p. 136. — Sur les roches. — Cet échantillon a bien la réaction de cette espèce, le thalle devenant jaune, puis rouge par la potasse, et la médulle bleuissant sous l'action de l'iode, mais il ne peut être déterminé avec certitude à cause de l'absence des spores.

Ces deux espèces sont probablement comprises dans le Rhizocarpon petræum Th Fr, Lich. spitsberg., p. 46, mais cet auteur n'indique pas la localité de Bell-Sound.

Lecidea roridula Nyi. apud Hue, Lich. exot., p. 230. — Rhizo-carpon roridulum Th. Fr., Lichenogr. scand., p. 629. — Cet échantillon est bien conforme à la description donnée parM. Th. Fries, mais les spores en sont mal formées.

Lecidea geographica (L.) Schær. — Rhizocarpon geographicum, Th. Fr., Lich. spitsberg., p. 46. — Sur les roches et les cailloux roulés. — Très variable pour la couleur du thalle, qui est souvent d'un vert jaunâtre, parfois il est d'un jaune paille ou presque gris, mais toujours la médulle bleuit par l'iode et les spores sont semblables dans tous les échantillons.

Verrucaria intercedens, f. nuda (Th. Fr.). — Polyblastia hyperborea, f. nuda. Th. Fr., Lich. arct., p. 266 et Polyblast. scand., p. 20. — Sur un schiste. — Quelques apothécies seulement, sans thalle apparent, avec des spores dont quelques-unes sont 1-septées. la plupart à divisions murales, ellipsoïdes et souvent difformes, longues de 0<sup>mm</sup>,026-37 et larges de 0<sup>mm</sup>,013-20. L'iode rougit la gélatine hyméniale.

Il faut encore signaler quelques apothècies isolées qui appartiennent les unes à un Lecanora du groupe du L. sophodes Ach. et les autres à un Lecidea du groupe du L. atro-alba Flot., et quelques petits thalles stériles qui paraissent être l'un un Pyrenopsis et l'autre un Collemopsis.

#### ALG UES

# A. Phycochromaceæ.

Schizothrix (Hypheothrix) Lenormandiana Gomont, Monogr. des Oscillariées (Ann. sc. nat., 7° s., XV, 1892), p. 312, t. VIII, f. 10. — Advent-bay. — Indiqué seulement à Arromanches.

Hydrocoleum homwotrichum. Kütz., Phycol. germ., p. 186; Gomont, l. cit., p. 341, t. XIII, f. 7-10. — Advent-bay. — Indiqué en Istrie, Autriche, Savoie, à Issoudun.

Phormidium papyraceum Gomont (Oscillatoria papyracea Ag.), loc. cit., XVI, p. 173, t. V, f. 3 et 4. — Bell-Sound, sur les Mousses.

Plectonema Nostocorum Bornet et Thuret, Notes algologiques, II, p. 137 (1880). — Gomont, loc. cit., p. 102, t. I, f. 11. — Advent-bay.

Tolypothrix lanata Wartmann in Rabenhorst, Algen (1858). —
Bornet et Flahault, Rév. Nost. heter., III, 120. — Advent-bay.

Nostoc microscopicum Carmichael ex Harvey in Hooker, British Flora, V, p. 399 (1833). — Bornet et Flah., l. cit., p. 210. Adventbay. — Ne peut être distingué du type de Carmichael.

Chroococcus turgidus (Ktg.). Næg., Einzell. Algen, p. 46. — Advent-bay.

# B. Chlorophyceæ.

Hormiscia subtilis (Kūtz.). De Toni, Sylloge Algarum, I, p. 159. Var. β. subtilissima. Rab., Fl. eur. Alg., III, p. 365. Skans-bay. Échantillons de tous points semblables à ceux qui ont été distribués par Rabenhorst sous le nº 656 (Alg. exsicc.).

Conferva bombycina (Ag.). De Lagerheim, Entwick. einiger Confervaceen, p. 412. — Advent-bay. — Quelques silaments seulement qui ne rendent pas la détermination absolument certaine.

Cladophora (Spongomorpha) arcta (Dillw.). Kütz., Phycol. Germ., p. 263. Bell-Sound. — Espèce abondamment distribuée au Spitzberg sur les côtes nord et ouest.

Ostreobium Queketti Bornet et Flahault, Sur quelques plantes vivant dans le test calcaire des Mollusques, p. 15, pl. IX, fig. 5-8.

— Dans des coquilles marines.

L'Ostreobium Queketti paraît se rencontrer dans toutes les mers, aussi bien dans les régions arctiques qu'au voisinage du cap Horn.

Phæocystis Poucheti (Har.). De Lagerheim, Botaniska Notiser, I, p. 32 (1893).

Syn. : Tetraspora Poucheti Hariot, Comptes rendus de la Société biologique, 9° série, IV, n° 2, p. 36 (1892). — Cette curieuse petite Algue jaune semble très répandue dans les parages du Spitzberg. M. Pettit, préparateur aux Hautes-Études, qui a accompagné la mission de la Munche, a eu l'obligeance de m'indiquer les points suivants où elle a été rencontrée. — Lat. 73° 13', long. 6° 44' est, en très grande abondance; par le travers du cap Storaschine; lat. 75° 45', long. 11° 31' est; deux pêches ont été pratiquées le 16 août l'une à midi, l'autre vers 8 heures du soir, qui ont donné des Tetraspora abondamment. Dans la première de ces pêches on comptait plus de vingt individus par tiers de litre d'eau. - Nous avions rapporté cette espèce nouvelle au genre Tetraspora dans lequel elle devait se placer au voisinage du T. Giraudyi Derb. et Sol.; également teint en brun et d'origine maritime. M. de Lagerheim, se basant sur une observation de M. Bornet (Algues de Schousboe, p. 219), qui fait remarquer que dans cette espèce ainsi que dans le T. fuscescens A. Braun les

cellules contiennent un pigment brun et ne sont pas régulièrement quaternées, en a fait le type d'un nouveau genre Phæocystis.

# C. Phaophycen.

Alaria esculenta (L.). Grev.

f. musæfolia La Pylaie, Flore de Terre-Neuve, p. 31. — Bell-Sound. — L'Alaria esculenta n'est indiqué au Spitzberg que par M. J. Agardh. M. Kjellman ne l'y a pas rencontré. Les échantillons rapportés par la Manche, quoique ne portant pas encore de pinnules rappellent certains exemplaires de l'herbier du Muséum étiquetés par de la Pylaie sous le nom d'Al. musæfolia. Il est vrai que de la Pylaie a compris sous la même désignation une plante qui nous paraît bien différente et que nous rapportons à l'Alaria grandifolia J. Ag. — Au Spitzberg, c'est l'Alaria membranacea J. Ag. qui paraît dominer : il est caractérisé par sa fronde ovale ou même subcordiforme à la base. La plante que nous avons vue et que nous considérons comme l'Al. musæfolia est, au contraire, décurrente ; de plus le stipe est court tandis qu'il est allongé dans A. membranacea.

Laminaria maxima (Gunner). Rostafinski in Herb. Mus. Par.

Syn.: L. Agardhii Kjellman, Spitsb. Thall., II, p. 18. — Bell-Sound. Échantillons jeunes que je ne puis rapporter qu'à cette espèce. Ils ne présentent de lacunes mucifères dans aucune de leurs parties. Laminaria digitata (L.). Lam., Essai, p. 42.

f. ensifolia Le Jolis, Examen des espèces confondues sous le nom de Laminaria digitata, etc., p. 22. — Bell-Sound. — Ces deux Laminaires sont communes sur les côtes du Spitzberg. Le Laminaria fissilis J. Ag. paraît bien voisin de certaines formes très découpées du L. digitata, mais il s'en distinguerait par la couche moyenne de la lame formée de cellules larges, arrondies, anguleuses.

Elachista lubrica Ruprecht, Alga ochotenses, p. 388. — Bell-Sound, sur Halosaccion ramentaceum. — D'après M. Kjellman cette Algue est très commune sur les côtes nord et ouest du Spitzberg. — Les échantillons que nous avons étudiés présentent tous les caractères d'un spécimen authentique de Ruprecht.

Desmarestia aculeata (L.). Lam., Essai, p. 45. — Bell-Sound. — Voici ce que M. Kjellman dit de la distribution de cette plante au Spitzberg: « it is the most common and abondant Phwozoosporacea of Spitzbergen after Chwtopteris plumosa » (Algw of the Arctic sea, p. 262).

Chætopteris plumosa (Lyngb.). Kütz., Phyc. gener., p. 293. Bell-

Sound. — Skans-bay. — Une des espèces qui s'avancent le plus loin dans le nord (Smith-Sound, 82° 27').

Pylaiella litoralis (L.). Kjellman Skand. Ect. och. Tilopt. p. 99. Subsp. a. opposita f. subverticillata Kuckuck (sub Ectocarpus). Beitræge zur Kenntniss einiger Ectocarpeen Arten, etc., p. 8. — Baie Recherche. Sporanges uniloculaires!

Subsp.  $\beta$ . firma f. typica Kuckuck loc. cit., p. 9. — Syn.: Ectocarpus firmus. J. G. Agardh, Sp. Alg., I, p. 23. — Bell-Sound, Sporanges uniloculaires et pluriloculaires! — Les échantillons du Spitzberg ont été comparés avec des spécimens authentiques provenant de M. Kuckuck et leur sont de tous points semblables.

M. Kjellman fait observer à propos de cette plante qu'elle est commune, sans cependant être abondante sur les côtes du Spitzberg.

#### D. Floridex.

Wildemania amplissima Kjellman (sub Diploderma) Algæ of the Arctic sea, p. 188. — Bell-Sound. — Espèce indiquée seulement dans la mer polaire norvégienne, avec sa limite boréale à Mazīo dans le Finmark par 70°. — Les échantillons rapportées par l'expédition de la Manche concordent de tous points avec la description et la figure données par M. Kjellman. Les cellules du thalle sont rectangulaires, disposées verticalement et non tangentiellement comme dans le D. miniatum qui a été indiqué au Spitzberg. — M. Foslie pense que le W. amplissima n'est qu'une forme du W. miniata (Porphyra miniata Ag.). Cf. Contribution to knowledge of the marine Algæ of Norway, II, p. 14.

Gigartina mamillosa (Good. et Woodw). J. Agardh, Sp. Alg., p. 273. — Pas encore indiquée au Spitzberg, cette plante ne paraissait pas dépasser les régions voisines du cap Nord par 71° lat. nord.

Euthora cristata (L.). J. Agardh. Epicrisis, p. 360.

f. typica Kjellm., Alga of the Arctic sea, p. 145. Bell-Sound. — Un seul échantillon. D'après M. Kjellman la forme angusta est la plus fréquente.

Rhodymenia palmata (L.). Grev., Alga brit., p. 84.

f. typica a nuda. Kjellm., loc. cit., p. 147. — Bell-Sound. — Paraît abondant dans cette localité, quoiqu'il ne soit pas indiqué sur les côtes du Spitzberg' où il serait remplacé par le Rh. pertusa Post. et Rupr.

<sup>1.</sup> Non mentionné par M. Kjellman dans les Algæ of the arctic Sea, le R. palmata l'avait été cependant antérieurement par le même algologue, dans Om Spitsbergens Marina, etc., I, p. 15 (1875).

Plocamium coccineum (Huds.). Lyngb., Hydrophyt. dan., p. 39. f. typica Kjellm., loc. cit., p. 147. — Bell-Sound. — Non indiqué au Spitzberg, le Pl. coccineum ne dépasserait pas la région atlantique de la mer Polaire.

Delesseria sinuosa (Good. et Woodw.). Lam., Essai, p. 124.

- f. quercifolia. Turn., Hist. Fuc., I, p. 74. Bell-Sound. Abondant sur les côtes nord et ouest du Spitzberg.
- D. sanguinea (L.). Lam., Essai, p. 124. Bell-Sound. Un seul échantillon, intermédiaire entre le type et la forme étroite de la Baltique, de cette Algue qui n'avait pas encore été indiquée sur les côtes du Spitzberg. Elle n'était jusqu'ici connue dans les régions arctiques que de la mer polaire norvégienne et de la baie de Batfin.

Rhodomela lycopodioides (L ). Ag., Sp. Alg., I, p. 338, pp.

f. typica 3 laxa Kjellm., loc. cit., p. 107. — Bell-Sound. — Nous rapportons le Rhodomela du Spitzberg à la sous-forme laxa de la forme typique du Rh. lycopodioides, quoique les nombreux intermédiaires qui relient entre elles les variations de cette Algue ne permettent pas toujours de faire des déterminations bien rigoureuses. — Il ne faut pas oublier non plus que le Rh. lycopodioides est regardé, peut-être avec raison, par quelques algologues comme identique avec le Rh. subfusca. — D'après M. Kjellman, ce serait la forme tenuissima qui dominerait au Spitzberg, sur les côtes nord et ouest.

Odonthalia dentata (L.). Lyngb, Hydroph. dan., p. 9. — Plante localisée sur les côtes du Spitzberg et peu commune.

Ptilota pectinata (Gunn.). Kjellm., loc. cit., p. 174.

f. typica. Kjellm., id. — Bell-Sound. — Très abondant, sous plusieurs formes, le long des côtes du Spitzberg.

Ceramium rubrum (Huds.). Ag., Dispos. Alg., p. 16. — Quelques filaments seulement qui ne permettent pas de le rapporter à l'une des nombreuses formes que comporte cetle floridée. — D'après M. Kjellman, le C. rubrum, que l'on trouve à peu près partout avec une extraordinaire profusion, serait localisé au Spitzberg et ne serait abondant qu'en une seule place.

Polysiphonia arctica J. Ag., Sp. Alg., II, p. 1034. — Bell Sound. — Commun le long des côtes nord et ouest du Spitzberg, ainsi que sur un point situé à l'est de ce pays.

Hildbrandtia Prototypus Nardo, Isis, p. 675 (1834). — Localité sur la côte occidentale du Spitzberg.

Halosaccion ramentaceum (L.). J. Ag., Sp. Alg., ii, p. 358.

f. ramosa Kjellm., loc. cit., p. 154. - Bell-Sound. - Plante fré-

quemment parasitée par *Elachista lubrica* Rupr. et qu'on rencontre, en abondance et sous plusieurs formes, sur les côtes nord et ouest du Spitzberg.

J'ajouterai à cette énumération la liste des Algues recueillies pendant l'expédition scientifique de la *Recherche*, par MM. Robert, Gaimard et Martins qui visitèrent, de 1835 à 1840, les côtes de l'Islande et du Spitzberg:

Islande. — Ahnfeltia plicata Fries, côte méridionale de l'Islande; Rhodymenia palmata Grev. f. marginifera Reykiawick; Polysiphonia fastigiata Grev.; Ceramium rubrum (Huds.) Ag.; Corallina officinalis (forme type et C. Rosarium Lam.); — C. officinalis forma (Amphiroa calocladia, Decsn. in herb. M. P.), forme remarquable par ses articles courts, presque isodiamétriques; Lithothamnion soriferum Kjellm., côte nord (Gaimard); Porphyra — fragments indéterminables, peut-être P. laciniata f. linearis?; Ascophyllum nodosum Le Jolis, Reykiawick; Fucus linearis; distichus; vesiculosus v. sphærocarpus Ag.; Alaria esculenta Grev.; Desmarestia aculeata Lam.; Cladophora arcta (Dillw.) Kütz.; Monostroma Blyttii (Aresch.) Wittr.; M. latissimum (Kütz.) Wittr.

Spitzberg. — Laminaria maxima (Gunn.) Rostaf., Bell-Sound;

Desmarestia aculeata Lam.;

Chætomorpha melagonium (Web. et Mohr) Kütz.;

—

Dans une récolte d'Algues faite en Islande par M. Buchet en 1892, j'ai rencontré une Algue marine qui n'avait pas encore été signalée

dans ce pays:

Myriotrichia filiformis Harv. — N° 100 « Vatsnsfjord, grand lac près de la mer, qui, pendant les grandes marées, doit être envahi par l'eau salée. En temps habituel la saveur de l'eau de ce lac reste douce. »

M. Bornet a eu la bonté de me communiquer un certain nombre

d'Algues recueillies en Islande par M. Henry, commissaire de la Marine, décédé récemment en Cochinchine. J'y ai trouvé les espèces marines suivantes :

Ulva lactuca L., Patrixfjord;

Enteromorpha compressa Auct. Faskrudfjord, Akureyri-fjord;

Ent. intestinalis Auct. Faskrudfjord;

Ascophyllum nodosum Le Jolis. -

Scytosiphon lomentarius Ag.

Chorda Filum L.

Desmarestia aculeata Lam.

Pylaiella litoralis subsp. typica, f. opposita Kuckuck. — Sur les galets et les frondes d'Arcophyllum: Faskrudfjord, Akureyrifjord;

Ralfsia clavata (Carm.) Crouan, Alg. mar. Finist., p. 56.

Syn.: Stragularia adhærens Strömf., l. cit., p. 49;

Sur les cailloux : Faskrudfjord, et Akureyrifjord;

Rhodomela lycopodioides L. (Ag.): Faskrudfjord, Akureyrifjord, Siglefjord;

Corallina officinalis L.: Faskrudfjord;

Halosaccion ramentaceum (L.) J. Ag., f. simplex: Siglefjord.

#### MOUSSES.

(Déterminées par M. Bescherelle.)

Andræa obovata Theden., Observat., p. 78, I, f. 27-36.

Anæctangium Hornschuchianum. Funk, in Regensb. Bot. Zeit., 1886.

Espèce nouvelle pour le Spitzberg que Schimper indique « rarissima » en Carinthie et dans les Alpes Rhétiques.

Cynodontium Wahlenbergii. Bridel, Bryol. univ. (sub. Oncophorus).

Dicranum scoparium (L.). Hedw.

Var. E paludosum. Sch. Synops. Musc., II, p. 62.

Distichium capillaceum (L.). Br. et Sch.

Var. β brevifolium. Sch., loc. cit., p. 147.

Leptotrichum flexicaule (Schwægr.). Hampe.

Var. β densum. Sch., loc cit., p. 143.

Barbula alpina. Br. et Sch.

Var. \$\beta\$ inermis. Sch., loc. cit., p. 226.

Grimmia apocarpa (L.). Hedw.

Var. & alpicola, Nees et Hornsch.

Rhacomitrium canescens (Hedw.). Brid.

Var. y ericoides (Dicks.). Sch., loc. cit., p. 281.

Bryum cernuum Br. et Sch.

Philonotis fontana (L.). Brid. (spec. masc.).

Var. gracilicaulis, Besch.

Aulacomnium turgidum (Wahl.) Schwægr.

Polytrichum gracile, Menzies.

P. sexangulare Flörke.

Orthothecium chryseum (Schwægr.). Br. et Sch.

Or. intricatum (Harhn.). Br. et Sch.?

Camptothecium nitens (Schreb.). Sch.

Limnobium palustre (D.). Br. et Sch.

Var. z julaceum Sch. Syn. muscol., p. 773?

Hypnum uncinatum Hedw. (forma).

id. Var. gracillimum.

Hylocomium splendens (Hedw.). Sch.

La collection rapportée du Spitzberg renfermait encore quelques Bryum stériles, et par suite indéterminables. La plupart, d'ailleurs, des échantillons, étaient également stériles; trois espèces seulement sont fertiles: Bryum cernuum, Polytrichum gracile et sexangulare.

# XVI

# NOTE SUR LES ACARIENS RECUEILLIS AU SPITZBERG PENDANT LE VOYAGE DE LA MANCHE

Par le D<sup>\*</sup> E. Trouessart, avec trois figures d'après les dessins de M. G. Neumann.

Les Acariens des régions arctiques n'ont été, jusqu'ici, l'objet que d'un très petit nombre de recherches. Aussi saisissons-nous avec empressement l'occasion de donner la liste des espèces que nous avons trouvées parmi les matériaux récoltés au Spitzberg par les naturalistes attachés à l'expédition de la Manche, au nombre desquels se trouvaient M. Pouchet et M. A. Pettit, son préparateur.

Ces Acariens se divisent en deux groupes bien tranchés: Acariens terrestres et Acariens marins. — Les premiers appartiennent généralement à des espèces déjà connues et plus ou moins répandues en Europe. Les seconds sont tous d'espèces nouvelles, bien que se rattachant à des groupes largement représentés sur nos côtes de l'Atlantique.

#### I. Acariens terrestres.

Un certain nombre d'espèces de ce groupe ont déjà été décrites par Thorell dans un travail intitulé: Om Arachnider frün Spetsbergen och Beeren-Eiland (Ofversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Forhandlinger, Stockholm, 1871, p. 695). En voici la liste:

Oribata notata, n. sp. (= O. setosa, Koch, fide Michael).

Eremæus? lineatus, n. sp. — Spitzberg.

Nothrus borealis, n. sp. — Spitzberg.

Hermannia reticula'a, n. sp. — Spitzberg.

Bdella arctica, n. sp. — Spitzberg, Jan Mayen, Groenland.

— decipiens, n. sp. — Spitzberg.

Rhagidia (n. g.) gelida n. sp. — Ile Beeren.

Penthalæus insulanus n. sp. — Ile Beeren.

A ces huit espèces nous pouvons ajouter les trois suivantes :

#### Famille des « Gamasidæ ».

#### Urosejus acuminatus (Koch) Berlese.

- 184?. Uropoda acuminata Koca, Kritische Revision der Insectenfauna Deutschlands (Nachtrag einiger neuen Milbenarten), p. 260, fig. 110.
- 1888. Urosejus acuminatus Berlese, .1cari, Myriopoda et Scorpiones hucusque in Italia reperta, fasc. xlix, pl. nº 8 (genre), nº 3 (species).

Le type de l'espèce a été signalé, en Allemagne et en Italie, comme vivant sur les matières en putréfaction. — Un exemplaire mâle, parfaitement typique, se trouvait sur un crâne de Renne trouvé gisant sur le sol, au Spitzberg, et rapporté par M. Pouchet. — Il n'est pas impossible que cet individu provienne soit du navire qui a rapporté ce crâne, soit du laboratoire d'anatomie comparée du Muséum, à Paris, mais le fait semble peu probable. Dans tous les cas, ni le genre ni l'espèce n'avaient encore été signalés en France.

#### Lælaps sp.?

Un exemplaire (nymphe) d'une espèce indéterminable sous cette forme (longueur o<sup>mm</sup>,80 sans les pattes); les pattes antérieures sont aussi longues que le corps.

Sur des Mousses provenant du Spitzberg.

#### Famille des « Oribatida ».

#### Notaspis lucorum (Koch) Michael.

- 184?. Zetes lucorum, Koch, Crust. Myr. Arachn. Deutschlands, Heft 31, pl. XIII (fig. 18).
- 1888. Notaspis lucorum, Michael, British Oribatidæ, II, p. 371, pl. XXX, fig. 1-5.
- 1889.? Oppia lucorum, Berlese, Acar. Myr. Scorp. Ital., fasc. LXIV, pl. nº 2.

De nombreux individus, mâles et femelles, se trouvent dans les Mousses rapportées du Spitzberg. — Cette espèce est très commune en Europe et a été signalée en Angleterre, en France, en Allemagne et en Italie. Elle paraît également commune dans les régions arctiques partout où il existe des Mousses.

#### II. Acariens marins.

# Famille des « Halcaridæ ».

#### GENRE HALACARUS

#### A. Section des Spiniger.

Toutes les espèces de cette section (qui renferme les plus grandes du genre et de la famille), ont un court piquant dirigé en dedans sur le pénultiène article des palpes.

#### Halacarus borealis, n. sp. (fig. 28).

Caractères. — Semblable à H. actenos 'mais à plaques coxales entières: pointe antérieure de l'épistome excessivement aiguë, s'étendant jusqu'aux trois quarts de la longueur de l'hypostome. Plaques dermiques bien développées; la plaque notogastrique grande et ovale. Premier poil du pénultième article de la 2. paire de pattes penné (comme chez H. actenos): pattes à épines plus fortes que chez cette dernière espèce, souvent couchées et parallèles à l'axe du membre. Cadres anal et génital se touchant en forme de 8. (Un seul individu (femelle) en mauvais état.)

Longueur totale = environ omm, 90 (sans les pattes).

Cette espèce diffère d'H. actenos par ses plaques beaucoup plus développées (on sait que ces plaques sont très réduites chez H. actenos dont la plaque noto-gastrique est nulle ou atrophiée et les plaques coxales séparées, de chaque côté, par une suture, en deux parties [antérieure et postérieure]).

Rostre semblable à celui d'H. actenos, mais plus allongé.

Corps de forme ovoïconique, presque losangique, allongé, avec sa plus grande largeur en avant de l'insertion de la 3° paire de pattes. — Plaque de l'épistome large, arrondie en arrière, prolongée en avant par une pointe très longue et très aiguë qui recouvre les trois quarts de l'hypostome. — Plaque notogastrique en ovale allongé, plus large en arrière, recouvrant l'abdomen et s'étendant jusqu'en avant de l'insertion de la 3° paire de pattes. — Plaques oculaires bien développées, triangulaires, avec les angles arrondis et une pro-

<sup>1.</sup> Voyez Trouessart, Revue synoplique de la famille des Halacaridæ (Bull. scientifique de la France et de la Belgique, 1889, p. 239).

fonde échancrure sur leur bord antéro-externe. — Plaque sternale arrondie en demi-cercle en arrière, entaillée profondément en avant (presque en carré) par l'échancrure du camérostome. — Plaques coxales bien développées, entières. — Plaque ventrale échancrée en avant en forme de cœur de carte à jouer, c'est-à-dire bilobée, arrondie en arrière. Le cadre génital ovale, ayant son bord antérieur au niveau de l'échancrure antérieure (entre les deux lobes); le cadre anal, plus court et plus large, placé immédiatement en arrière du



Fig. 28.

Halacarus borealis femelle, face ventrale (fortement grossi). La plaque notogastrique, vue par transparence, a été figurée par erreur sur le même plan que la plaque ventrale.

précédent qu'il touche par son bord antérieur, les deux cadres réunis présentant la figure d'un 8 renversé; l'anus est donc infère ou sub-terminal. Téguments finement striés ou chagrinés dans l'intervalle des plaques qui sont dépourvues de sculptures, lisses ou finement grenues.

Pattes antérieures plus longues que le corps, très fortes, semblables à celles d'H. actenos. Pas de gouttière unguéale ni de peigne cilié aux griffes : dent latérale de celles-ci obsolète. Poil antérieur du pénultième article de la 2º paire de pattes penné ou en forme de plume. Griffes de la 1º paire presque droites : le tarse plus court que le pénultième article. Des epines fortes, souvent couchées et parallèles au membre (notamment sur le pénultième article remplaçant les poils sur les deux premières paires.

Habitat. — Sur les Algues calcaires (Lithothamnion soriferum). — Côtes du Spitzberg.

## B. Section des Rhodostigma.

Les espèces de cette section, en général de petite taille, ont les palpes plus allongés que dans la section précédente et dépourvus de piquant interne. Toutes sont remarquables par la disposition élégante des sculptures de la cuirasse dont le dessin est cependant assez variable suivant les individus et ne suffit pas à lui seul pour caractériser les espèces. Toutes paraissent avoir une prédilection marquée pour les Lithothamnion, Algues calcaires communes sur toutes les côtes. Presque tous les spécimens de ces Algues, provenant de localités variées (Spitzberg, Labrador, Terre de Feu, etc.), que nous avons examinés, nous ont fourni des Acariens de ce groupe et seulement de celui-là, à l'exception de l'unique exemplaire de l'H. borealis décrit ci-dessus.

## Halacarus Poucheti, n. sp. (fig. 29).

Caractères. — Formes plus robustes que celles d'H. rhodostigma, comparables à celles d'H. glyptoderma, mais avec les caractères du rostre de la première espèce. Cuirasse complète, à plaque noto-gastrique présentant une double ligne longitudinale saillante, ponctuée ou fovéolée, dont les deux branches sont confluentes en arrière et se réunissent au-dessus de l'anus, en forme d'U très allongé; par sa jonction avec une double ligne saillante, en V renversé que porte la plaque de l'épistome, cette ligne figure une ellipse complète. Une gouttière unguéale à tous les tarses. Griffes munies d'une dent latérale et d'une pièce médiane bidentée, finement pectinées.

Longueur totale  $= 0^{mm}, 50$ .

Rostre à base en forme de cœur renversé, avec les palpes un peu convergents, l'hypostome triangulaire, les palpes dépassant son extrémité de la longueur des deux derniers articles. Palpes fusiformes, à 1° rarticle court, cylindrique, la 2° près de trois fois plus long, un peu rensié dans son milieu, le 3° plus court que le premier, le 4° styliforme, plus long que le 2° avec son extrême pointe un peu recourbée en dedans, muni à la base de deux longues soies dirigées en dedans. Base du rostre finement ponctuée en-dessous et portant, ainsi que l'hypostome, 2 ou 3 paires de longues soies grêles.

Corps de forme ovale, arroudi en arrière, à cuirasse complète surtout inférieurement. — En-dessus la plaque de l'épistome est trapézoide, à angles postérieurs arrondis, ses côtés dépassant à peine ceux de la base du rostre; cette plaque porte, en son milieu, une forte impression saillante en forme de V ou

d'Y renversé, dont les branches portent deux ou trois rangées de fovéoles; les bords de l'impression sont dentelés par la présence de demi-fovéoles. Le bord antérieur de la plaque est droit, un peu dentelé avec une très petite pointe médiane au sommet de l'Y qui porte l'œil impair médian. Le bord postérieur n'est séparé de la plaque notogastrique que par une ligne étroite de téguments plissés. — Plaque notogastrique ovale, couvrant tout l'abdomen et portant en son milieu une double impression longitudinale saillante en

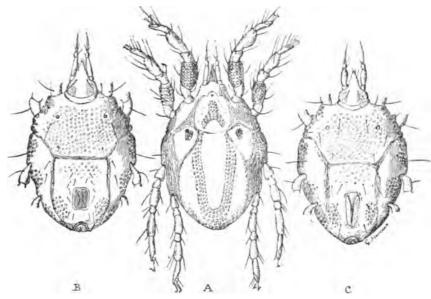

Fig. 29.

Halacarus Poucheti. A, mâle, face dorsale; B, le même, face ventrale; C, femelle, face ventrale (fortement grossi).

forme d'U très allongé, figurant une longue ellipse complétée en avant par l'impression similaire de la plaque de l'épistome. Cette impression porte deux rangées de fovéoles, plus grandes en arrière, point où les deux branches sont confluentes, formant par leur réunion une petite plaque coupée carrément à l'extrémité de l'abdomen et qui recouvre l'anus. Une impression semblable mais peu saillante et presque obsolète forme la bordure latérale de la plaque et rejoint en arrière la petite plaque terminale. — Plaques oculaires cordiformes, séparées de la plaque de l'épistome par une ligne étroite de téguments plissés. Chacune de ces plaques porte une impression saillante, triangulaire, de la dimension du pigment oculaire et dont le bord antéroexterne porte la cornée de l'œil: cette impression est fovéolée; le reste de la plaque est indistinctement réticulé dans son épaisseur, et les autres pla-

ques sont également réticulées au-dessous des impressions saillantes ou superficielles.

En-dessous, la plaque sternale octogone, plus large que longue, porte à son bord antérieur l'échancrure demi-circulaire du camérostome et latéralement les deux trous donnant passage aux pattes antérieures qu'elle reborde endessus, sans rejoindre les plaques de l'épistome et oculaires, dont elle est séparée par des téguments plissés. Cette plaque est uniformément ponctuée en rosaces sauf sur ses bords latéraux où l'on voit de larges fovéoles (entre les pattes), et des points plus serrés (en-dessus). — Plaques coxales larges, séparées par une simple ligne des autres plaques du dessous, largement séparées en-dessus, par les téguments plissés, des plaques oculaires et notogastriques; ponctuées en rosaces sauf entre les pattes où elles sont fovéolées. - Plaque ventrale en forme d'écusson, à bord antérieur droit, à bord postérieur un peu échancré par l'anus, couverte, en avant, de points en rosaces, mais portant, de chaque côté de la plaque génitale, une large impression fovéolée non saillante. - Cadre génital presque rectangulaire, plus allongé chez la femelle, bien séparé de l'anus, surtout chez le male où il est entouré d'une couronne de poils clairsemés. - Anus situé un peu obliquement à l'extrémité de l'abdomen, complètement caché par la plaque notogastrique, l'animal vu de dos.

Pattes robustes, surtout celles des deux paires antérieures : celles de la 170 paire ayant à peu près la longueur du corps (sans le rostre), à 3° article rensié avec les téguments fortement réticulés ou fovéolés, formant une arête supérieure et inférieure dentelée et portant une soie longue et grêle; le 4º court, cylindrique, portant trois soies grêles en couronne; le 5º un peu plus long que le 3°, étranglé à la base, avec une arête inférieure dans le reste de son étendue, portant en dedans trois poils disposés en triangle allongé, dont les internes sont en épines courtes, rigides et l'antéro-externe en soie grêle; le 6° article plus court, échancré à son extrémité avec une gouttière unguéale bien marquée, les griffes aussi développées et recourbées qu'aux autres pattes : deux longues soies à la base de la gouttière unguéale, une 3° en-dessus, vers le milieu de l'article; une touffe de poils en forme de cirres à la base des griffes qui sont finement pectinées. - Deuxième paire absolument semblable à la première, mais un peu plus courte, le raccourcissement portant sur les 3º et 5º articles. — Pattes postérieures plus grêles, plus allongées, le 5° article, le plus long de tous, portant à son extrémité interne un piquant long et grêle et une soie grêle; le 6º (tarse) à peine plus court, portant, en-dessous, à son extrémité, un très petit piquant, et présentant une gouttière unguéale et des griffes semblables à celles des pattes antérieures : la 4º paire dépasse la 3º au moins de la longueur du tarse.

Cette jolie petite espèce est dédiée à M. Pouchet, professeur au Muséum, qui faisait partie de l'expédition de la *Manche*, au cours de laquelle ont été récoltées les Algues sur lesquelles vit cet Halacarien.

Habitat. — Sur Lithothamnion soriferum. — Côtes du Spitzberg. — C'est l'espèce qui paraît la plus commune sur ces Algues (six ou sept individus des deux sexes). — Nous avons retrouvé cette même espèce sur des spécimens de Lithothamnion provenant du Labrador.

## Halacarus reticulatus, n. sp. (fig. 30).

Caractères. — Assez semblable à l'espèce précédente, mais plus petit, plus élancé, à pattes antérieures et à rostre plus grêles, à cuirasse dépourvue de lignes saillantes et à fovéoles indistinctes. Les plaques de la cuirasse (notamment celle de l'épistome) paraissent

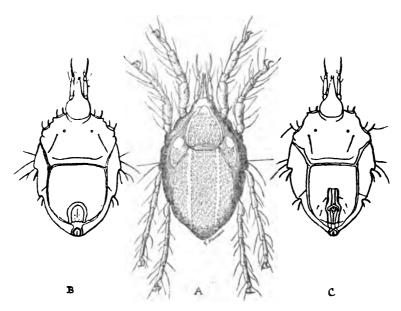

Fig. 30.

Halacarus reticulatus. A, mâle, face dorsale; B, le même, face ventrale; C, femelle, face ventrale (dans ces deux dernières figures la structure des plaques dermiques n'a pas été indiquée pour simplifier le dessin). — (Fortement grossi.)

uniformément réticulées de manière à imiter un tissu de tulle ou les alvéoles d'une ruche d'abeilles. Rostre comprimé, à palpes sensiblement parallèles. Anus terminal.

Longueur totale = environ omm, 45.

Rostre allongé, à base comprimée, l'hypostome triangulaire, près de trois fois aussi long que large, un peu étranglé à sa base. Palpes parallèles, dépassant l'hypostome de la longueur du dernier article et de moitié de celle de l'avant-dernier; ces palpes couformés comme dans l'espèce précédente, à dernier article très grêle, styliforme, sensiblement plus long que le 3°.

Corps en ovale allongé, un peu acuminé en arrière, l'anus formant une saillie assez notable qui dépasse la plaque notogastrique. — En-dessus, la plaque de l'épistome est trapézoïde, à angles postérieurs arrondis, à bord antérieur droit, avec une saillie médiane obtuse et arrondie; uniformément couverte de fovéoles larges, arrondies, sauf sur les côtés du bord antérieur. — Plaque notogastrique joignant exactement la précédente par le milieu de son bord antérieur, ovale, n'atteignant pas tout à fait l'extrémité de l'abdomen et ne recouvrant pas l'anus, couverte de fovéoles larges en forme de réseau à mailles irrégulièrement octogonales ou arrondies; ce réseau interrompu seulement par deux lignes subparallèles, un peu cintrées dans leur milieu, lisses ou obscurément ponctuées, non confluentes en arrière. — Plaques oculaires cordiformes avec une surface lisse, ovale dans leur moitié antéro-externe, le reste largement réticulé comme les autres plaques.

En-dessous, la plaque sternale est octogone, plus large que longue, couverte de points en rosaces, échancrée en avant par l'ouverture du camérostome, repliée latéralement en-dessus et embrassant la base des deux premières paires de pattes. — Plaques coxales réticulées en-dessous; en-dessus séparées des autres plaques par un espace assez large de téguments plissés, bordant seulement la ligne latérale du corps. — Plaque ventrale en forme d'écusson, un peu tronquée en arrière, séparée de la plaque sternale par un espace linésire au niveau de l'insertion de la 3° paire de pattes, presque lisse ou obscurément ponctuée. Cadre génital du màle large, ovale, tronqué en arrière, séparé de l'anus par un espace presque double de l'épaisseur du cadre; cadre génital de la femelle allongé, quadrangulaire, non tronqué mais formant en arrière une saillie obtuse. Cadre anal bien distinct à la fois de la plaque ventrale et de la plaque notogastrique et formant une légère saillie entre les deux.

Pattes antérieures assez grêles, à 3° article non renflé, à téguments lisses; le 5° lisse, cylindrique. Tarse notablement plus court que le 5° article, surtout à la 1° paire : épines et soies grêles disposées comme dans l'espèce précédente. Gouttière unguéale et griffes semblables, très finement pectinées.

Habitat. — Cette espèce se trouve avec l'espèce précédente sur Lithothamnion soriferum (quatre individus). — Côtes du Spitzberg.

P. S. — Les lignes qui précèdent étaient imprimées lorsque j'ai reçu le travail de M. H. Lohmann sur les Halacaridæ recueillis par l'expédition allemande à la recherche du Plankton (Ergebnisse der Plankton-Expedition, etc., Band II, 1893, Halacarinen, in-4°, 85 p. et 13 pl.), où plusieurs espèces volsines des nôtres sont décrites et figurées. Il me suffira de dire ici qu'aucune de ces espèces ne me paraît pouvoir être confondue avec celles que je viens de décrire. Je me réserve d'ailleurs de revenir sur leur comparaison, dans la Monographie des Halacaridés que je prépare en collaboration avec M. G. Neumann (de Toulouse).

• .

| • | <del></del> | <br>• |   |  |     |
|---|-------------|-------|---|--|-----|
|   |             |       |   |  |     |
|   |             |       |   |  |     |
|   |             |       |   |  |     |
|   |             |       |   |  |     |
|   |             |       |   |  |     |
|   |             |       |   |  |     |
|   |             |       |   |  |     |
|   |             |       |   |  |     |
|   |             |       |   |  |     |
|   |             |       |   |  |     |
|   |             |       |   |  |     |
| • |             |       |   |  |     |
|   |             |       |   |  |     |
|   |             |       |   |  |     |
|   |             |       |   |  |     |
|   |             |       |   |  |     |
|   |             |       |   |  | •   |
|   |             |       |   |  |     |
| • |             |       |   |  |     |
|   |             |       |   |  |     |
|   |             |       |   |  |     |
|   |             |       |   |  |     |
|   |             |       |   |  |     |
|   |             |       |   |  |     |
|   |             |       |   |  |     |
|   |             |       |   |  |     |
|   |             |       |   |  |     |
|   |             |       |   |  | •   |
|   |             |       |   |  | · , |
|   |             |       |   |  |     |
|   |             |       | • |  |     |
|   |             |       |   |  |     |
|   |             |       |   |  |     |

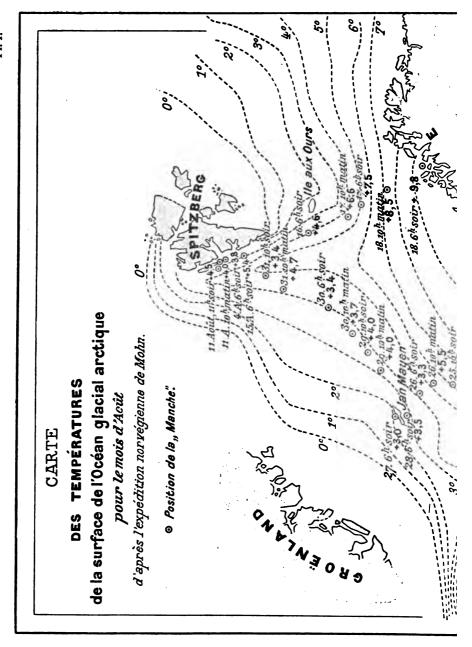



VOYAGE DE " LA MANCHE ".

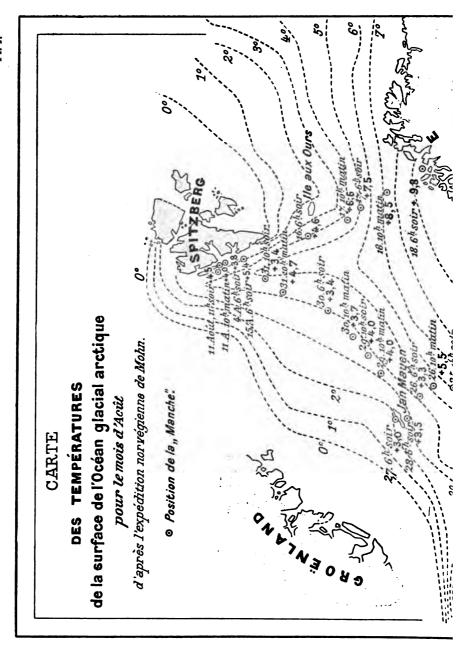



VOYAGE DE " LA MANCHE ".

PL. 11

Phototypie Berthaud.

9, rue Cadel, Paris.

VOYAGE DE « LA MANCHE » Le Bærenberg (photographie de M. Lancelin).

|   |   |  | ; |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   | · |  |   |
|   |   |  |   |
| · |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
| • |   |  |   |
|   |   |  | : |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |

• • • •



VOYAGE DE " LA MANCHE ".

|  |   | · |   |
|--|---|---|---|
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  | · |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   | ` | ; |

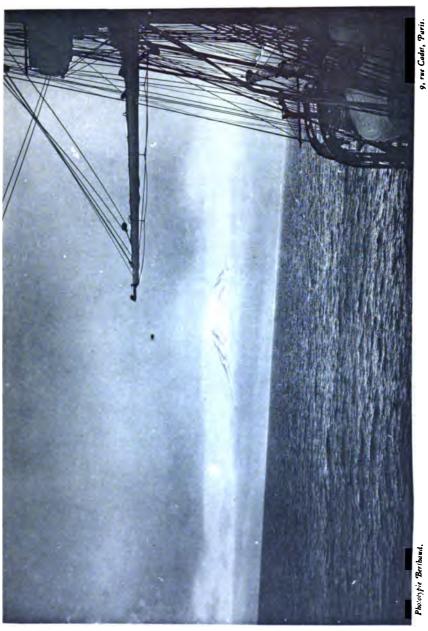

Photolyfie Beribaud.

VOYAGE DE « LA MANCHE »

Le Bærenberg (photographie de M. Lancelin).

| , |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
| • |   |  |   |
|   | • |  |   |
| · |   |  |   |
|   |   |  |   |
| • |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  | - |



VOYAGE DE « LA MANCHE »

« La Manche » au mouillage de Mary-Muss (photographie de M. Lancelin).

|   | · |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |  |
| · |   |   | · | · |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | , |  |
|   |   | · |   |   |  |
|   |   | - |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |

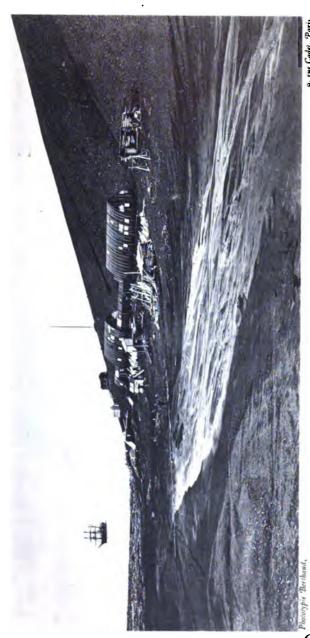

9, rue Cadet, Paris.

VOYAGE DE « LA MANCHE »

La Station autrichienne (photographie de M. Gratzl).

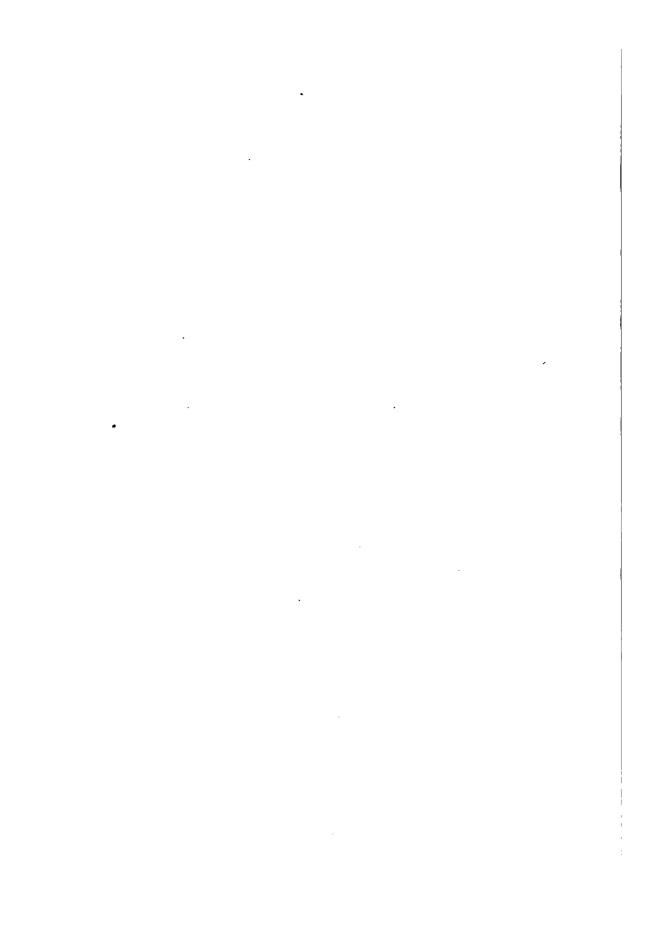

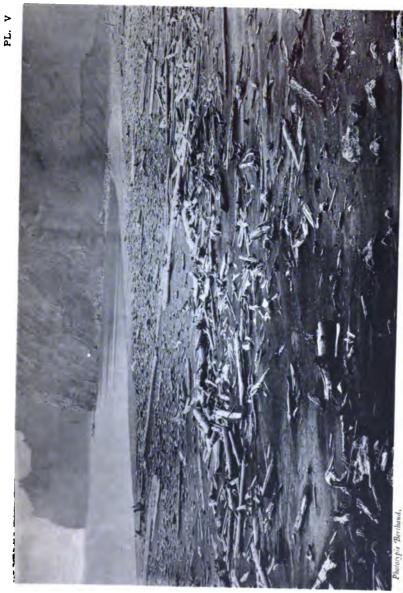

9, rue Cadel, Paris

VOYAGE DE « LA MANCHE »

Bois flotté sur la grève de Mary-Muss (photographie de M. Lancelin).

OF P/CY

|   | - | • |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   | · |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

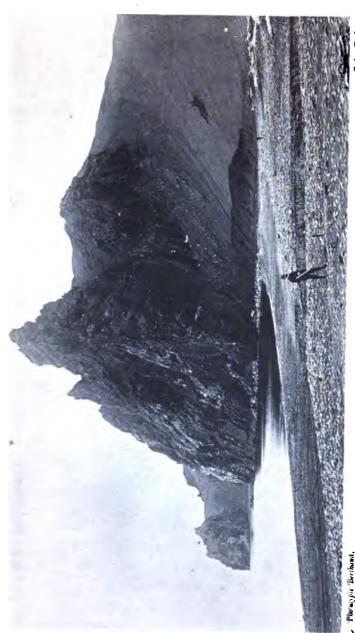

VOYAGE DE « LA MANCHE » Le Ront des Oiseaux (photographie de R. Gratzl),



VOYAGE DE .. LA Entrée de l'Advent Bay, côte sud de l'Afjord (postes :

| · |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
| · |   |   |  |
|   |   |   |  |



VOYAGE DE « LA MANCHE » Entrée de l'Advent Bay, côte sud de l'Isfjord (photographie de M. Gratzl).

| • |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| • |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

Vue sur la côte sud de l'Isfjord (photographie de M. Gratzl),

. •



VOYAGE DE « LA MANCHE » Le Ront Temple (photographie de M. Gratzl).

|  | • |  |   |
|--|---|--|---|
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  | i |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |



9, rue Cadet, Paris.

VOYAGE DE « LA MANCHE »

Baie de la Recherche, le Glacier de l'Est (photographie de M. Lancelin).



Phototypie Berthaud,

| · | • |  |      |
|---|---|--|------|
|   |   |  | <br> |
|   |   |  | <br> |
|   |   |  |      |
|   |   |  |      |
|   |   |  | I    |
|   |   |  |      |
|   |   |  |      |



VOYAGE DE « LA MANCHE »

Baie de la Recherche, front du Glacier des Renards (photographie de M. Gratzl).

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |

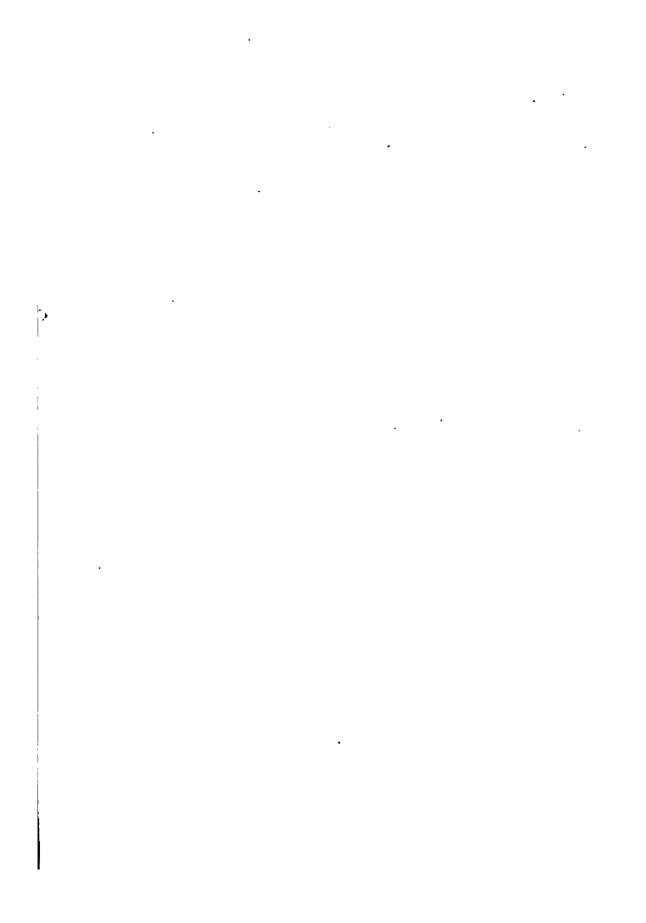

PL. XII

VOYAGE DE « LA MANCHE »

9, rue Cadet, Paris.

|  |  | · |   |   |
|--|--|---|---|---|
|  |  |   |   |   |
|  |  |   | · |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   | • |

| • |   | • |  |   | <br> |
|---|---|---|--|---|------|
|   |   |   |  |   |      |
|   |   |   |  |   |      |
|   |   |   |  |   |      |
|   |   |   |  |   | •    |
|   |   |   |  |   |      |
|   | • |   |  |   |      |
|   |   |   |  |   |      |
|   |   |   |  |   |      |
|   |   |   |  |   |      |
|   |   |   |  |   |      |
|   |   |   |  |   |      |
|   |   |   |  | • |      |
|   |   |   |  |   |      |
|   |   |   |  |   |      |
|   |   |   |  |   |      |
|   |   |   |  |   |      |
|   |   |   |  |   |      |
|   |   |   |  |   |      |
|   |   |   |  |   |      |
|   |   |   |  |   |      |
|   |   |   |  |   |      |
|   |   |   |  |   |      |
|   |   |   |  |   |      |
|   |   |   |  |   |      |
|   |   |   |  |   |      |

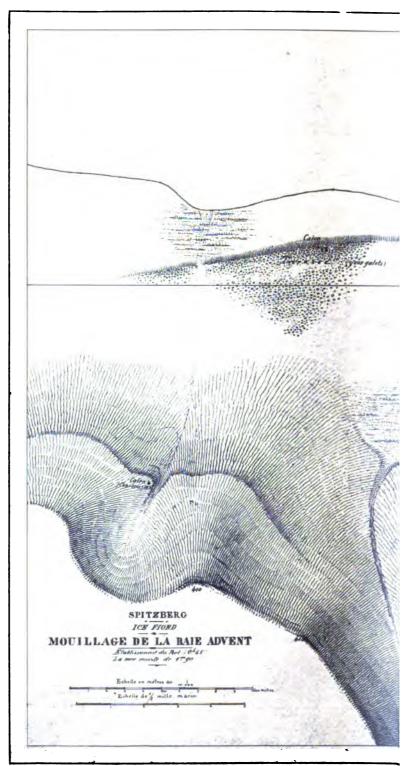



Phototypie Berthaud,





9, rue Cadet, Paris.

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

| • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |   |   |
|-----------------------------------------|--|---|---|
|                                         |  | · | • |
|                                         |  |   |   |
|                                         |  |   |   |
|                                         |  |   |   |
|                                         |  |   |   |

PL. XIV

9, rue Cude', Paris.

VOYAGE DE « LA MANCHE »



Phototypie Beriband,

|         | · . |   |  |
|---------|-----|---|--|
|         |     |   |  |
| ••<br>• |     |   |  |
| <br>•   |     |   |  |
| •       |     | · |  |
|         |     | - |  |
|         |     |   |  |
|         |     |   |  |
|         |     | · |  |
|         |     |   |  |
|         |     |   |  |

|  | · |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  | · |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |



VOYAGE DE

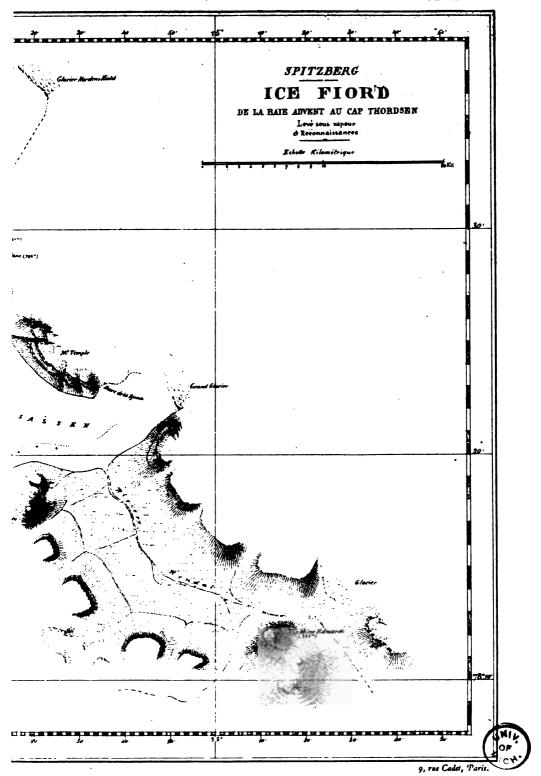

|   |  | , |
|---|--|---|
|   |  | 1 |
|   |  | ĺ |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
| • |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |

|  |   | ···· |  |
|--|---|------|--|
|  |   |      |  |
|  |   |      |  |
|  |   |      |  |
|  |   |      |  |
|  |   |      |  |
|  |   |      |  |
|  |   |      |  |
|  |   |      |  |
|  |   |      |  |
|  |   |      |  |
|  |   |      |  |
|  |   |      |  |
|  |   |      |  |
|  |   |      |  |
|  |   |      |  |
|  |   |      |  |
|  |   |      |  |
|  |   |      |  |
|  |   |      |  |
|  |   |      |  |
|  |   |      |  |
|  |   |      |  |
|  |   |      |  |
|  |   |      |  |
|  |   |      |  |
|  |   |      |  |
|  |   |      |  |
|  |   |      |  |
|  |   |      |  |
|  |   |      |  |
|  | · |      |  |
|  |   |      |  |
|  |   |      |  |
|  |   |      |  |
|  |   |      |  |

## Nouvelles Archives des missions. 1893.

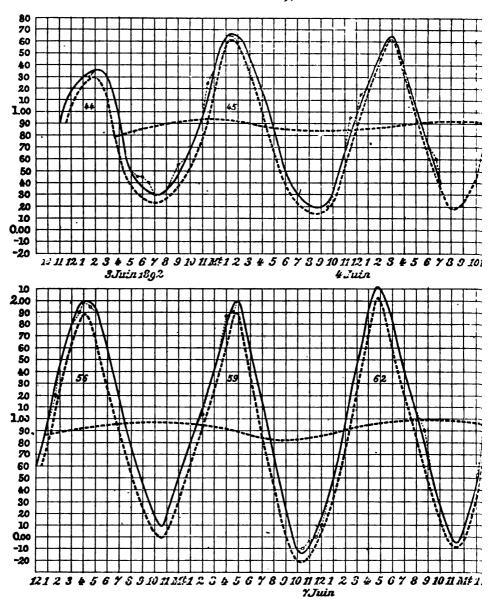

VOYAGE DE L!
OBSERVATIONS DE MARÉES EN ISL

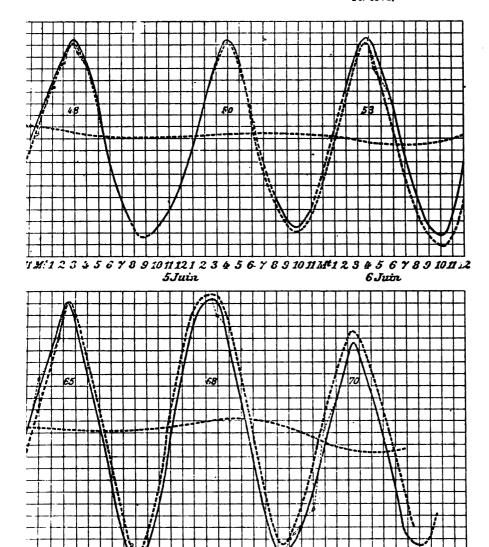

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 Juin 9 Jain

MANCHE
NDE (BAIE DE PATRIXFJORD)

|  |        | · . |  |
|--|--------|-----|--|
|  |        |     |  |
|  |        |     |  |
|  | •<br>• |     |  |
|  |        |     |  |
|  |        |     |  |
|  |        |     |  |
|  |        |     |  |

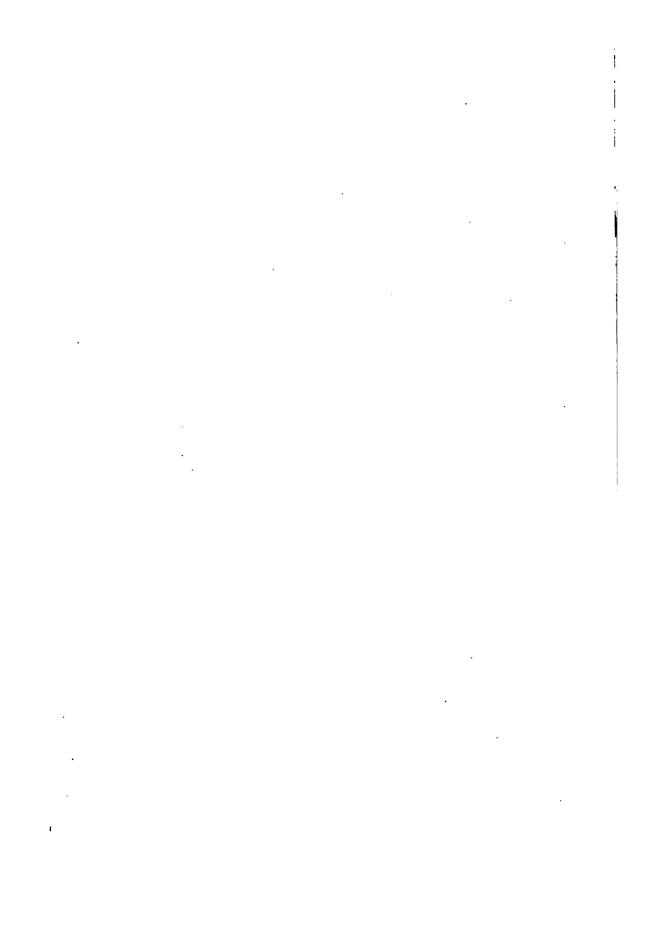

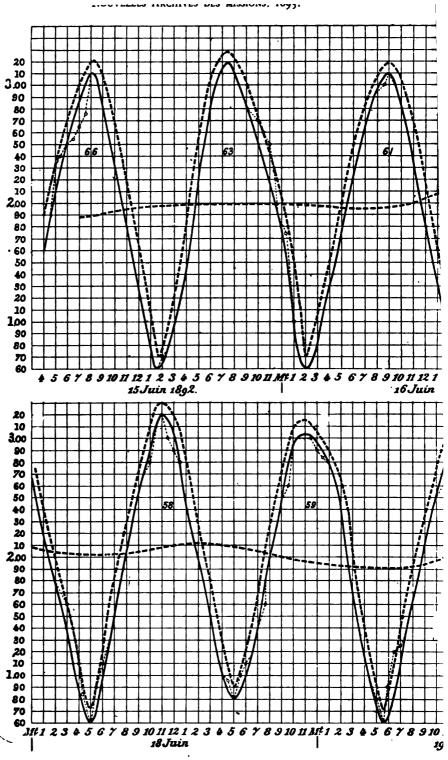

VOYAGE DE 1
OBSERVATIONS DE MARÉES EN

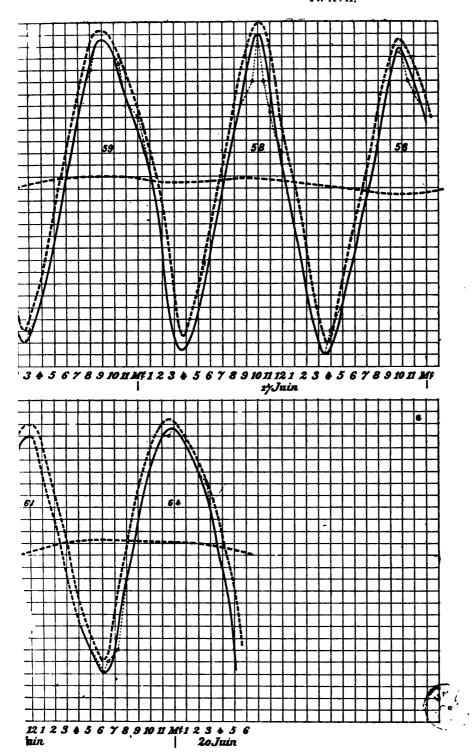

\ MANCHE
LANDE (BAIE DE REIKIAVIK)

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |







VOYAGE OBSERVATIONS D

## a Recherche.



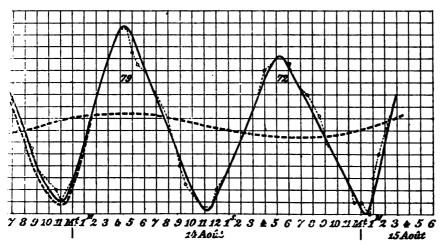

## Skans





: LA MANCHE
MARÉES AU SPITZBERG



| . — — — |   |   | <br> |
|---------|---|---|------|
|         |   | ř |      |
|         |   |   |      |
|         |   |   |      |
|         |   |   |      |
|         |   |   |      |
|         |   |   |      |
|         |   |   |      |
|         |   |   | •    |
|         |   |   |      |
|         |   |   |      |
|         |   |   |      |
|         |   |   |      |
|         |   |   |      |
|         |   |   |      |
|         |   | • |      |
|         |   |   |      |
|         |   |   |      |
|         |   |   |      |
|         |   |   |      |
|         |   |   | •    |
|         |   |   |      |
|         |   |   |      |
|         |   |   |      |
|         |   |   |      |
|         |   |   |      |
|         |   |   | •    |
|         |   |   |      |
|         |   |   |      |
|         | • |   |      |
|         |   |   |      |
|         |   |   |      |
|         |   |   |      |
|         |   |   |      |
|         |   |   |      |
|         |   |   |      |
|         |   |   |      |
|         |   |   |      |

## Nouvelles Archives des missions. 1893.

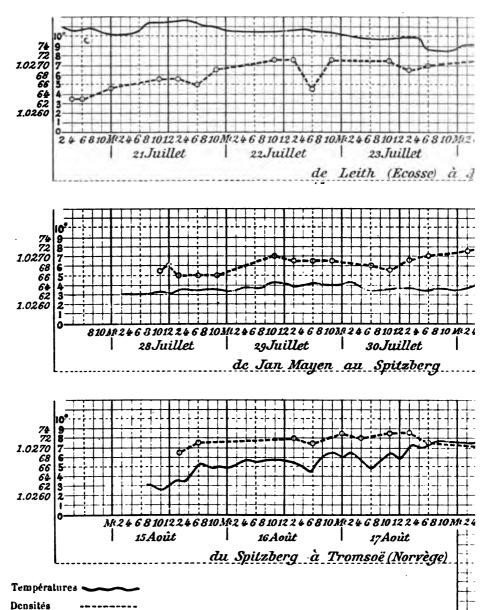

VOYAGE DE LA TEMPÉRATURE ET DENSIT

Pl. X1X.



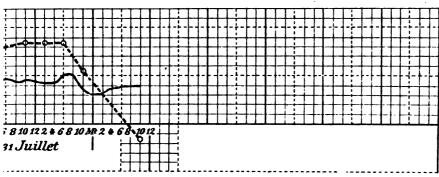

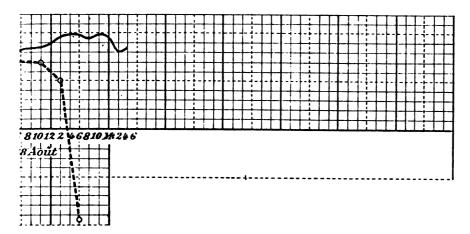

**MANCHE** 

DE L'EAU DE MER

| - |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

|   | - |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   | · |   |   |
|   |   |   |   |   |
| , |   |   | ` |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   | • | • |   |   |
|   | · |   | · |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |

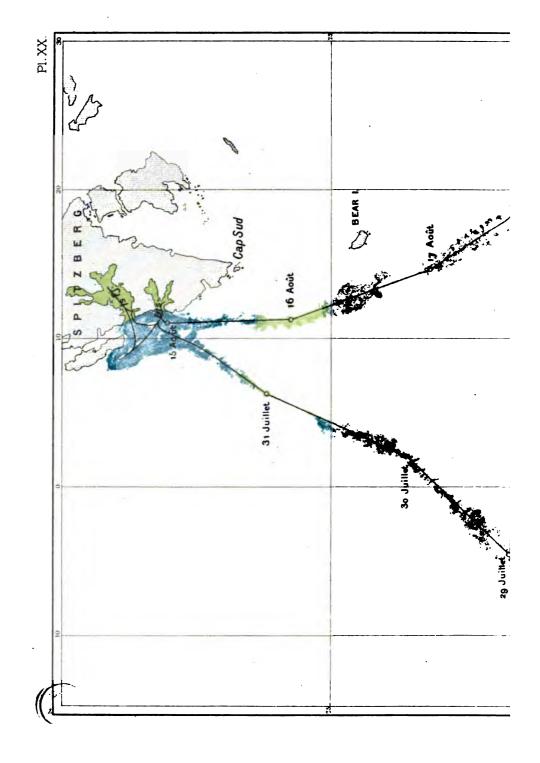

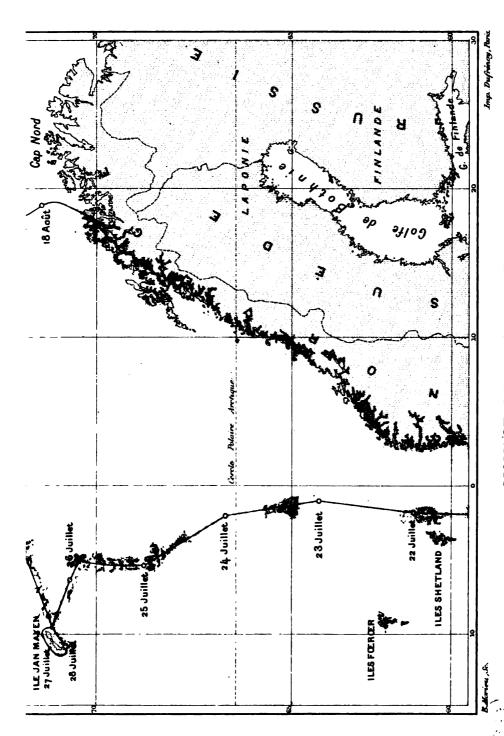

VOYAGE DE LA MANCHE Couleur de l'eau de la mer.

|  | · |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   | · |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

|   | · |   |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| • |   | : |
|   |   |   |
|   |   |   |

PL. XXII.

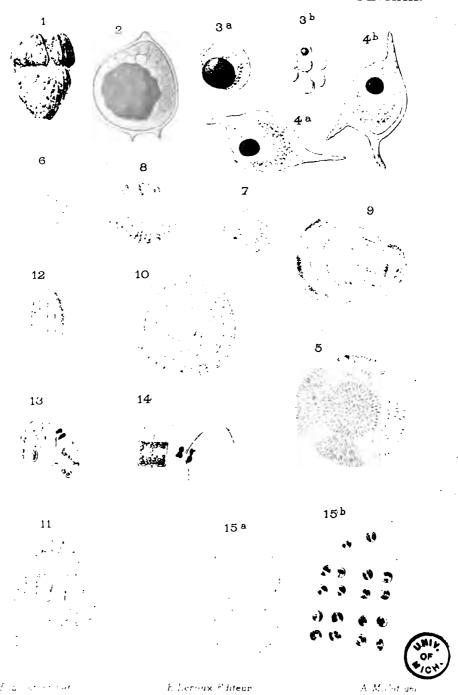

Voyage de LA MANCHE

PLANKTON de l'Atlantique du Nord

Joy or a review

• •

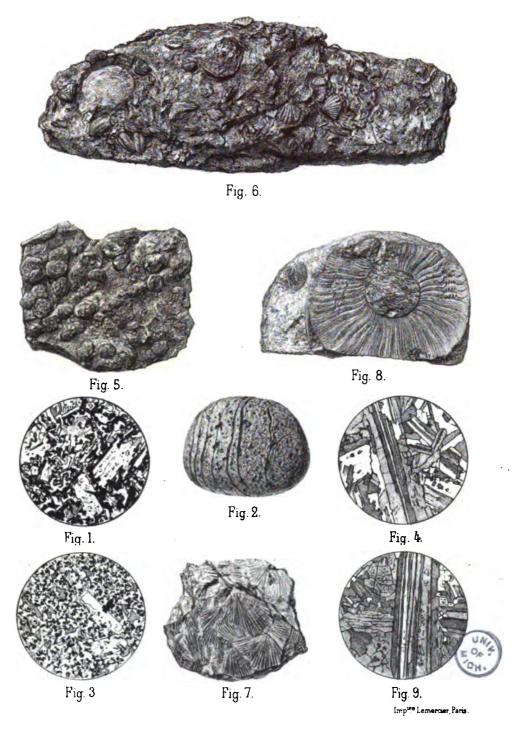

VOYAGE DE « LA MANCHE »

|  | . • |   |  |  |
|--|-----|---|--|--|
|  |     |   |  |  |
|  |     |   |  |  |
|  |     |   |  |  |
|  |     | · |  |  |
|  |     |   |  |  |
|  |     |   |  |  |
|  |     |   |  |  |

# **PORT-MAHON**

## LA FRANCE A MINORQUE SOUS LOUIS XV

(1756 - 1763)

D'après les documents inédits des Archives de France et des Baléares

PAR E. GUILLON

Docteur ès lettres, chargé de missions historiques.

### INTRODUCTION

Les guerres maritimes du temps de Louis XV, entre tant de défaites, n'ont compté qu'une victoire dont le nom est resté populaire, et qui forme sur mer comme le pendant de Fontenoy, c'est la victoire de Port-Mahon.

Tout le monde sait qu'en 1756, au début de la guerre de Sept Ans, Louis XV dirigea une expédition contre l'île de Minorque (Balèares) qui appartenait alors à l'Angleterre; que les Anglais furent battus sur mer par l'escadre de La Galissonnière, et que le fort Saint-Philippe, qui défendait Port-Mahon, fut emporté d'assaut par les soldats du duc de Richelieu.

Ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que l'île resta entre nos mains jusqu'au traité de Paris, en 1763.

Pendant quelques années, sur ce rocher isolé, à nos portes, il y eut une petite administration française militaire et civile occupée à protèger l'île, à en surveiller les finances, à en développer les ressources jusqu'au jour où, grâce à nos défaites, l'Angleterre se fit restituer Minorque et y reprit sa faction, comme à Gibraltar.

Montrer comment l'expédition de Minorque fut préparée et conduite; montrer surtout comment l'occupation fut comprise par le gouvernement et pratiquée par nos administrateurs, pour le profit des habi-

18

tants et pour le bon renom de notre pays, de telle façon que pour avoir passé si vite, la France n'en reste pas moins aimée dans Minorque; tel est l'objet de ce livre.

Les imprimés consacrés à cet épisode sont peu nombreux. Ils sont d'ailleurs du xyme siècle, et les voici, dans l'ordre chronologique:

Conquête de l'îtle de Minorque par les Français ou Journal de cette expédition par terre et par mer. Dédié à MM. les Marseillais (sans nom d'auteur ni d'imprimeur), 1756, in-18. — Sec, mais précis et clair. J'en ai trouvé un exemplaire dans la bibliothèque de Palma et dans celle de Mahon.

Correspondance particulière et historique du maréchal de Richelieu avec Paris-Duverney en 1756, 1757, 1758. Publiée par le général Grimoard. Paris, 2 vol. in-80, 1789.

C'est le t. Il qui contient différentes pièces relatives à l'expédition de Minorque.

Mémoires de Richelieu, par Soulavie, 2° éd. Paris, 9 vol., 1793.— C'est le chap. VII du t. IX qui est consacré à l'expédition. En dehors d'un plan détaillé du fort et de ses défenses, ce chapitre ne présente guère d'intérêt.

Collection de pièces originales, inconnues et intéressantes ou Lettres du maréchal de Richelieu, du marquis de La Galissonnière, du comte de Maillebois et d'autres, sur l'expédition de Minorque en 1756. Paris, in-8°, an VI.

C'est dans les documents manuscrits de nos Archives que j'ai tenu à puiser les détails de l'histoire militaire, qui est encore peu connue, et que j'ai dû chercher ceux de l'histoire administrative qui ne l'est pas du tout.

J'ai consulté les suivants:

Archives de la Guerre. — Minorque, 1756. Registres 3412, 3413. Mémoire du lieutenant général De Vault sur l'expédition de Minorque. In-folio, manuscrit. Reg. 3414.

Archives de la Marine. — Campagnes. Registres 32 et 33, pour 1707; — 69, 70 et 71 pour 1756; — 75, 79, 90 et 94, passim, pour l'occupation.

Archives des Affaires étrangères. — Correspondance d'Espagne, t. 517 à 521.

Archives Nationales. — Série K, cartons 145 et 146; série F 50, cartons 6 et 7.

Ces documents des Archives nationales concernent uniquement l'administration civile et financière. Ils sont du plus vif intérêt. Ils

comprennent la correspondance de notre intendant avec les contrôleurs généraux, Moras, Silhouette, de Boullongne, etc.; avec le trésorier général de l'extraordinaire des guerres, et l'intendant du contrôle général; des mémoires administratifs et de nombreuses pièces de comptabilité.

Mais à ces renseignements de source française, il était nécessaire d'ajouter ceux que je pouvais tirer des sources locales, c'est-à-dire des Archives des Baléares et particulièrement de Minorque.

Ces recherches m'ont été permises par la bienveillance de M. le Ministre de l'Instruction publique qui m'a confié une mission dans les îles Baléares, « à l'effet de poursuivre dans les archives locales des recherches historiques relatives à l'expédition de Minorque et à l'occupation française de l'île au xVIII siècle. » (Arrêté du 24 octobre 1892.)

Elles m'ont été facilitées par la complaisance des autorités de Minorque et m'ont fourni de curieux détails.

Pour l'histoire de notre occupation, de 1756 à 1763, les archives de Mahon comprennent deux catégories de documents :

1º La correspondance de nos administrateurs (gouverneurs et intendant) avec les autorités de l'île; 2º la correspondance de ces autorités avec nos administrateurs. La première catégorie appartenant à des liasses rangées par périodes décennales, dans les archives de l'Ayuntamiento; la deuxième, consignée dans les Memorials y Cartas, registres in-folio et manuscrits, conservés dans le même dépôt. Tous ces documents rédigés en dialecte catalan.

J'y ai joint le dépouillement de quelques imprimés, dont les principaux sont :

- D. Juan Ramis y Ramis, Serie chronologica de los gubernadores de Menorca. Mahon, 1815.
- R. Oleo y Quadrado, Historia de la isla de Menorca, 2 vol. in-8°. Ciudadela de Menorca, 1874-1876.

Il faut compléter ce livre par les Noticias historicas de la isla de Menorca, t. XIII, manuscrit, du même auteur, où l'on trouve plus de renseignements encore sur notre occupation. J'en dois la communication à M. José-Maria Quadrado, l'éminent archiviste de Majorque.

Riudavets y Tudury, Historia de la isla de Menorca, 3 vol., Mahon, 1885-1888.

On trouvera, dans le courant du volume, l'indication d'autres ouvrages.

Car la bibliographie des Baléares, ou seulement celle de Minorque,

formerait un véritable chapitre. On ne se doute pas de tout ce qui a été publié sur l'archipel.

Je signalerai cependant l'ouvrage capital à consulter: Die Balearen in Wort und Bild geschildert, de l'archiduc Salvator de Toscane, magnifique collection in-folio, dont les tomes VI et VII sont consacrés à Minorque (Leipzig, Brockhauss, 1890, 1891). Et je renvoie ceux qui sont surtout friands d'agréables impressions d'art et de voyage au récent volume de M. G. Vuillier: Les tles oubliées: Baléares, Corse et Sardaigne. Hachette, 1892.

Il y aurait bien d'autres choses à dire sur les Baléares. Mais l'archipel est si voisin, il est si beau, et on y est si cordialement reçu quand on y vient de la France, que j'aime mieux engager le lecteur, pour finir, à voir lui-même le pays où ces pages vont le mener.

## CHAPITRE PREMIER

#### TOULON

L'histoire militaire de notre ancienne monarchie, dans son dernier siècle, fut surtout remplie par une lutte contre l'Angleterre qu'on pourrait appeler une nouvelle guerre de Cent Ans. La première avait été continentale, la seconde fut maritime.

Elle avait commencé aussitôt après la Révolution de 1688. Assurée de la paix intérieure par les libertés que consacrait cette révolution, l'Angleterre tourna son activité vers les mers. Elle y rencontra la concurrence de la France et sa politique fut désormais tracée. Elle était très simple : la lutte implacable jusqu'à l'écrasement de notre marine et la perte de nos colonies.

La guerre de la Ligue d'Augsbourg, les guerres de la Succession d'Espagne et d'Autriche, la guerre de Sept Ans, et celle de l'Indépendance américaine, ne furent que les épisodes de cette rivalité, toujours la même, parfois suspendue, jamais abandonnée, qui survécut à la monarchie pour agiter encore la Révolution et l'Empire.

Devant cet antagonisme déclaré, on croit que la marine attira notre principale attention. Au contraire; les dernières guerres de Louis XIV l'avaient laissée dans l'épuisement; la politique de Louis XV en consomma la ruine.

Au lendemain de la mort de Louis XIV, la Régence avait inauguré une politique étrangère nouvelle, fondée sur l'alliance anglaise; politique continuée et exagérée par le ministère de Fleury. Il semblait alors que la paix de l'Europe fût attachée à cet accord éphémère et mensonger des deux pays, qui reparut un siècle plus tard sous le nom d'entente cordiale, et dont nous avons toujours fait les frais. Au siècle dernier, cet accord nous fit sacrifier les intérêts de notre marine; et quand il fut rompu, à propos de la Succession d'Autriche, la guerre maritime ne fut marquée que par nos revers; nos colonies furent

abandonnées à elles-mêmes, notre littoral même fut attaqué. Enfin la guerre fut arrêtée par le traité d'Aix-la-Chapelle (1748) qui fut suivi d'une paix générale de quelques années.

Nul pays ne s'en ressentit aussi heureusement que le nôtre.

Pendant que notre richesse intérieure se développait, notre commerce maritime retrouvait une activité nouvelle. Nos colonies des Antilles, Saint-Domingue, la Martinique, la Guadeloupe prospéraient. Le Canada, les Indes surtout, grâce au génie de Dupleix. donnaient de magnifiques espérances. Enfin, notre marine militaire, au sortir des mains du médiocre et frivole Maurepas, devait à Rouillé des réformes trop peu connues <sup>1</sup>.

Rouillé qui fut ministre de la marine de 1749 à 1754, s'était proposé de la tirer de l'abandon funeste où l'alliance anglaise et la pénurie du trésor l'avaient fait tomber. D'après ses plans, la France en dix ans pouvait mettre à la mer ou sur chantier une flotte de cent dix vaisseaux de ligne, de cinquante-quatre frégates et d'un nombre proportionné de bâtiments inférieurs. Malheureusement, son budget, comme nous dirions aujourd'hui, fut réduit et la construction ralentie. Nous n'avions encore que cinquante-sept vaisseaux.

En 1754, il échangea la Marine contre les Affaires étrangères, où il fut mal inspiré en servant la politique autrichienne. Il fut remplacé par Machault qui apporta à la marine les qualités de clairvoyance, d'énergie et de travail qui venaient de signaler son passage au contrôle général <sup>2</sup>.

Machault reprit l'œuvre de Rouillé. Il se faisait fort, avec soixante

1. Antoine-Louis Rouillé (1689-1761), d'une vieille famille de robe, avait été successivement conseiller au Parlement, en 1711, maître des requêtes, intendant du commerce (1725), conseiller d'État (1744) et commissaire à la Compagnie des Indes.

Habilement secondé par Le Normand de Mezy, intendant de la marine à Rochefort, il fit quelques réformes administratives, encouragea les missions scientifiques, et créa l'Académie de marine, à Brest (1752) pour notre corps d'officiers. — Ministre des Affaires étrangères, de 1754 à 1757.

2. Jean-Baptiste Machault d'Arnouville (1701-1794), fils d'un conseiller d'État qui avait été lieutenant de police en 1718, « homme intègre et capable, exact et dur, dit Saint-Simon, magistrat depuis les pleds jusqu'à la tête... »

D'abord intendant du Hainaut, Machault, malgré sa résistance, avait été appelé au contrôle général en 1745. Son administration y fut remarquable. Ministre de la Marine de 1754 à 1757, entraîné dans la disgrâce de d'Argenson, il ne reparut plus aux affaires, pour notre malheur. Intelligent, probe, dévoué, un des meilleurs serviteurs de l'ancienne monarchie. Son passage au contrôle et notamment son édit de 1749 sont étudiés dans le livre récent de M. Marion, 1 vol., 1892, Hachette,

millions par an, de mettre notre marine sur le même pied que celle de l'Angleterre. Mais les millions lui furent refusés. En 1756, notre marine comptait seulement soixante-trois vaisseaux à flot et sept en chantier. Encore, des premiers, huit étaient-ils en mauvais état et incapables de service. Des cinquante-cinq autres, il y en avait dix dont l'armement ne pouvait être terminé, faute de matériel. Ce n'était, au total, qu'un effectif de quarante-cinq vaisseaux, avec une trentaine de frégates.

En outre, et surtout, malgré ces tardifs efforts, notre marine restait une création administrative et militaire, artificielle, pour ainsi dire, au lieu d'être, comme en Angleterre, le produit naturel et vigoureux d'un pays essentiellement maritime, dans lequel on sentait de profondes et inépuisables réserves.

L'Angleterre possédait alors quatre-vingt-neuf vaisseaux et soixante-dix frégates. C'était suffisant pour nous tenir en respect. Mais sa jalousie ne pouvait s'accommoder de notre prospérité coloniale, encore moins des travaux qui nous rendaient la force de lui disputer les mers. Aussi bien, suivant Macaulay, « la paix de 1748 ne fut en Europe qu'un armistice, et ne fut pas même un armistice pour les autres points du globe. C'était dans l'Amérique du Nord qu'éclataient le plus ouvertement l'émulation et l'aversion mutuelle des deux pays. »

En effet, aussitôt après le traité de 1748, des difficultés y avaient surgi pour des questions de limites dans la vallée de l'Ohio. L'impossibilité d'un accord faisait prévoir une rupture que l'assassinat de Jumonville, en 1754, l'agression de l'amiral Boscawen dans les eaux de Terre-Neuve, en 1755, et les pirateries de l'Angleterre sur toutes les mers rendirent inévitable. En quelques mois, l'Angleterre nous enleva trois cents bâtiments de commerce et six mille marins. C'était la guerre. Ouverte dès 1755, elle ne fut déclarée que le 18 mai 1756. Mais il fallait y faire face, et Machault s'y employa avec ardeur.

Il sit armer deux escadres à Brest, l'une pour envoyer des secours au Canada, l'autre pour agir dans l'Océan. Il en sit préparer une troisième à Toulon par les soins de La Galissonnière, tandis que des troupes du Languedoc et de la Provence, sous le nom d'armée des côtes de la Méditerranée, étaient rassemblées sous le commandement du duc de Richelieu.

Quelle était la destination de cet armement? Était-ce la Corse, où les Génois, nos alliés, réclamaient notre intervention? N'était-ce pas l'Angleterre, et n'allions-nous pas renouveler une des tentatives de descente projetées durant la dernière guerre? C'est ce que parut croire

le gouvernement anglais, en affectant une inquiétude exagérée. Mais notre marine était incapable d'un aussi vaste dessein, dont l'occasion, plusieurs fois perdue sous Louis XV, ne se retrouva que sous Louis XVI.

Les préparatifs de Toulon n'étaient dirigés ni contre la Corse, ni contre l'Angleterre, mais simplement contre l'île Minorque, des Baléares, dont les Anglais s'étaient emparés sur l'Espagne notre alliée, en 1708, et qu'ils occupaient depuis 1713. Cette expédition faite pour nous délivrer d'un dangereux voisinage, et nous assurer, avant l'annexion de la Corse, une place dans la Méditerranée, de qui en venait l'idée ? Il est difficile de le savoir. Rien ne l'indique dans les délibérations du Conseil, alors composé du comte d'Argenson pour la guerre, de Rouillé pour les affaires étrangères, de Machault pour la marine, de Peyrenc de Moras, pour le contrôle général, et du maréchal de Noailles, qui y siégeait depuis 1743, en qualité de ministre d'État.

C'est à Noailles que les contemporains attribuent généralement ce projet; ce qui était vraisemblable, car le vieux maréchal était fort au courant des choses d'Espagne. Il n'en est question pourtant ni dans sa Correspondance avec Louis XV, ni dans ses Mémoires <sup>2</sup>. Soulavie en fait honneur à Richelieu; mais rien n'est moins sûr. Il faut accepter l'entreprise comme décidée, sans savoir d'où en est venu le conseil. Et encore la décision fut-elle prise un peu à la légère, car on ne soupçonnait pas les difficultés que l'événement allait révéler.

La présomption de Richelieu et les talents de La Galissonnière avancèrent le succès. Nos soldats firent le reste.

C'était un singulier hasard que celui qui associait, dans le même commandement, deux hommes aussi dissemblables que l'homme de cour et le marin; l'un trop célèbre, l'autre trop peu connu; l'un, qui n'apportait à l'entreprise que le bonheur qui l'avait suivi sur tous les champs de bataille; l'autre, qui épuisa à en assurer le succès toute une vie de services et de dévouement. Et cependant ces deux hommes donnaient ensemble l'image la plus sidèle de cet incomparable siècle. Richelieu en représentait les grâces légères, la galanterie impertinente, l'intrigue sans scrupule, tous les défauts et les travers, avec

<sup>1.</sup> J'ai retracé l'histoire de ces tentatives de descente en Angleterre, au xviie et au xviiie siècle, dans un précédent volume : La France et l'Irlande sous le Directoire, 1 vol., A. Colin, 1888.

 <sup>2.</sup> Cf. Camille Rousset, Correspondance de Louis XV avec le maréchal de Noailles, d'après les manuscrits du Dépôt de la guerre, 2 vol. in-8, Paris, 1865.
 Mémoires politiques et militaires du maréchal de Noailles. Collection Michaud, t. X.

ces deux qualités qui font tout pardonner dans notre pays, le courage et l'esprit. La Galissonnière en représentait, comme le marquis de Montcalm au Canada, l'honnêteté vigoureuse, la droiture morale, le dévouement absolu au devoir, toutes ces hautes vertus militaires de l'ancienne France qui doivent rester l'exemple de la France nouvelle.

Louis-François-Armand du Plessis, petit-neveu du cardinal-ministre, était né à Paris en 1696.

D'abord duc de Fronsac, il devint duc de Richelieu en 1715. Ses aventures galantes ne l'empêchèrent pas de fournir une brillante carrière militaire. Colonel du régiment du Roi en 1718, brigadier général en 1734, maréchal de camp en 1738, lieutenant général des armées en 1747, il servit dans les Pays-Bas, pendant la guerre de la Succession d'Autriche, et se distingua à Fontenoy, en 1745. Après la bataille de Lawfeldt, où il fut blessé (1747), il avait été appelé à Gènes pour remplacer le maréchal de Boufflers et désendre le territoire de la République contre les Autrichiens. Une campagne heureuse délivra nos alliés et lui valut des honneurs extraordinaires. Inscrit sur le Livre d'or de la noblesse génoise, honoré d'une statue dans le Panthéon de la République, sur les instances mêmes des Gènois, il fut nommé maréchal de France en 1748.

Gouverneur de Guyenne en 1755, il s'offrit à conduire l'expédition de Minorque. Sa campagne de Gênes, où il n'avait fait qu'achever l'œuvre de Boufflers, lui faisait croire qu'il avait l'étoffe d'un chef d'armée. On accéda à sa demande. Le roi ne l'aimait pas, la cour pensait qu'il échouerait. Contre toute attente, il réussit.

Il fut servi par sa fortune et par les talents de La Galissonnière.

Roland-Michel Barrin de La Galissonnière était né le 11 novembre 1693, à Rochefort 1. Son père, lieutenant général des armées navales, commandant de la marine à Rochefort, mort à Poitiers en 1737, avait été un des meilleurs officiers de notre marine sous Louis XIV.

Après avoir fait ses études à Paris, le jeune La Galissionnière entra au service, à Rochefort, comme garde marine, le 1<sup>et</sup> novembre 1710. Enseigne en 1712, lieutenant de vaisseau en 1726, il ne passa capitaine qu'en 1738. Comme on le voit, malgré les services de son père

<sup>1.</sup> Les dictionnaires de biographie commettent, à son sujet, d'assez grosses erreurs. J'écris d'après son dossier qui est dans les Archives de la marine, et j'insiste à dessein sur les services de cet excellent marin dont la figure est restée trop effacée dans l'histoire de nos guerres avec l'Angleterre.

La terre de La Galissonnière est en Bretagne, près de Nantes. Elle fut érigée en marquisat, par lettres royales de 1658, en faveur de Jacques Barrin, maître des requêtes de l'hôtel du roi.

et son mérite personnel, il n'avança que lentement. C'est qu'il était plus souvent à bord qu'à la cour. On le trouve, en 1740, capitaine de pavillon sur l'*Espérance*, dans l'escadre de Gabaret; en 1741, sur le *Tigre*, dans celle de Bruyère de Court; en 1744, sur la *Gloire*, dans celle de Roquefeuil, puis dans celle de Rochambeau.

A la fin de cette même année, il fut chargé de convoyer avec deux vaisseaux la flotte de la Compagnie des Indes, puis il fut nommé commissaire général de l'artillerie à Rochefort (1<sup>er</sup> février 1745) et on lui offrit le gouvernement du Canada qu'il refusa. Mais le gouverneur nommé ayant été pris en route par les Anglais, La Galissonnière dut le remplacer en qualité de commandant militaire.

Au Canada, il se montra aussi habile administrateur pendant quatre ans (1745-1749), qu'il avait été bon officier, et se signala par une entreprise de la plus haute importance pour l'avenir de nos possessions. Il avait conçu le plan d'unir nos établissements du Canada à ceux de la Louisiane par une série de forts et de postes dans la vallée de l'Ohio. Son but n'était pas seulement de relier ainsi le Saint-Laurent au Mississipi, mais encore d'occuper le revers des Alleghanys, pour empêcher le développement des colonies anglaises.

A son retour, il fut chargé du Dépôt des cartes et des plans de la marine (1° janvier 1750). Il en profita pour encourager les missions scientifiques de Bory et de Chabert, et pousser nos officiers dans la voie où devaient s'illustrer les Borda, les Fleurieu, les Lapeyrouse et les Bougainville.

Dans le courant de 1750, il fut envoyé au Canada avec Silhouette, le futur contrôleur général, pour régler avec des commissaires anglais les questions de frontières. Malgré tout son zèle, on ne put s'entendre; nous savons pourquoi<sup>1</sup>.

Il avait été promu chef d'escadre, le 1° février 1750. En 1754 et en 1755, on lui consia successivement deux escadres d'évolution dans la Méditerranée, pour donner aux officiers des principes de tactique navale. C'était une heureuse innovation dont la pratique régulière aurait rendu d'immenses services. En esset, ce que la guerre navale

r. On trouve tous les documents de cette mission au Canada dans les Archives de la Marine. Mais les principaux ont été publiés dès cette époque, dans l'ouvrage suivant :

Mémoires des Commissaires du Roi et de ceux de S.M. Britannique sur les limites de l'Acadie, possessions et droits respectifs des deux couronnes en Amérique, 4 vol. in-4°, 1755.

Ils prouvent le soin et le scrupule que La Galissonnière apportait à sa mission difficile.

qui commençait allait surtout révêler, c'était notre inexpérience des manœuvres, à laquelle la bravoure des officiers et des équipages ne pouvait suppléer. Au contraire, les Anglais nous écrasèrent par la sûreté et la rapidité de leurs évolutions.

Les manœuvres de 1755 valurent à La Galissonnière d'être nommé lieutenant général (15 septembre). Après tant de travaux, un grand commandement le tira ensin hors de pair et lui permit d'attacher son nom à l'expédition de Minorque.

Il arriva à Toulon le 2 mars 1756. Il trouva l'armement assez avancé, car les ordres avaient été envoyés de Paris dès le mois de juillet 1755, et le lieutenant-général de Massiac, commandant du port, ainsi que M. de Villeblanche, intendant de la marine, avaient déployé de louables efforts. Mais il manquait des ouvriers pour le port, des matelots pour les équipages, des transports pour les vivres, les munitions et le matériel.

La Galissonnière s'occupa activement d'y pourvoir, comme en témoigne une correspondance presque quotidienne échangée avec le ministre pendant tout le mois de mars <sup>1</sup>. Il fut aidé par le gouverneur de Provence, le duc de Villars, et par les autorités civiles de Toulon et de Marseille, qui secondaient de tout cœur les efforts du gouvernement. Il régnait alors, et sur toutes nos côtes, un mouvement véritablement national contre l'Angleterre, et la république de Gênes s'y associa elle-même en nous envoyant des ouvriers, des matelots et de l'argent.

Les choses allaient pourtant moins vite que le souhaitaient les militaires, comme on le voit par cette lettre du 22 mars, au ministre :

« A Toulon, le 22 mars 1756.

## « Monseigneur,

« Depuis toutes mes lettres écrites, j'ai eu une conversation avec M. le marquis de Maillebois qui arriva ici hier au soir et qui m'a fait beaucoup de questions tendantes à s'assurer du temps où nous pourrions être prêts et des partis que nous aurions à prendre dans beaucoup de circonstances qui peuvent se rencontrer. Il s'en faut bien je lui aye répondu aussi positivement qu'il m'a paru le désirer. Notre métier est rempli d'incertitudes et ceux qui n'y sont pas accoutumés en sont toujours étonnés. Ainsi je crains toujours plus de

<sup>1.</sup> Archives de la Marine, Campagnes, B 4, reg. 70; cf. V. Brun, Guerres maritimes de la France: port de Toulon. Armements et administration, 2 vol. in-8, Plon, 1861, tome I.

trop assurer que trop peu. Tout ce que je puis dire, c'est que tous ceux dont le concours est nécessaire me paraissent remplis de bonne volonté et que l'on a tout lieu d'espérer une grande diligence et de grands efforts.

« Je suis avec un très profond respect, Monseigneur, votre très humble et très obéissant serviteur.

« La Galissonnière ¹. »

Richelieu arriva de Paris le 27. Ses instructions étaient du 16 mars. Elles débutaient ainsi :

La modération que le roy a gardée si longtemps n'ayant pu arrêter les pirateries que la marine d'Angleterre ne cesse d'exercer contre ses vaisseaux et ceux de ses sujets, Sa Majesté, après avoir tenté inutilement d'amener la cour de Londres à lui faire satisfaction de ce brigandage, a formé le dessein d'en tirer une juste vengeance en s'emparant sur cette couronne de l'isle de Minorque et du Port-Mahon; et, pour cet effet, elle a fait préparer à Toulon une flotte destinée au transport de vingt-cinq bataillons qui doivent être employés à cette expédition sous les ordres du sieur maréchal duc de Richelieu. Les états ci-joints lui feront connaître les régiments qui doivent composer ce corps de troupes et les officiers généraux et autres qui seront employés sous ses ordres à cette expédition.

Après ces détails, elles ajoutaient :

- « Le succès de cette entreprise dépendant principalement de la diligence que l'on apportera dans son exécution, afin de prévenir l'arrivée des escadres que les Anglais pourraient envoyer dans la Méditerranée pour s'y opposer, ledit sieur maréchal accélerera autant qu'il sera possible l'embarquement des troupes et munitions dont il est fait mention ci-dessus.
- « Il pressera également leur débarquement à son arrivée à Minorque, et suivant les connaissances qu'il s'est procurées de la situation de l'isle et des forts qu'elle renferme, il s'emparera des postes les plus importants et qui pourront assurer le meilleur établissement des troupes, observant de les tenir ensemble le plus qu'il sera possible, et de ne les séparer qu'après qu'il se sera rendu maître successivement de tous les forts, et que les garnisons anglaises les auront évacués...
  - « En quittant l'isle de Minorque, il en laissera le commandement
  - 1. Archives de la Marine, ibid,

au comte de Lannion ou, à son défaut, à un autre officier de confiance à son choix... Il y laissera pareillement le sieur de Causan, commissaire ordonnateur, avec un ou deux commissaires, à proportion du nombre de troupes qui devront y rester...

« Louis 1. »

Richelieu apportait les instructions destinées à La Galissonnière, qui sont datées du 22, une lettre du roi et plusieurs autres pièces dont La Galissonnière accusa réception le 28.

Ce qui domine dans ces instructions, c'est le souci du roi pour la conservation de sa flotte.

Quelque justes et pressants que soient les motifs qui ont déterminé Sa Majesté à ordonner l'expédition dont il s'agit, son intention (et le sieur maréchal de Richelieu en est prévenu) est que son escadre et ses troupes ne soient pas compromises contre des forces trop supérieures. C'est un point que S. M. prescrit positivement au sieur marquis de La Galissonnière et relativement auquel il doit régler et diriger toutes les manœuvres qu'il aura à faire. Il doit, en conséquence, combiner le tems qu'il lui faudra tant pour arriver à Minorque, que pour les opérations qu'il pourra avoir à y faire, et pour son retour à Toulon, avec les connaissances qu'il aura de la situation des forces des Anglais. >

Les instructions prévoient qu'il aura le temps d'aller à Minorque et d'y débarquer les troupes avant l'intervention de la flotte anglaise.

« Supposé cependant qu'avant que son expédition puisse être consommée, le sieur marquis de La Galissonnière soit informé que l'escadre de S. M. doit ou peut être attaquée par une escadre anglaise supérieure, il prendra, dans ce cas, les plus promptes mesures pour se mettre en sûreté, en se retirant soit dans les ports de France, soit dans ceux d'Espagne, selon la position où il se trouvera relativement à l'escadre anglaise qu'il aura à éviter. »

Les instructions lui enjoignent de croiser sur les côtes de l'île pour protéger les opérations de l'armée de terre, entrent dans le détail des mesures nécessaires pour garder la place, une fois prise, comme pour effectuer le retour, qui devra être entouré des mêmes précautions, et concluent ainsi:

« L'objet dont il doit perpétuellement s'occuper est, en effet, la

1. « Instructions du roi au duc de Richelleu allant commander le corps de troupes que S. M. a rassemblées sur les côtes de la Méditerranée ». (Archives de la Guerre, mss. Minorque, reg. 3412).

conservation des forces que S. M. destine pour cette ex pédition. C'est vers cet objet que S. M. veut, ainsi qu'elle l'a expliqué au commencement de cette instruction, qu'il dirige toutes les combinaisons qu'il aura à faire pour les différents partis qu'il aura à prendre soit avant son départ de Toulon, soit dans sa route pour se rendre à Minorque, soit durant le séjour qu'il pourra faire sur les côtes ou dans les ports de cette isle, soit ensin pour son retour en Provence.

Les mêmes sentiments reparaissent dans la lettre du roi, du 22 également.

« Monsieur le marquis de La Galisonnière, par l'instruction que je vous ai fait expédier sur la conduite que vous avez à tenir avec l'escadre dont je vous ai donné le commandement, relativement à l'entreprise dont j'ai chargé mon cousin le duc de Richelieu contre l'isle de Minorque, vous verrez que mon intention est que vous vous occupiez principalement de la conservation de mon escadre et des troupes que j'ai destinées pour cette entreprise.

« Comme la diligence pour le départ de Toulon peut être le moyen le plus efficace d'assurer le succès de mes vues à tous égards, je désire que dans le cas où il pourrait se trouver (ce que je ne présume pas) du retardement dans l'armement complet de tous les vaisseaux de mon escadre, vous examiniez avec mondit cousin, le maréchal de Richelieu, s'il ne serait pas à propos, pour accélérer votre départ, de vous contenter de partir avec huit ou dix vaisseaux, au lieu de douze dont l'escadre est composée, pour vous rendre avec la flotte qui doit transporter le corps de troupes et les approvisionnements à l'isle de Minorque, sauf à donner ordre aux commandants des vaisseaux que vous auriez laissés à Toulon de vous aller rejoindre, aussitôt que l'armement sera complété. Mais je vous ordonne de ne vous déterminer à cette réduction dans mon escadre, qu'autant qu'en conséquence des combinaisons que vous aurez à y faire pour assurer votre traversée en cette isle, le séjour que vous aurez à y faire et votre retour à Toulon, vous aurez lieu de juger que, par là, mon escadre ne pourra pas être compromise et courir des risques, tant pour elle-même que pour mes troupes.

« Et la présente n'étant à autre sin, je prie Dieu, Monsieur le marquis de La Galissonnière, qu'il vous ait en sa sainte garde.

« Écrit à Versailles, le 22 mars 1756 °. »

Ces craintes exprimées par le roi étaient la plus sévère condamna-

<sup>1.</sup> Archives de la Marine, Campagnes, B 4, reg. 70.

<sup>2.</sup> Archives de la Marine, ibid.

tion de la politique qu'il avait suivie tant d'années, l'abandon de notre marine, d'abord sacrifiée par Fleury à l'alliance anglaise; plus tard subordonnée à d'illusoires intérêts continentaux. C'est en vain que Maurepas avait fait entendre quelquefois des réclamations, sans autorité dans sa bouche; c'est en vain que, depuis 1749, Rouillé et Machault avaient essayé de refaire une marine; on sentait, à cette heure, qu'avec un aussi faible effectif, sans réserves, sans matériel, même sans équipages, notre destin sur mer dépendait du hasard d'une seule rencontre. Et il était trop tard pour y remédier! La Galisonnière sut conserver l'escadre qui lui avait été confiée. Mais après lui les désastres commencèrent pour aboutir à la ruine consacrée par le traité de 1763.

L'escadre préparée pour l'expédition de Minorque comprenait douze vaisseaux et cinq frégates, savoir :

## Vaisseaux:

| Le Foudroyant, de | 80 | canons,    | qui portait le pavillon amiral.                         |
|-------------------|----|------------|---------------------------------------------------------|
| La Couronne,      | 80 | _          | commandant La Clue, chef d'escadre                      |
| Le Redoutable,    | 74 | _          | commandant de Glandevez, chef d'escadre.                |
| Le Téméraire,     | 74 | _          | commandant de Beaumont, capi-<br>taine de vaisseau.     |
| Le Guerrier, •    | 74 |            | commandant Villars de la Brosse, capitaine de vaisseau. |
| Le Lion,          | 74 | -          | marquis de Saint-Aignan, capitaine de vaisseau.         |
| Le Sage,          | 64 | _          | de Revest, major de la marine.                          |
| Le Content,       | 64 |            | de Sabran-Grammont, capitaine de vaisseau.              |
| L'Orphée,         | 64 |            | chevalier de Reymondis, capitaine de vaisseau.          |
| Le Triton,        | 64 | ` <b>-</b> | Mercier, capitaine de vaisseau.                         |
| L'Hippopotame,    | 5o |            | de Rochemaure, capitaine de vais-<br>seau.              |
| Le Fier,          | 50 | _          | d'Herville, capitaine de vaisseau.                      |
| Frégates.         |    |            |                                                         |
| La Junon, de      | 32 | canons.    | commandant Beaussier de Quies.                          |
| La Rose,          | 3о | _          | - de Costebelle.                                        |
| La Gracieuse,     | 24 |            | — de Marquisan.                                         |

La Topaze, 24 canons, de Carnoy, lieutenant de vaisseau. La Nymphe, 20 — de Lisle-Callian — 1.

Les troupes formaient vingt-cinq bataillons sous les ordres du maréchal, avec le comte de Maillebois et le marquis Du Mesnil, comme lieutenants généraux. Ces bataillons étaient empruntés aux régiments suivants :

| Royal         |      |     |     |   |   |   |   |    |     |    |   |   | 2  | bataillons. |
|---------------|------|-----|-----|---|---|---|---|----|-----|----|---|---|----|-------------|
| Briqueville   |      |     |     |   |   |   |   |    |     |    |   | • | 2  |             |
| Bretagne .    |      |     | •   | • |   |   |   |    |     |    |   |   | 2  |             |
| Royal-marine  |      |     |     |   |   |   |   |    |     |    |   |   | 2  |             |
| Vermandois    |      |     | · • |   |   | • | • | •  |     |    |   | • | 2  |             |
| Royal-Italien |      |     |     |   |   |   |   |    |     |    |   |   | 1  |             |
| Médoc         | •    |     |     |   |   |   |   |    |     |    | • |   | 2  |             |
| Talaru        | •    | •   |     |   |   | • | • |    | •   |    | • | • | 2  |             |
| Royal-Comto   |      |     |     |   |   |   |   |    |     |    |   | • | 2  |             |
| Cambis .      |      |     |     |   |   |   |   |    |     |    |   |   | 1  |             |
| Rohan-Roche   | efor | rt. | •   | • | • |   | • |    | •   |    |   |   | 2  |             |
| Hainaut .     | •    | •   |     | • |   | • | • | •  |     | •  | • | • | 2  |             |
| La Marche.    | •    | •   |     | • | • |   |   | •  | •   | •  |   |   | 1  |             |
| Soissonnais   | •    | •   | •   | • | • | • |   | •  | •   |    | • | • | 1  |             |
| Chabrié-artil | leri | ie. | •   | • | • |   |   | •  | •   | •  | • |   | 1  |             |
|               |      |     |     |   |   |   |   | To | )TA | L. |   |   | 25 |             |

Ces troupes étaient partagées en six brigades, dont trois étaient commandées, sous les ordres de Maillebois, par MM. de Blinière, de Roquépine, de Pusignieu, et trois sous Du Mesnil, par MM. de la Serre, de Monti, de Talaru.

L'état-major était ainsi composé, d'après les états officiels :

Officiers généraux:

Maréchal de Richelieu;

Comte de Maillebois et marquis du Mesnil, lieutenants généraux;

L'effectif des troupes de terre embarquées était d'environ douze mille hommes.

<sup>1. «</sup> État des vaisseaux du Roi et des bâtiments de transport pour l'expédition de l'isle de Minorque, sous le commandement de M. le duc de Richelieu, maréchal de France, et de M. le comte de La Galissonnière, lieutenant général des armées navales, partie de Toulon le 4 avril 1756 » (Arch. de la Marine, ibid., reg. 70).

<sup>2.</sup> Il arriva plus tard, après le débarquement, cinq autres bataillons : deux du régiment de Trainel, deux de Nice, un de Cambis.

Comte de Lannion, marquis de Laval, marquis de Monteynard, prince de Beauvau, prince de Wurtemberg, maréchaux de camp;

Chevalier de Redmond, maréchal général des logis;

De Souyn, major général;

Comte de Puységur, Comte de Maudave,

aides maréchaux généraux des logis;

Chevalier de Rey, Marquis de Lupé,

auxquels il convient d'ajouter :

De Causan, commissaire ordonnateur des guerres;

Farconnet, Duvivier, Portalis fils.

commissaires des guerres;

D'Athose,

Boniface, chef du génie;

Guyol de Guiran, commandant le corps royal d'artillerie et du génie; De Chabrié, commandant le bataillon d'artillerie de son nom, les mineurs et les ouvriers.

Richelieu, son fils le duc de Fronsac, et son gendre, le comte d'Egmont-Pignatelli', le maréchal général des logis, le commissaire ordonnateur, le trésorier, des aides de camp et un secrétaire avaient pris place sur le Foudroyant, avec l'amiral; de Maillebois était sur la Couronne, avec Glandevez; Du Mesnil sur le Redoutable, etc. Ce qui frappe dans les listes d'embarquement, dont il est superflu de reproduire le détail, c'est le luxe de domestiques attachés au service des officiers pour la table et les bagages; déplorable habitude des armées du siècle dernier, et dont les abus n'éclatèrent jamais autant que dans nos campagnes d'Allemagne, pendant la guerre de Sept Ans. Les mémoires du temps sont instructifs à cet égard.

Il avait fallu beaucoup de bâtiments de transport pour les troupes, le matériel et les vivres. Aussi le convoi ne comprenait-il pas moins de 193 bâtiments de toute grandeur, dont : pour le transport des troupes, 49; pour celui de l'artillerie, 13; pour celui des troupes et du matériel, 11; des chevaux, 8; des vivres, 37 : des bœufs, 47; des moutons, 5; de l'eau et du fourrage, 6.

A mesure que ces bâtiments arrivaient de Marseille et des ports de la côte où ils avaient été frétés, on les employait à leur destina-

<sup>1.</sup> Le comte d'Egmont, d'une famille espagnole, avait épousé, au commencement de l'année, la fille née du second mariage de Richelieu avec Élisabeth de Guise-Lorraine.

tion, et ils allaient mouiller en rade. D'un autre côté, les vaisseaux de guerre et les frégates, lorsque leur armement était terminé, gagnaient également la rade, de telle sorte qu'on évitait l'encombrement des quais.

Le roi ne s'était pas trompé en pensant que tout serait prêt comme il le souhaitait et comme l'exigeait le succès de l'entreprise. La Galissonnière s'était dépensé en efforts qui excitaient l'admiration de Maillebois et de Villeblanche. L'embarquement des troupes commença le 4; il était achevé le 8. Escadre et convoi attendaient dans la grande rade le signal du départ.

La Galissonnière avait décidé d'appareiller dès que le temps serait favorable. Il n'y a guère que 60 lieues marines de Toulon à Minorque et les gens du métier comptaient qu'avec de la rapidité vingt-quatre heures suffiraient pour le passage.

Le signal fut donné le 10 avril, et tout l'armement appareilla en trois divisions. Mais à peine avait-il pris le large, qu'un vent de sud-ouest obligea de relâcher aux îles d'Hyères. On y passa la journée du 11, et on en repartit le 12 avec un vent de nord qui était excellent pour la route, mais qui devint violent, causa des avaries, et sépara le convoi de l'escadre.

Celle-ci mit en panne une partie du 13 pour donner au convoi le temps de rallier. Le 14, le 15, le 16, le vent fut encore contraire. Le 17, il changea, et dans la soirée du même jour on découvrit, au sud, l'île de Minorque endormie sur les flots, dans sa ceinture de rochers noirs, aigus et farouches.

## CHAPITRE II

#### MINORQUE

On commence à connaître les Baléares autrement que de nom, et mieux qu'avec le livre malveillant que George Sand rapporta de Majorque en 1838. Depuis quelques années, on se risque à y voyager, et l'on n'est pas loin de dire comme Charles-Quint, la première fois qu'il y descendit: qu'il avait découvert un peuple inconnu et un royaume caché. On y trouve, en esset, un pays admirable, un climat délicieux, une population sière, honnête, hospitalière; et on trouve, par surcroît, dans Minorque, les souvenirs de la France.

Les Baléares sont une dépendance géographique de l'Espagne, à laquelle les a également rattachées l'histoire, mais au prix de singulières vicissitudes.

Après avoir été habitées par une population primitive, dont il reste des monuments mégalithiques, qu'on a appelés talayots, qui font la joie des archéologues et l'incertitude des historiens ', elles ont été, dans l'antiquité, conquises tour à tour par les Ibères, les Phéniciens, les Grecs, les Carthaginois et les Romains; au moyen âge, par les Vandales, les Visigoths, les Arabes; puis, par les Francs de Charlemagne; puis par les comtes de Barcelone qui les confièrent aux Génois, lesquels les laissèrent reprendre par les Maures.

Ceux-ci furent enfin chassés par le célèbre D. Jayme I<sup>st</sup>, el Conquistador, roi d'Aragon, comte de Barcelone, de Roussillon et de Montpellier, fils de Pierre III d'Aragon qui se fit tuer, chez nous, dans les plaines de Muret en 1213.

Le Conquistador est un peu des nôtres, car il était né à Montpellier, en 1208. En butte aux intrigues de ses oncles qui cherchaient à le dépouiller, il se signala d'abord par son intelligence et son habileté,

1. Cf. Cartailhac, Monuments primitifs des Baléares, in-40, Toulouse, 1892.

jusqu'au jour où la conquête des Baléares le plaça au premier rang des princes de son temps.

Les chroniques catalanes disent comment lui vint le projet de chasser les Maures, et elles content les détails héroïques de cette croisade locale qui restitua l'île à la chrétienté. Une flotte composée de vingt-cinq vaisseaux, d'un grand nombre de galères, de galiotes et de tartanes, et montés par dix-sept mille chevaliers et soldats, Aragonais, Catalans, Français, Provençaux, etc., partit du port de Salou, près de Tarragone, le 1er septembre 1229, et aborda le 3, dans la baie de Portals, à l'ouest de Palma. Après un siège, plusieurs batailles, et de magnifiques chevauchées dans l'île, lorsque l'année prit fin, les Sarrazins étaient vaincus, et le Conquistador entra dans Palma, le 31 décembre. Minorque se rendit peu après et paya tribut. Mais il fallut plus tard une nouvelle expédition pour la réduire. Elle fut dirigée, en 1286, par Alphonse III d'Aragon.

Le Conquistador enleva encore aux infidèles Valence et Murcie; il livra trente-six batailles, fonda deux mille églises, eut trois femmes, écrivit l'histoire de ses exploits, projeta d'aller en Palestine, et mourut en 1276, à Valence, où se dresse sa statue. C'est lui qui créa la nationalité catalane, dans laquelle se trouvèrent réunis les États différents auxquels il avait commandé, mais dont la langue catalane fit le lien, forma l'unité morale et fixa les communs souvenirs.

Il avait, en 1262, partagé ses États entre ses deux fils.

L'aîné, D. Pèdre, eut l'Aragon, le comté de Barcelone et Valence; l'autre, D. Jayme, reçut ce qui fut appelé le royaume de Majorque, et qui comprenait, avec les Baléares, le Roussillon et le comté de Montpellier. C'est ainsi que par Perpignan, où s'éleva, en 1278, un château fort où le roi ne manquait pas de venir, en vertu de la coutume catalane: rex quolibet anno debet visitare suam terram, et qui fut accompagné d'une élégante église, Sainte-Marie la réale; que par Montpellier qui entretint avec les îles d'actives relations commerciales; c'est ainsi que pendant un demi-siècle environ, l'histoire des Baléares a été mêlée à la nôtre 4.

1. Voir J. Henry, Histoire du Roussillon et du royaume de Majorque, Paris, 2 vol. in-8°, 1835; Germain, Histoire de la commune de Montpellier, Montpellier, 3 vol., 1851; et surtout Lecoy de la Marche, Histoire des relations du royaume de Majorque avec la France, Paris, 2 vol. in-8°, 1892.

Le château des rois de Majorque est devenu le donjon de la citadelle de Perpignan, construite sous Charles-Quint. La chapelle reale est transformée en arsenal. Son portail moresque de marbre blanc et rose, appuyé sur des colonnettes frèles et élancées, est du plus gracieux effet. C'est une visite indispensaJayme II (Ier de Majorque) régna jusqu'en 1311. Son gouvernement fut sage et prospère. Mais déjà il avait eu à se défendre contre les convoitises du roi d'Aragon. Il fut remplacé par son deuxième fils, D. Sanche, qui mourut en 1324, laissant le trône à son neveu, Jayme III.

Celui-ci fut en butte à l'ambition de son beau-frère Pierre IV d'Aragon, el Ceremonioso, qui lui enleva les Baléares, en 1343. Le roi de Majorque périt à la bataille de Lluchmayor, en essayant de reconquérir son patrimoine (1349). Il avait vendu le comté de Montpellier au roi de France, en 1347. Quant au Roussillon, longtemps disputé entre l'Espagne et la France, la barrière des Pyrénées finit par nous le conserver.

Ainsi disparut le royaume de Majorque après une existence éphémère. Depuis 1343, les Baléares partagèrent les destinées de l'Aragon, et se confondirent avec lui dans la monarchie espagnole, mais en conservant leur langue catalane, leurs vieilles mœurs un peu ombrageuses, leur zèle religieux, et surtout leur goût d'indépendance politique.

Quand on parle des Baléares, c'est Majorque (Mallorca) dont le nom se présente le premier à l'esprit; Majorque, dont la capitale, Palma, est une belle ville de soixante mille habitants aujourd'hui; Majorque, dont le climat est doux et salubre, dont le sol est fertile, dont l'aspect est tour à tour charmant et grandiose, et dont G. Sand parle ainsi: « Le caractère du paysage, plus riche en végétation que ne l'est celui de l'Afrique en général, y a tout autant de largeur, de calme, de simplicité. C'est la verte Helvétie sous le ciel de la Calabre, avec la solennité et le silence de l'Orient. »

Moins étendue que l'île sœur, comme l'indique son nom (Balearica Minor), moins belle, moins fertile, beaucoup moins peuplée, Minorque a tenu pourtant plus de place dans l'histoire. Elle l'a dû à sa situation plus centrale dans la Méditerranée, et surtout à son admirable port de Mahon.

Placé sur la route de l'Espagne et de l'Italie, de l'Europe et de l'Afrique, profond et bien abrité, facile à la fois d'accès et de défense, Mahon à ses avantages commerciaux ne pouvait manquer de joindre l'importance militaire, quand la marine prit sa place dans le développement des États modernes.

Aussi, le xviii siècle, avec ses grandes guerres, a-t-il ouvert pour

ble quand on passe à Perpignan. Mais la plupart des voyageurs ne s'en doutent pas.

Minorque une série d'épreuves nouvelles et inattendues. En passant de l'Espagne à l'Angleterre, de l'Angleterre à la France et de la France à l'Angleterre pour revenir décidément à l'Espagne, l'île sembla, pour un moment, ramenée à ces siècles lointains qui l'avaient vue si souvent changer de maîtres.

L'île de Minorque, allongée de l'ouest à l'est dans le prolongement géologique de Majorque, ne couvre qu'une superficie de 664 kilomètres carrès, et peut passer pour la plus petite des Baléares, car si Ibiza seule n'a que 564 kilomètres, Ibiza et Formentera qui se touchent en atteignent ensemble 680 <sup>1</sup>.

Sa plus grande longueur du cap Bajoli à la Mola est d'un peu plus de 46 kilomètres. Sa plus grande largeur, du cap Cavalleria à Benicodrell de près de 14. Elle est accompagnée à l'est et au sud-est de quelques îlots dont le principal, au sud-est, est l'Ayre de Mahon, dans les eaux duquel eut lieu la bataille du 20 mai 1756.

Le littoral du nord, battu par les flots d'une mer souvent agitée et dangereuse par certains vents, est rocheux, escarpé, sans autre abri que l'anse de Fornells, très vaste mais peu sûre, à cause des basfonds. Il n'y a de bons ports qu'aux deux extrémités de l'île; à l'ouest, Ciudadela ou Citadella, séparée de Majorque par un détroit de 40 kilomètres, sur lequel est le beau port d'Alcudia, et que cette proximité avait fait choisir comme capitale; au sud-est, le port par excellence, Mahon, ou Port-Mahon.

Au fond d'un chenal long d'environ 5 kilomètres, formé, d'un côté, par une presqu'île escarpée que termine le promontoire de la Mola, aujourd'hui couvert de batteries; de l'autre, par de hautes falaises sur lesquelles s'élevait autrefois le fort Saint-Philippe, s'ouvre le port, large et sûr, partagé lui-même en petites baies tranquilles, bordées de quais déserts et de magasins abandonnés.

Dans le chenal, en gagnant le port, on rencontre d'abord un vaste lazaret, au pied de la Mola, sur une presqu'île rattachée à l'autre, par un isthme bas et sablonneux; puis l'île de la Quarantaine, où mouillaient les bâtiments venus du Levant et des pays barbaresques, ce qui ne préservait pas toujours l'île de la peste; puis l'île du Roi, où Alphonse III débarqua en 1286, et dans laquelle les Anglais élevèrent un magnifique hôpital militaire, qui nous a servi en 1830; enfin la petite île ronde, réunie au quai, et tranformée en arsenal. Dans cette

<sup>1.</sup> E. Reclus dit 734 kilomètres, Riudavets 668, l'archiduc Salvator 664. Il vaut mieux s'en rapporter aux chiffres de l'archiduc, *Die Balearen*, t. VI, *Menorca*, Leipzig, 1890.

traversée, le spectacle change d'aspect avec la marche du navire. Le regard charmé du voyageur ne sait où se prendre et s'arrèter. Il va de la falaise aux îles, des îles aux terrasses blanches de Villa-Carlos ou aux coteaux verdoyants de Saint-Antoine, jusqu'à ce qu'enfin, après un dernier détour, la ville de Mahon lui apparaisse brusquement, suspendue au rocher, par-dessus les quais et les mâts des navires, faisant étinceler sous le soleil ses murs blancs aux volets verts.

On attribue la fondation du port au Carthaginois Magon. Était-ce le père d'Hamilcar, ou le frère d'Hannibal? Était-ce Magon Barca qui tit la guerre à Syracuse? La question est encore obscure, malgré les dissertations des érudits sur l'ancien *Portus Magonis*. Mais il est fort probable que les Romains contribuèrent à l'agrandir.

Sa prospérité ne pouvait manquer de croître au moyen âge, pendant la période des Croisades, lorsque la Méditerranée était la seule mer du commerce et des aventures. Il était renommé au xviº siècle pour ses avantages s'il faut en croire le dicton attribué au grand marin André Doria:

Junio, Julio, Agosto y Mahon Mejores puertos del Mediterraneo son.

« Juin, juillet, août et Mahon, voilà les meilleurs ports de la Méditerranée. »

Au xvii siècle, le cardinal de Retz, en allant d'Espagne à Rome, s'arrêta dans les Baléares. Il fut ravi, à Palma, de la grâce des femmes; à Mahon, de la beauté du port.

« Le vice-roi, dit-il dans ses Mémoires, me mena à la messe, où je vis trente ou quarante femmes de qualité plus belles les unes que les autres, et, ce qui est de merveilleux, c'est qu'il n'y en a point de laides dans toute l'île; au moins elles y sont fort rares. La plupart des beautés très délicates, et des teint de lis et de roses. Les femmes du bas peuple que l'on voit dans les rues sont de cette espèce. Elles ont une coiffure particulière qui est fort jolie. > Ces lignes sont d'un connaisseur; elles sont encore vraies aujourd'hui.

Il parle du port, en revanche, avec une emphase un peu castillane:

« Port-Mahon est le plus beau port de la Méditerranée. Son embouchure est fort étroite, et je ne crois pas que deux galères à la fois y pussent passer en voguant. Il s'élargit tout d'un coup et fait un bassin oblong qui a une grande demi-lieue de long. Une grande montagne qui l'environne de tous les côtés fait un théâtre qui, par la multitude et la hauteur des arbres dont elle est couverte, et par les

ruisseaux qu'elle jette avec une abondance prodigieuse, ouvre mille et mille scènes qui sont, sans exagération, plus surprenantes que celles de l'opéra, etc. »

Au XVIII<sup>o</sup> siècle, grâce à l'occupation étrangère, le port resta très animé. Les escadres de guerre, les convois de vivres et de matériel, les tartanes de commerce s'y succédaient. Aujourd'hui, il est vide et désert, et n'en paraît que plus grand. Les bâtiments à vapeur qui font le service entre Palma et Barcelone en troublent seuls le silence attristé. C'est une majesté déchue, comme Versailles, et qui se console avec ses souvenirs.

Moins montueuse que Majorque, traversée par une belle chaîne, où sont des sommets de 1,500 mètres (Puig Torella, 1,506; Puig Major, 1,500), Minorque n'est parsemée que de pitons isolés, le Toro, le mont Sainte-Agathe, la Enclusa, le San-Juan-de-la-Cruz, etc. Le plus élevé, le monte Toro, planté au cœur même de l'île, n'atteint que 357 mètres, mais on le voit de tout l'horizon. Il domine des plaines peu accidentées, où les arbres, sous la poussée du vent, inclinent leurs branches vers l'Afrique.

Cette absence de sierras et d'abris rend le climat plus froid et plus variable que celui de Majorque. L'île est également moins arrosée. Presque pas de sources vives; une seule rivière, au fond d'une vallée délicieuse qui débouche dans l'anse de Adaya; mais beaucoup de torrents pendant la saison des pluies.

Le sol est aussi moins fertile. Il est formé par une mince couche de terre végétale éparse sur le rocher qui partout fait saillie, comme les os sur la peau d'un chien maigre. Les pierres, soigneusement arrachées aux sillons, se sont élevées en petits murs qui enferment les champs, et qui découpent les plaines en carrés gris et moou tones.

Beaucoup d'oliviers, mais de fruit médiocre; peu d'orangers et de citronniers; peu de grains. C'est à cette pauvreté que nous avons dû longtemps en Algérie l'immigration de « Mahonnais » honnêtes et laborieux. Aussi, dans l'intérieur de l'île, on ne trouve guère que trois bourgs principaux : Mercadal. au centre, au pied du mont Toro, flanqué d'un côté d'Alayor, de l'autre, de Ferrerias; tous les trois sur la grande route qui traverse l'île, de Mahon à Ciudadela <sup>1</sup>.

<sup>1.</sup> Tandis que la population de Majorque dépasse 240,000 habitants, celle de Minorque atteint à peine 38,000 (recensement de 1887), dont 18,000 pour Mahon, plus de 8,000 pour Ciudadela, 5,000 pour Alayor, 3,000 pour Mercadal, 2,600 pour Villa-Carlos, 1,300 pour Ferrerlas, etc., soit environ 59 habitants per

Seul, le port de Mahon donnait à l'île toute son importance, et lui a valu, dans l'histoire des Baléares, plus d'éclat que Majorque, mais aussi plus d'infortune. C'est l'idée par où il faut conclure et que traduit avec autant de justesse que d'énergie un écrivain militaire de nos jours, en disant : « La beauté, la richesse, l'attrait que chaque pays possède suivant la variété de sa nature, tout cela pour Minorque se trouve dans ce port incomparable et dans cette position stratégique qui ont excité l'envie de toutes les nations et causé ses malheurs en même temps que sa gloire . »

Tel est, dans ses traits essentiels, le petit pays où nous allions descendre.

Nous n'avons pas à revenir sur l'histoire particulière de Minorque, depuis 1343. Cette histoire, d'ailleurs, contraste par sa tranquillité avec celle de Majorque, souvent agitée par des luttes intestines, soit des paysans contre la ville de Palma, soit des bourgeois entre eux; luttes racontées par l'éminent historien de Majorque, M. José-Maria Quadrado<sup>2</sup>.

Les seuls événements qui en rompent la monotonie sont des épidémies apportées par le commerce avec le Levant; des disettes, causées par la pauvreté du sol; et surtout des descentes de pirates barbaresques, marquées en 1535, par la prise de Mahon, dont Barberousse détruisit les archives; en 1558, « année de malheur », par la prise et le sac de Ciudadela.

Elle ne commence pour nous qu'avec le xviiie siècle.

Pendant la guerre de la Succession d'Espagne, après avoir d'abord reconnu Philippe V de Bourbon, petit-fils de Louis XIV, Majorque se donna à l'archiduc Charles d'Autriche, compétiteur de Philippe V.

kilomètre carré, ce qui est encore un chiffre élevé pour l'Espagne, dont la densité kilométrique moyenne n'est que de 34.

Les Mahonnais émigrent moins aujourd'hui, parce qu'ils sont occupés à la fabrication de la chaussure qu'on exporte aux Antilles. De jardiniers qu'ils étaient chez nous, ils se sont faits cordonniers chez eux.

1. « La hermosura, la riqueza, los atractivos que cada païs tiene segun su varia naturaleza estan para Menorca en aquel puerto incomparable y en la posicion estrategica que la han hecho invidiar de todas las naciones y han causado sus desgracias y sus glorias. »

Général Arteche, Nieblas de la historia patria. Tercera serie: Mahon, 1879. Le général D. José Gomez de Arteche, de l'arme du génie, est en train de publier une Histoire de la guerre de l'Indépendance dont le premier volume a paru en 1868, et qui en est arrivée aux événements de 1811 (tome VII, 1891). Avec l'ouvrage classique de W. Napier, ce sera la meilleure à consulter.

2. Ciudadanos y forenses, historia de las dissensiones en Mallorca, 1 vol. Palma, 1847.

L'archiduc, maître de la Catalogne, en 1705, venait de s'y faire proclamer roi, sous le nom de Charles III. Minorque imita Majorque. En 1706, la révolte gagna l'île tout entière, de Ciudadela à Mahon. Le gouverneur dévoué aux Bourbons, D. Diego Leonardo Davila, put se retirer avec des troupes dans le fort Saint-Philippe, où il tint pendant plusieurs mois et où il fut délivré par l'intervention de la France.

C'est alors, en effet, dans les premiers jours de 1707 qu'eut lieu une petite expédition française, dont les historiens locaux parlent peu, mais dont les détails se trouvent dans nos Archives de la Marine. Elle fut menée rapidement, et comme au pas de charge.

Le comte de Villars, chef d'escadre et neveu du maréchal, avait reçu à Toulon l'ordre de prendre la mer avec quatre vaisseaux et neuf tartanes, chargées de munitions, pour faire rentrer l'île dans le devoir.

Il arriva devant Mahon, le 1er janvier 1707, et descendit aussitôt à terre, auprès du château Saint-Philippe. Après avoir tenu conseil avec Davila et le capitaine de vaisseau de La Jonquière, il sortit du château (castillo), le 5, avec deux bataillons français, le bataillon des Vaisseaux, deux cents hommes de vieilles troupes espagnoles, une compagnie de grenadiers espagnols, cent cinquante volontaires majorquins, en tout, d'après ses calculs, treize cent trente hommes, et deux pièces de campagne, et il marcha sur la ville 1.

Ce ne fut pas sans difficulté, car le chemin était étroit et raboteux, bordé de champs séparés par des murs de pierres, à l'abri desquels l'ennemi tirait sur nos troupes. On parvint cependant à déloger les rebelles des faubourgs dans cette journée.

Le lendemain, la ville ouvrit ses portes. Le reste du pays se soumit sans résistance, sauf Ciudadela, contre laquelle on envoya La Jonquière. La ville était assez forte, garnie de huit bastions. Comme il n'était pas possible d'en faire le siège, on essaya à la fois des menaces et de la conciliation. La ville se rendit moyennant une capitulation « très insolente », dit Villars, mais il fallait en finir.

Le 13, écrit le chevalier de la Roche-Alard, qui commandait un bataillon, on se mit en marche pour Ciudadela. Les magnifiques, autrement jurats de cette ville, vinrent à une grande lieue assurer de leur obéissance. On les renvoya pour remettre la tranquillité dans les esprits encore alarmés et séditieux, et, à 3 heures, les troupes arrivèrent à un quart de lieue de cette place qui fit dire à M. de La Jon-

<sup>1.</sup> Archives de la Marine, Campagnes, reg. 32. — Lettre de Villars au ministre Pontchartrain, du 28 janvier 1707.

quière qu'ils ne voulaient recevoir que deux cents hommes de troupes espagnoles et qu'ils donneraient des otages pour leur sûreté; mais qu'ils craignaient si toutes les troupes y entraient, ce qui était contre leurs privilèges, on ne manquast à ce qu'on leur avait promis. Après quelques pourparlers, ils accordèrent enfin que M. de La Jonquière y entrast avec cent Français pour sa garde, et ce fut les deux compagnies de grenadiers. Ainsi ces trois cents hommes entrèrent ce soir dans la place qui, au reste, avait raison de parler hardiment à des troupes qui n'avaient pas de canon, en ayant soixante-dix sur huit bons bastions dont elle est fortifiée \(^1\).

Une semaine avait sussi pour réduire Minorque.

Villars, dans sa lettre au ministre, fait grand éloge de ses officiers, de La Jonquière, de la Roche-Alard, de Goyon, etc., et il ajoute :

« Je ne crois pas que nous ayons perdu plus de soixante soldats tués ou blessés, et les ennemis en ont bien perdu quatre cents... M. Davila, gouverneur général de cette isle, est un très galant homme, très zélé pour le service de son maître, et j'ose dire que ce gouvernement ne peut être en de meilleures mains... »

Il se trompait étrangement. Davila se signala par d'odieux excès dans la répression. Bien que le principal instigateur du mouvement, un nommé Miguel Saura, se fût dérobé, en passant dans Majorque, le gouverneur fit saisir plusieurs personnes compromises ou suspectes, les livra à une commission militaire, et les fit exécuter, dixhuit à Ciudadela, sept à Alayor, sept à Mahon. D'autres furent envoyées aux galères ou en exil. Ces vengeances ne furent arrêtées que par une expédition anglaise, contre-partie imprévue de la nôtre, qui fit passer l'île aux mains de l'Angleterre.

L'amiral John Leake, qui revenait de Sardaigne avec une flotte anglo-hollandaise, prit à Barcelone le major général James Stanhope, avec un corps de deux mille cinq cents hommes, et parut brusquement sur les côtes de Minorque, dans les premiers jours du mois de septembre 1708.

Tandis que deux navires de guerre attaquaient Fornells, qui se rendit sans résistance, les Anglais mouillèrent le 14 septembre, dans l'anse Saint-Étienne (San-Esteban) au pied du fort Saint-Philippe. Ils employèrent les jours suivants à débarquer leur artillerie de siège,

<sup>1.</sup> Journal et relation du chevalier de la Roche-Alard de ce qui s'est passé dans l'île de Minorque, depuis le 1° janvier 1707 jusqu'au 20 (Arch. de la Marine, *ibid.*). On peut compléter ce journal par une lettre de La Jonquière, du 23 janvier.

et le 28, ils ouvrirent le feu contre le château, dont la garnison était d'environ sept cent cinquante hommes, cinq cents Français sous le commandement du capitaine de vaisseau de La Jonquière, et le reste Espagnols.

Dès le lendemain, 29, le gouverneur Davila réunit un conseil de guerre et parla de capituler. Il alléguait le mauvais état de la place, dépourvue d'artillerie, de munitions et même de vivres, mais encombrée de femmes et d'enfants. La Jonquière protesta et poussa à la résistance, mais il ne fut pas écouté des officiers espagnols et la capitulation fut décidée séance tenante. On envoya à Stanhope un projet en huit articles. Les troupes espagnoles devaient être conduites en Espagne, et les troupes françaises à Toulon, par la flotte alliée. Ces conditions furent acceptées, et la place évacuée '.

Stanhope envoya alors un détachement contre Ciudadela, qui ouvrit ses portes, sans coup férir. Les Anglais restaient les maîtres de l'île.

Ils parurent d'abord la garder pour leur allié Charles III, mais celuici vit ses dernières espérances renversées par la victoire de Vendôme à Villaviciosa (1710). Aussi le dépôt se transforma-t-il en propriété, et une mission extraordinaire du duc d'Argyle, en 1712, fut chargée de préparer l'île aux douceurs de la domination britannique.

Les Anglais n'ont pas l'habitude de travailler pour autrui et leur établissement dans Minorque n'était pas l'œuvre du hasard mais celle d'une savante politique. Attirés dans la Méditerranée par les guerres qu'ils venaient de soutenir contre Louis XIV, ils n'avaient pas tardé à en reconnaître les points importants. Deux, entre autres, leur avaient paru de premier ordre, Gibraltar et Minorque; Gibraltar, qui tenait la porte ouverte — ou fermée — entre les deux mers; Minorque, d'où l'on pouvait surveiller Toulon et dont le port offrait un mouillage qu'on ne trouve pas à Gibraltar.

Dans le traité qu'ils avaient signé en 1701 avec la Hollande et

r. Nous avons le procès-verbal de la réunion du 29 septembre, signé de Davila et de ses officiers, et, pour la France, « de La Jonquière, Marcellange du Pestrin, chevalier de Village, Le Vasseur, chevalier de Septèmes, Morant, Meyran, Sigogne, Saint-Aubin, Saligny. »

On en trouve le commentaire dans une longue lettre de La Jonquière au ministre de la Marine (Pontchartrain), du 4 novembre 1708, et dans sa déposition devant le conseil d'enquête. (Archives de la Marine, *ibid.*, reg. 33.)

Cette reddition de Saint-Philippe fut sévèrement accueillie par les deux gouvernements. Davila, traduit devant un tribunal militaire, à Carthagène, n'attendit pas l'issue du jugement. Il se jeta par la fenètre de sa prison, et se tua. La Jonquière, malgré ses services, fut cassé de son grade (1709).

l'Empire, pour le démembrement de la monarchie espagnole, ils s'étaient réservé Gibraltar, Minorque, Ceuta et une partie des Indes, dont ils laissaient le reste aux Hollandais.

Au lieu d'attendre le partage, ils commencèrent par se servir euxmêmes, ce qui a toujours été le meilleur moyen d'être bien servi. En 1704, ils prirent Gibraltar, qui n'avait qu'une garnison de cinquante hommes, mais ils échouèrent devant Ceuta parce que le gouverneur espagnol s'avisa de faire son devoir. En 1708, ils s'emparèrent de Minorque. Nous venons de voir comment.

Il restait à faire consacrer la conquête. Ce fut un des objets du traité d'Utrecht, en 17131.

1. Veut-on savoir ce qu'il advint de Majorque?

Après le traité d'Utrecht, toute l'Espagne se trouva replacée sous l'autorité de Philippe V, sauf la Catalogne, Majorque et Iviça.

Barcelone fut assiégée par le duc de Berwick et une escadre de Du Casse, et prise après une effroyable résistance (juillet-septembre 1714). Une expédition y fut alors préparée contre Majorque, sous les ordres de d'Asfeld.

Aidée par le concours de l'intendant du Languedoc, Lamoignon de Baville, mais retardée par l'incurie de l'administration espagnole, elle ne put mettre à la voile qu'en juin 1715. D'Asfeld débarqua près d'Alcudia, qui ouvrit ses portes, presque sans coup férir, le 20 juin. Puis il marcha sur Palma. L'Empereur, par la Sardaigne et Naples, avait fait passer dans l'île des secours considérables. Son général, le marquis de Rubi, voulait défendre Palma jusqu'à la dernière extrémité. L'arrivée d'une flotte espagnole le décida à traiter. Il rendit la place avec Cabrera et Iviça (2 juillet).

Tel fut le dernier épisode mililaire et le moins connu de la guerre de Succession. Pour punir les pays catalans de leur attachement à l'Autriche, Philippe V y supprima toutes les libertés locales et les anciens privilèges.

## CHAPITRE III

### LA DOMINATION BRITANNIQUE

L'article 11, du traité signé à Utrecht, le 13 juillet 1713, entre l'Espagne et la Grande-Bretagne, cédait à celle-ci, en toute souveraineté, l'île de Minorque, mais en stipulant des garanties pour les biens ecclésiastiques et pour les libertés religieuses des insulaires. En outre, l'île conservait ses libertés politiques, c'est-à dire les franchises et les privilèges dont elle jouissait depuis plusieurs siècles. Leur maintien obtenu du duc d'Argyle, lors de sa mission, reçut encore de la reine Anne, en 1714, les garanties et les assurances les plus formelles.

La couronne britannique fut représentée dans l'île par un lieutenant-gouverneur, commandant en chef des troupes, et résidant à Mahon, qui allait bientôt passer capitale, au détriment de Ciudadela.

Le premier soin des Anglais fut de s'installer et de façon à n'être pas dérangés.

En 1710, ils avaient élevé le fort Malborough, au nord de l'anse Saint-Étienne (San-Estevan). Au lieu de s'établir fortement sur la Mola, où ils avaient déjà fait quelques terrassements, et dont on a reconnu depuis toute la valeur stratégique, ils concentrèrent la défense autour de Saint-Philippe, en regard de la Mola, sur le rivage opposé du port.

Commencé par Philippe II, en 1556, sur les plans d'un ingénieur italien, pour couvrir Mahon contre les Barbaresques, le fort avait été achevé par Philippe III, vers 1609. Ce n'était qu'un vaste carré bastionné auquel les Anglais ajoutèrent les demi-lunes et les redoutes qui firent de l'ancien fort le réduit de tous ces ouvrages; il leur en coûta environ 25 millions.

Pour augmenter le commerce de Mahon, ils y attirèrent des étrangers, principalement des Grecs, destinés à leur ouvrir des relations avec le Levant, mais qui partirent avec eux, en 1756.

La population restait attachée à l'Espagne. Ils travaillèrent à la gagner en développant les ressources d'un pays alors très pauvre, et qui se résignait trop aisément à sa pauvreté. De tous les gouverneurs qui s'y employèrent, aucun ne montra plus d'activité, de prévoyance et d'énergie que le brigadier-général Richard Kane qui commanda les troupes dans l'île de 1713 à 1720, avant d'en être le gouverneur de 1730 à 1736 <sup>1</sup>.

Les chemins étaient rares et mauvais. Kane fit ouvrir une route qui traverse l'île dans toute sa longueur, de Ciudadela à Mahon, et qui se poursuivait jusqu'au fort Saint-Philippe. Ce ne fut pas sans de violents démêlés avec les propriétaires dont elle entamait les champs pierreux. Elle était, elle est encore fort pénible, à cause des inégalités du sol. Le véhicule jaunâtre et branlant qui, sous le nom de courrier (correo) fait le service entre Mahon et Ciudadela, emploie cinq heures à faire 9 lieues. Mais le chemin de Kane, Kanes'road, comme l'appelaient les Anglais, n'en a pas moins rendu de très grands services?

L'île ne possédait alors que des chèvres, et la volaille y était plus rare que le gibier. Kane sit venir de France, d'Italie, même des pays barbaresques, une grande quantité de bêtes à cornes, de moutons, de volailles, qu'il distribua dans la campagne, en poussant les paysans à l'élevage, et en faisant valoir les prosits nouveaux qui pouvaient sortir de ces pratiques agricoles. Il sit venir jusqu'à des lièvres, car l'île ne rensermait que des lapins, qui y pullulaient depuis l'antiquité. Mais quelques officiers qui aimaient la chasse ne tardèrent pas à les faire disparaître, et il n'y en a pas plus maintenant qu'au siècle dernier.

Les Anglais n'ont pas transformé l'île du jour au lendemain : ils n'y prétendaient pas, et îls se heurtaient d'ailleurs à trop d'ignorance et de défiance. Mais leur action a été réelle et sensible. L'activité intellectuelle qui règne à Mahon, le goût du travail, le libéralisme des

1. Cf. Ramis, Serie chronologica. — Kane était né en Irlande, en 1666. Après avoir servi avec distinction, et notamment à Blenheim où il était colonel, il fut envoyé dans Minorque, après le traité d'Utrecht.

Gouverneur de Gibraltar, de 1720 à 1725, il revint dans l'île comme gouverneur en 1730 jusqu'à sa mort. Il paraît avoir été un administrateur de premier ordre, mais il ne faut pas accepter sans restriction les éloges que lui décerne Riudavets.

2. Une pyramide élevée en 1720 sur la route, avec une inscription restaurée par le gouverneur Fox, en 1802, rappelle son souvenir dans Minorque. Il avait été enterré dans le fort Saint-Philippe. Son tombeau ayant été bouleversé après 1782, on lui accorda un cénotaphe à Westminster.

idées, le souci de l'hygiène et de la propreté, l'aisance générale, bien d'autres détails qui tranchent avec les habitudes de Majorque, permettent de mesurer les progrès que soixante-dix ans d'occupation étrangère ont apportés dans ce pays si longtemps fermé.

Quelles étaient alors les mœurs de l'île et son train ordinaire?

On pourrait le demander aux documents indigènes. Car, dans les longs loisirs que leur faisait l'isolement, les bourgeois instruits, hommes de loi et médecins, s'occupaient à écrire. Beaucoup, comme Juan Segui y Sanxo, Juan Pons y Andreu, Juan Font, le D' Pedro Pons y Portella et d'autres, ont laissé des souvenirs manuscrits que les historiens locaux n'ont pas manqué de consulter. Ne vaut-il pas mieux s'adresser, pourtant, à un Anglais de ce temps, que son emploi mettait à même de tout observer, et que son éducation gardait des préjugés du terroir?

Cet Anglais, c'est Armstrong, dont le livre, aujourd'hui peu lu, a longtemps défrayé tout ce qu'on a écrit sur Minorque.

John Armstrong était un ingénieur militaire qui fut envoyé dans l'île en 1738, lorsqu'il fut question d'une rupture entre l'Espagne et l'Angleterre. « J'eus bientôt, dit-il, appris la langue du pays, et comme nos conversations roulaient presque toutes sur l'histoire, le gouvernement et les productions de l'île, je fus bien aise de m'instruire par moi-même de ces particularités 1. » C'est avec ce livre, en en corrigeant les erreurs, surtout en y ajoutant les renseignements pris à des sources où l'auteur ne pouvait puiser, qu'on a encore l'idée la plus exacte de la petite société qui vivait alors sur ce rocher où nous allions tomber si brusquement.

Sous la surveillance d'un gouverneur nommé par la couronne (qu'il ne faut pas confondre avec le capitaine général des Baléares, siégeant à Palma), Minorque jouissait dépuis plusieurs siècles de franchises et de coutumes qui lui laissaient une véritable autonomie administrative fondée sur le régime municipal. Cette constitution

1. Sous forme de lettres écrites en 1740, 1741, 1742, Armstrong publia en 1752 une Histoire de l'ile de Minorque, dont le succès fut si vif qu'il en parut une deuxième édition plus complète, en 1756: History of the island of Menorca, the second edition, with larges additions, by the author, illustrated with copper plates, London, in-8. — L'auteur mourut en 1758.

C'est sur la deuxième édition que fut faite une traduction française intitulée: Histoire naturelle et civile de l'île de Minorque, Amsterdam et Paris, in-12, 1769 (278 p. avec carte). Mais la traduction en a pris fort à son aise avec le texte anglais dont elle omet de nombreux passages.

C'est dire ce que vaut une traduction espagnole du livre francais, publiée à Madrid, par D. José-Antonio de la Serra, en 1781.

avait reçu sa forme organique de l'acte connu dans les annales de Minorque sous le nom de Sentencia de Galceran de Requesens, car il avait été publié par ce gouverneur en 1439, et confirmé en 1442 par le roi d'Aragon, Alphonse V. Les événements de 1708 et de 1713 avaient eu au moins l'avantage de la protéger contre la suppression des libertés locales, ordonnée par Philippe V dans tous les pays de langue catalane, Catalogne, Valence et Baléares.

Ce n'est pas auprès d'Armstrong qu'il faut se renseigner sur ces antiques institutions. Il n'en donne qu'une très vague idée, et il faut avouer que les détails en étaient compliqués. En voici l'essentiel, d'après les textes mêmes.

L'île, dont la population, au milieu du xvmº siècle, n'atteignait pas trente mille habitants<sup>1</sup>, était partagéc en cinq territoires ou terminos qui formaient quatre groupes administratifs ou universitats, dans le dialecte catalan; ceux de Ciudadela, de Mercadal et Ferrerias ensemble, d'Alayor et de Mahon.

Chaque université (nos fonctionnaires diront de préférence communauté) avait des magistrats ou jurados qui s'appelaient « magnifiques » dans leur cérémonial et qui représentaient chaque classe de citoyens. Il y en avait quatre, à Ciudadela, la capitale et la résidence de l'aristocratie : un caballero (militaire ou noble), un ciudadano (bourgeois), un labrador (cultivateur), un official (employé ou artisan).

Ils étaient assistés d'un conseil (consej), composé de douze personnes: deux caballeros, quatre ciudadanos, quatre labradores, deux officiales, auquel s'ajoutaient un certain nombre de fonctionnaires municipaux, tels que un clavario de trigo (gardien du blé), des oidores de cuentas (auditeurs de comptes), des prohombres (prud'hommes), des secrétaires, etc.

Ces différents emplois servaient comme d'apprentissage aux magistratures municipales; ils étaient occupés par les futurs jurados, presque toujours pris dans les mêmes familles, et qui apportaient aux

1. Population de l'île en 1750, d'après un mémoire présenté au gouverneur William Blakney (cité par Oleo Quadrado, t. II, p. 135):

| Mahon et son territoire | 13,000  |
|-------------------------|---------|
| Alayor                  | 6,000   |
| Mercadai                | 1,700   |
| Ferrerias               | 1,100   |
| Ciudadela               | 7,000   |
| Total                   | 28.800. |

assaires une incontestable compétence, malgré la singularité de leur recrutement.

Leur nomination, en effet, avait lieu suivant le système de saco y suerte. Les noms de ceux qui réunissaient les conditions requises pour la juradia (il fallait avoir vingt-huit ans et être marié) étaient mis dans un sac et tirés au sort. Les fonctions étaient annuelles et commençaient à la Pentecôte. Elles étaient également gratuites et consistaient surtout à défendre les privilèges contre l'arbitraire des gouverneurs et à répartir l'impôt. Les jurados ne prenaient aucune décision sans consulter leur conseil.

Les autres universités différaient un peu. Celles de Mahon et d'Alayor n'avaient pas de jurado caballero. Mais leur conseil était composé de douze personnes, quatre de chaque classe. Celle de Mercadal et Ferrerias n'avait de jurado ni caballero ni ciudadano mais seulement un labrador et un official avec un conseil de dix membres.

Quatre conseillers de chaque université réunis à ceux de Ciudadela, et toujours présidés par les jurados de la capitale, formaient ce qu'on appelait le conseil général (general consej), qui se réunissait, dans certains cas importants, avec la permission du gouverneur. Mais les Anglais, si soucieux des libertés parlementaires chez eux, aimaient moins les libertés locales chez les autres, et ils interdirent ces réunions générales. Il n'est pas surprenant que les Français, habitués au despotisme monarchique, aient imité les Anglais sur ce point. Dans les documents des archives de Minorque, par exemple dans les lettres adressées par les jurats à notre gouverneur ou à notre intendant, nous les voyons constamment se plaindre des atteintes portées à leurs franchises et privilèges, regalias y privilègios. C'est une chanson que Kane avait souvent entendue, et les autres gouverneurs après lui.

Chaque université avait un hailli (baile) nommé par le gouverneur, qui tenait une petite cour de justice dont les appels étaient portés devant le tribunal du roi (real gobernacion) et dont la juridiction ne dépassait pas le territoire de l'université. Au-dessus de ces baillis particuliers marchait un baile general, d'une institution très ancienne, qui était comme un suppléant du gouverneur et toujours pris dans la noblesse de Ciudadela.

Le tribunal royal connaissait de toutes les causes qui intéressaient la couronne, sauf des questions relatives au domaine royal (real patrimonio). Il était présidé par le gouverneur et composé d'un assesseur, nommé par le roi, d'un avocat fiscal, également nommé par lui, d'un procureur fiscal, d'un greffier, de deux alguazils, d'un massier,

d'un geôlier. Venait ensin le bourreau (verdugo) que les Anglais réduisirent au rôle d'exécuteur en supprimant la torture. Du temps des Anglais, les appels de ce tribunal étaient portés à Londres; du nôtre, ils le surent devant le Conseil souverain de Roussillon, à Perpignan.

Sous le nom de domaine royal, on désignait le revenu fourni par les biens particuliers de la couronne. Nous aurons l'occasion d'en reparler, car il y eut aussi un domaine royal pendant notre occupation.

L'île avait autrefois un évêque qui fut supprimé par le pape Boniface VIII. L'évêque de Palma entretenait à Ciudadela un vicaire général qui avait le pas sur tout le clergé insulaire et qui tirait du pays d'abondants revenus que les Anglais s'empressèrent, naturellement, d'attribuer à l'église établie. Ces questions religieuses suscitèrent entre les Anglais hérétiques et leurs nouveaux sujets, catholiques obstinés, d'incessantes difficultés. En dépit des stipulations de 1713, elles avaient éclaté dès le premier jour.

Kane avait commencé par se faire donner un état de tout ce que l'île comptait d'églises, de chapelles, de couvents, d'ermitages, etc., avec le nombre des ecclésiastiques de tout ordre et de toute robe. Et ce nombre était énorme. Ce rocher de Minorque, stérile en biens de la terre, était, pour le ciel, d'une incroyable fécondité. Les couvents y multipliaient; Ciudadela surtout en regorgeait.

Dans son zèle pour l'antipapisme, le gouverneur ne voulut entendre parler ni de juridiction ecclésiastique extérieure, ni de prédication étrangère, ni de rien qui échappât à la suprématie de la couronne. Il prétendit même intervenir dans les élections des chapitres, dans la correspondance des couvents avec les autorités religieuses, tout en donnant d'ailleurs raison de ses actes, et en laissant porter des réclamations à Londres où l'île entretint longtemps des délégués pour la défense de ses intérêts et de ses droits .

Ciudadela, où vivait la noblesse de l'île, où résidait le vicaire général de l'évêque, où s'épanouissaient tant de moines et de prêtres, était le principal foyer d'opposition au gouvernement anglais. C'est un peu pour la punir qu'en 1722 la capitale fut transférée à Mahon, avec les deux tribunaux du roi et du domaine royal.

<sup>1.</sup> Voir le curieux opuscule: A vindication of colonel Kane, lieulenant governor of Menorca, against the late complaints made by the inhabitants of that island, Londres, 1720. — Sur l'administration religieuse de Kane, ct. Oleo Quadrado, t. II, ch. 111.

Mahon n'était alors qu'une petite ville entourée de murs construits par les Maures. Une partie de l'enceinte fut détruite et remplacée par un quartier neuf (arravaleta). On traça une promenade, aujour-d'hui occupée par la calle de las Moreras (la rue des mûriers); on améliora les rues qui descendent au port en rampes escarpées; on alla jusqu'à créer un champ de courses, sur lequel a été construit le cos de Gracia. Pourvue de tous les avantages commerciaux, Mahon prosita encore des faveurs administratives, tandis que Ciudadela achevait de s'éteindre, et que la tristesse descendait sur ses rues désertes et ses maisons silencieuses.

Après Kane, on voit sigurer parmi les gouverneurs anglais, les généraux Anstruther, Wyniard, et ensin le vieux William Blakney.

Lors de l'arrivée de Blakney en 1748, le gouvernement britannique ne se faisait plus d'illusions sur les sentiments religieux de ses sujets. Il pensait que pour garder l'île, il ne suffisait plus des défenses de Saint-Philippe, mais qu'il fallait encore travailler à la conversion des Minorquins. Pour cette nouvelle politique, on conseilla à Blakney des prédications sans fanatisme, des libéralités intelligentes, de savantes distributions de bibles évangéliques.

Ce fut en vain; la population ne se laissa pas entamer et resta attachée à ses croyances comme à ses prêtres. Ce dont la louent beaucoup les historiens locaux, mais ce qui confond Armstrong, fort irrespectueux envers la clergé de Minorque, qui lui paraît méprisable, ignorant et stupide. « The very clergy... are pitifully ignorant and stupid, and have nothing to preserve them from contempt, but the excessive bigottry of the people. » (Lettre 15.)

Les querelles religieuses recommencèrent en 1752 et en 1754. Elles s'apaisèrent cependant, au point qu'en juillet 1755, l'évêque de Palma, Lorenzo Despuig, put venir à Ciudadela et faire une tournée pastorale dans l'île, accueilli avec une grande déférence par les autorités anglaises.

Cette hostilité religieuse ne sortait guère, d'ailleurs, du domaine administratif. Elle n'avait pas de contre-coup dans la population qui restait, sous la domination protestante, tranquille et soumise. La garnison anglaise comprenait quatre régiments d'infanterie et une compagnie d'artillerie, dont l'effectif formait environ deux mille cinq cents hommes en 1740. Elle paraissait suffisante pour défendre l'ile contre toute surprise.

« Quoique je ne doute pas de la valeur de nos troupes, dit Armstrong, et je n'en puis douter avec la connaissance que j'en ai, je crois que si nous n'étions pas aussitôt secourus par notre flotte, un ennemi puissant, bien pourvu de tout ce qui est nécessaire pour une pareille entreprise, se rendrait bientôt maître de la place.

Il était impossible de voir plus juste. C'est ce qui devait arriver.

- « Mais, ajoutait-il avec raison, nous n'aurons rien à craindre tant que nous serons maîtres de la mer, et les Espagnols ne sont pas capables de faire un armement suffisant et avec assez de rapidité et de secret pour échapper à la vigilance de notre flotte. Il faudrait supposer bien des malheurs de notre part et bien des succès pour eux qui feraient retomber la mer sous leur domination. » Et il terminait par cette pensée d'un orgueil tout britannique :
- « Mais j'espère que notre roi sera toujours capable de dire au roi d'Espagne ces mots que Virgile place dans la bouche de Neptune ;

Non illi imperium pelagi sævumque tridentem, Sed mihi sorte datum. »

Ces troupes étaient réparties entre Mahon et le fort Saint-Philippe, Ciudadela, Alayor, la meilleure garnison de l'île, et Fornells, dont le château recevait une compagnie détachée d'Alayor. On les relevait en avril ou en mai.

Les officiers avaient chacun une maison particulière. Les soldats n'avaient pas de casernes. Ils vivaient dans des maisons bourgeoises converties en logements militaires, et dont les propriétaires recevaient une indemnité. Chaque ville fournissait aux troupes du bois (leña) et de l'huile (aceite). Des Anglais, d'ailleurs, tenaient autant à leurs habitudes que les Minorquins à leurs franchises. Ils n'avaient renoncé ni au thé ni à la viande. Ils avaient pris leurs précautions pour ce second article, et ils pouvaient remercier Kane d'avoir encouragé l'élevage.

« Chaque régiment, dit Armstrong, a son boucher particulier, lequel, une fois par semaine prie le magistrat d'ordonner à un fermier du termino de lui envoyer un bœuf pour la nourriture du régiment. »

Les officiers faissient assez bonne chère, si l'on en juge par le menu appétissant que nous donne Armstrong de ses diners ordinaires.

A notre mess, dit-il, nous dinons rarement sans une soupe et un plat de poisson, avec deux plats de viande de chaque espèce, rôti de hœuf, gigot de mouton, dinde, oie, canard, poulet sauvage ou lapin. Avec cela, un pudding ou une tourte, et quantité de légumes et de fruits, selon la saison. »

Et un peu plus loin : « Nous avons des facilités pour correspondre avec nos amis d'Angleterre par deux paquebots qui font le service de Marseille et qui nous apportent nos lettres quelquesois douze ou quinze jours après leur départ. Nous avons les nouvelles de France par la même voie, et toutes sortes de menus objets dont on peut avoir besoin. Les habits, le cidre, la bière, les livres, etc., nous viennent de Londres. Nous avons du pain de France. Le beurre et le bœuf salé pour les troupes nous viennent d'Irlande. C'est souvent un plat excellent pour nous, etc. » (Lettre 17 et dernière. Elle est datée du 9 juin 1742.)

La table, la lecture et la chasse, la garnison anglaise n'avait guère d'autres passe-temps. Car la vie n'était ni très gaie, ni très variée.

Les Minorquins restaient volontiers chez eux, plus qu'aujourd'hui.

« Les gens de la haute classe, les caballeros, dit notre Anglais, donnent rarement à diner. Ce genre de vie est autant l'effet de leur économie que de leur caractère qui est resté taciturne. Et d'ailleurs, il leur permet de mieux surveiller leurs femmes. »

Il ne faut pas l'en croire sur parole, car il est particulièrement désagréable pour les femmes qu'il traite avec peu de galanterie. Cellesci vivaient alors dans une retraite qu'il ne comprend pas, et qui pourrait bien être un reste de tradition musulmane. Elles ne sortaient guère que pour aller à la messe, ce qui explique l'assiduité des hommes aux églises. Ignorantes pour la plupart et sans lectures, elles allaient devoir à l'occupation française des changements que certains bourgeois moroses ne signalent pas sans aigreur.

Elles s'occupaient alors à filer le lin, à faire de la dentelle, à repriser leur linge, etc., suivant le goût de Molière. C'étaient d'excellentes ménagères qui mettaient dans leurs intrigues, car elles trouvaient le temps d'en avoir, beaucoup de réserve et de discrétion.

« Leurs galants, dit Armstrong, sont très assidus auprès d'elles. Ils passent la nuit sous leurs balcons à rafraichir l'air de leurs soupirs, comme dit Shakespeare, cooling the air with sighs, et celui-là s'estime heureux qui peut se tirer de ses aventures, avec un rhume ou avec un membre cassé. »

Armstrong est une mauvaise langue. En général, les mœurs étaient sévères, et elles sont restées bonnes. Ce fut un épouvantable scandale, au mois de janvier 1749, quand trois religieuses du couvent de Santa-Clara, à Ciudadela, prirent la fuite avec trois officiers, pour aller se marier en Angleterre, et peut-être à Gretna-Green.

On faisait un peu de musique en famille; on jouait de la guitare, on dansait. Mais ce sont les Français qui donnèrent l'habitude des bals et des diners, avec le goût de la toilette. Après 1782, les Espagnols apportèrent à leur tour les boleros, la jota aragonaise, et d'au-

tres danses de caractère, accompagnées d'instruments plus variés que la guitare.

En dehors des baptèmes, des mariages et des fètes religieuses, il y avait cependant quelques distractions dans l'année. Par exemple, les courses de chevaux qui avaient lieu dans les rues, et qui offraient autant de dangers pour les spectateurs que d'émotions pour les cavaliers; des cavalcades, colcadas, comme celle de la Saint-Jean, conservée à Ciudadela, avec sa couleur pittoresque. Pas de courses de taureaux. Ce spectacle, qu'on aime à Palma, n'a jamais pénétré dans Minorque.

Le plus grand divertissement était le carnaval. Le jour passait en messes et en processions; la nuit en bals et en intrigues sous le masque. Plusieurs mois de contrainte et d'ennui y débordaient en une joie folle et bruyante.

Pendant que la vie s'écoulait ainsi dans Minorque, avec une paisible régularité, personne, ni les habitants ni les Anglais, ne s'attendait aux événements qui allaient transformer l'île. Un cri d'alarme fut cependant poussé en Angleterre.

La veille même de notre expédition, il parut à Londres un opuscule clair, intéressant et vif, qui appelait sur Minorque l'attention du gouvernement. Dans cet écrit anonyme, qui a pour titre Lettre d'un négociant à un milord, « dans laquelle on considère sans partialité l'importance de l'île de Minorque et de Port-Mahon, avec l'histoire et une description abrégée de l'une et de l'autre », je ne serais pas éloigné de reconnaître la main d'Armstrong qui mourut en 1758. Lui seul pouvait parler avec cette compétence et cette précision; car l'œuvre est de quelqu'un qui connaît le pays, qui l'a vu de près, et qui se dérobe mal sous son étiquette d'emprunt.

Après une rapide histoire de l'île, depuis les temps anciens jusqu'aux événements de 1708 et de 1713, qui l'avaient fait passer aux mains de l'Angleterre, l'auteur décrivait le pays à grands traits, et en esquissait l'administration et les usages dans des pages où on retrouve les idées d'Armstrong. Il insistait sur ses ressources naturelles, sur sa valeur politique et militaire, et sur les avantages de Port-Mahon qu'il plaçait bien au dessus de Gibraltar.

Armstrong, avec une discrétion fort louable, n'avait tracé qu'un assez vague tableau des désenses de Saint-Philippe, auxquelles il avait travaillé. Le pseudo-négociant y metlait beaucoup moins de réserve.

<sup>1.</sup> Il en fut donné presque aussitôt une traduction française, 1756, in-12 (63 p.).

Après s'être étendu sur la description de Saint-Philippe, il indiquait les autres points qu'il aurait fallu fortifier, surtout la Mola, sur laquelle on a aujourd'hui concentré toute la défense stratégique de l'île. Et cette indication trahit l'homme du métier.

Après avoir mis dans toute sa valeur l'acquisition de 1713, l'opuscule regrettait qu'on n'y accordat pas plus d'attention. Car Minorque était à la merci d'un coup de main. Et comment la France, dans les difficultés présentes, négligerait-elle de s'en emparer? L'auteur concluait en ces termes:

- « En faut-il d'avantage, Milord, pour faire sentir l'importance de l'île de Minorque et la nécessité de déjouer les projets que les Français forment sur elle? Si nous l'abandonnons, elle devient pour eux la source de richesses intarissables, un boulevard qui les rendra redoutables dans toute la Méditerranée.
- « Nous ne préviendrons des revers si flétrissants pour notre nation, qu'en faisant partir au plus tôt de nos ports une escadre assez forte pour empêcher la descente des Français. Cette descente une fois faite, je doute que toutes les escadres réunies puissent les forcer à lâcher prise.
  - « J'ai l'honneur d'être, Milord, etc. »

Milord, c'est-à-dire le ministère, ne voulut pas entendre, ou il entendit trop tard.

Notre expédition partit de Toulon sans encombre; rien ne fut tenté pour l'arrêter sur la route, et notre descente dans l'île y surprit tout le monde. Suivant l'expression célèbre d'un Anglais, dans d'autres circonstances, ce fut un coup de foudre dans un ciel serein.

1. Mot de William Temple, à propos de la guerre de Hollande, en 1672.

#### CHAPITRE IV

#### LE COMBAT NAVAL DU 20 MAI

Dans la soirée du 17 avril 1756, l'expédition française était en vue de Minorque. Au lieu de pousser vers Fornells, comme il avait été décidé, La Galissonnière fit tourner l'île par l'ouest pour gagner l'île d'Ayre, dont il avait été également question pour le débarquement. Mais le hasard nous servit mieux que nos combinaisons. Le calme qui tomba dans la journée du 18 nous força de mouiller devant Ciudadela, tranquillement, et la descente commença.

Laissons ici parler Richelieu:

- « ... Le 18, au matin, jour de Pâques, nour arrivâmes à la vue de Minorque et le calme nous prit vis-à-vis de la ville de Ciutadella... Je pensay qu'il fallait la faire sommer et j'envoyai un tambour, soutenu de quelques grenadiers, sous M. d'Albaret, officier de marine, qui commandait le canot. Il trouva la ville débarrassée des Anglais qui s'étaient enfuis le matin à la vue de notre flotte, laquelle réunie par le plus beau tems du monde qui venait de nous prendre, présentait à la vérité un aspect imposant.
- r. On en a l'idée d'après une curieuse carte manuscrite, en couleur, avec la légende suivante :
- « Vue de la ville de Citadella, capitale de l'île de Minorque avec l'escadre de 12 vaisseaux du roy et 5 frégates, commandée par M. de La Galissonnière, lieutenant général des armées navales qui a escorté 200 bâtiments qui étaient chargés de troupes, munitions de guerre et de bouche, destinés pour faire le siège des forts et citadelle du Port-Mahon, possédé par 5 Anglais depuis 1709.
- «M. le maréchal duc de Richelieu ayant la mission pour faire cette expédition, les chaloupes chargées de troupes marquent l'endroit de la descente qui a esté le 18 avril 1756, sans coup férir.
- « Présenté à M. le marquis de Grenay, vice-amiral de France, par leurs très humbles serviteurs les frères Olivier, pilotes vice-amiral et entretenu du roy. » (Collection V. Advielle, d'Arras.)

« Ils me ramenèrent les députés, les magistrats et tous les corps de cette ville qui est beaucoup plus considérable que je ne pensais. Je fis débarquer sur-le-champ tous les grenadiers et ce qu'il fut possible de débarquer le soir de troupes sous les ordres de M. de Maillebois et de M. de Lannion, et je vins coucher dans la ville avec tous les officiers généraux qui passèrent cependant la nuit au bivouac.

« J'ai fait chanter ce matin le Te Deum et reçu à l'église, après la grande messe, le serment de fidélité de tous les corps et de tous les ecclésiastiques; j'ai été occupé tout le reste de la journée à faire débarquer le reste des troupes et ce que j'ai pu de l'artillerie et des munitions, etc.

« J'ai appris, sur les 9 heures du matin, que les Anglais étaient à Mercadal, à moitié chemin de Mahon, où ils faisaient beaucoup de désordre, emmenaient tous les chevaux, détruisaient les maisons et emportaient tout ce qui pouvait être de quelque utilité. J'ai fait marcher sur-le-champ M. Du Mesnil avec tous les grenadiers et la brigade du Royal pour les en chasser, et je marche demain pour aller camper à Mercadal. Ils ont abandonné de même les forts qui défendaient le port de Fornells, ce qui me rend maître absolument de toute l'île qui est beaucoup plus considérable que je ne l'avais pensé. Il n'est pas possible de marquer plus de démonstrations de joie, avec l'air le plus sincère, et d'aversion pour les Anglais que le font les habitants, etc. 1. >

Le débarquement des troupes était terminé le 21. On débarqua aussi, non sans difficulté, de l'artillerie et du matériel. Mais comme les chemins étaient mauvais, on envoya les bâtiments de transport à Fornells d'où l'on croyait plus aisé de gagner Mahon. Dans la nuit du 23 au 24, La Galissonnière remit à la voile et vint établir sa croisière au large de Port-Mahon pour surveiller les Anglais.

Geux-ci, comme l'écrivait Richelieu, n'avaient pas tenté de s'opposer à la descente. Et pourtant quelques centaines d'hommes y auraient suffi. Ils avaient évacué Ciudadela, dès l'apparition de l'escadre, en enlevant les chevaux, en coupant les routes, etc. et ils se concentrèrent dans Saint-Philippe. Il y avait, dans le port de Mahon, cinq navires de guerre, qui s'éloignèrent quelques jours après, en abandonnant dix bâtiments de commerce que le contre-amiral Edgecumbe y retenait depuis cinq mois, après en avoir renvoyé les capitaines et enlevé les matelots. Avant de partir, Edgecumbe mit à terre tous ses soldats de marine, et cent cinquante marins, sous les ordres du capi-

<sup>1.</sup> Lettre au comte d'Argenson, de Citadella, le 19 avril. Archives de la Guerre, reg. 3412.

taine Scroops, de sorte qu'avec ces renforts et les garnisons des diverses places, la désense du fort Saint-Philippe compta un effectif d'environ quatre mille hommes.

On reprocha à La Galissonnière cette paisible retraite de l'escadre anglaise. Il s'en justifia avec énergie auprès du ministre :

- « A bord du Foudroyant, le 14 mai 1756.
- « Monseigneur, j'ai été vivement touché de la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 5 de ce mois, au sujet des vaisseaux anglais sortis du port de Mahon, deux ou trois jours après l'arrivée du convoi à Citadella. Quand je n'aurais eu d'autre mission que celle de prendre ces vaisseaux, il y a beaucoup d'apparence que je n'y aurais pas réussi : mais, suivant mes instructions, je n'ai pas même dû l'entreprendre. »

Et, en effet, après avoir montré qu'il ne pouvait abandonner le travail du débarquement, auquel il contribua, et qui dura presque toute la semaine, l'amiral rappelle le texte formel de ses instructions.

- Quant à mes instructions, j'y trouve :
- « 1° Que je dois protéger le débarquement, avec les vaisseaux et frégates de l'escadre;
- « 2º Que je ne quitterai la plage où le débarquement aura été fait, qu'après que je saurai, du maréchal de Richelieu, que les troupes françaises... seront en état d'attaquer la ville de Mahon et les forts qui la défendent;
  - « 3º Que je ne diviserai pas les vaisseaux de l'escadre;
- « 4º Que l'objet dont je dois perpétuellement m'occuper est la conservation des forces que S. M. a destinées à cette expédition.

Richelieu laissa dans Ciudadela un ossicier sûr, M. Raulin de Belval, et en partit le 21. Le 22, il était à Alayor. C'est là qu'il reçut un billet de Blakney, ainsi conçu:

« Comme je n'ai reçu aucune nouvelle que la guerre eût été déclarée entre S. R. M. le roi de la Grande-Bretagne et S. M. T. Chrétienne, je pense qu'il est de mon devoir de vous demander avec quelle intention le corps de troupes sous votre commandement a débarqué dans cette île. « Au château de Saint-Philippe, le 22 avril 1756. »

A quoi, il répondit aussitôt, en faisant allusion aux pirateries du Canada:

« Je viens de recevoir la lettre de Votre Excellence du 22, sur mon débarquement dans l'isle de Minorque, et sur l'intention que je peux avoir. Je puis assurer V. E. qu'elle est absolument pareille à celle des flottes de S. M. Britannique à l'égard de nos bâtiments français. »

Le 23 avril, à 4 heures du soir, il était à Mahon.

L'armée n'entra pas dans la ville. Elle campa sur la hauteur, en regard du fort. Le terrain était coupé de petits murs en pierres qui séparaient les champs (les mêmes qu'en 1707), et durs au point que les soldats n'y pouvaient planter leurs piquets. La paille manquait. Il fallut coucher sur le roc. Les vivres manquèrent également. Une cargaison de riz que portait un de nos bâtiment délivrés, le chargement de blé d'un vaisseau danois, à l'ancre dans le port, nous fournirent à propos des ressources. Heureusement encore, on trouva des citernes, avec de l'eau en abondance, et du bois dans les magasins abandonnés par les Anglais.

Ce n'étaient là que des difficultés de détail. Il s'en rencontra d'autres et de plus grandes.

Elles ne vinrent pas des babitants. Ceux-ci nous avaient accueillis sans enthousiasme, mais sans malveillance. Les destructions brutales dont les Anglais avaient accompagné leur retraite dans l'île, le zèle catholique des nouveaux venus qui avaient commencé par assister aux offices et aux processions de Pâques, surtout la perspective de profits inattendus pour un pays pauvre, ces sentiments très variés nous conciliaient la masse de la population.

Un de nos officiers écrivait, le 26 avril :

« Ils semblaient tous des gens rachetés d'une longue captivité, et leur sentiment ne s'est point ralenti; car, bien que depuis huit jours il soit incroyable le nombre de services pour lesquels ces gens ont été commandés et employés, ils sont contents comme le premier, et l'on entend cinquante paysans crier du plus grand cœur: Viva el Rey! lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qu'ils soupçonnent d'être attaché à l'armée. Mais ce qui prouve bien mieux leur bonne volonté, c'est leur empressement à travailler à quelque ouvrage qu'on les occupe relatif au service des troupes. Ils ne font point de marché, ils commencent par faire la besogne. Il est vrai que lorsqu'on les appelle au paiement, on les trouve fort chers. Etc. »¹.

<sup>1.</sup> M. de Lille à M. de Bourgade. — Correspondance de Richelieu, t. II.

Mais les Anglais conservaient encore des sympathies. Richelieu écrivait le 27 à d'Argenson:

« ... J'ai fait prêter dimanche le serment de fidélité à tout le clergé et à tous les officiers de la ville, et j'ai fait rendre toutes les patentes que les officiers de justice tenaient du roy d'Angleterre. Je pourvoirai des miennes tous ceux que je croirai qui y seront les plus propres en attendant que le roy leur en ait donné; car quoique le peuple paraisse bien disposé icy en notre faveur, il y a assez de gens de la ville qui sont encore affectionnés aux Anglais. » (Arch. de la Guerre, ibid.)

Ces premières mesures prises, qu'allait-on faire?

On n'avait pas eu l'idée des obstacles auxquels on se heurtait. Avant le départ de Toulon, le chef du génie Boniface avait indiqué sommairement l'état du fort Saint-Philippe 1. Après avoir fait ressortir les difficultés matérielles et techniques d'un siège, il concluait en disant:

« ... Il n'y a que deux fronts que l'on puisse attaquer. Si l'on détaille tous leurs ouvrages les opérations ne peuvent être que très longues. En voulant les abréger par des actions vives et hardies on ne peut manquer d'y perdre beaucoup de monde par la difficulté des logements à y faire qui tiennent longtemps les troupes en danger... Si la garnison de ce fort est un peu considérable, que le commandant soit un officier de mérite et que les munitions de bouche et de guerre n'y manquent pas, on ne peut douter que ce siège ne soit d'une grande conséquence et qu'il ne faille longtemps pour s'en rendre les maîtres. Je laisse d'ailleurs sous silence les secours que cette place peut recevoir et les inconvéniens qui peuvent en résulter. »

C'est à gauche du port, entre le chenal et l'anse Saint-Étienne, que s'élevait le fort Saint-Philippe.

Gardé de trois côtés par la mer et par des rochers à pic, il n'était accessible que du côté de la ville, au nord-ouest; mais c'était là qu'on avait accumulé les défenses.

Le corps de la place était formé de l'ancien carré espagnol bastionné, dans l'intérieur duquel se trouvaient le palais du gouverneur, des casernes, une chapelle très simple, la seule chapelle protestante de l'île, et une vaste citerne, alimentée par l'eau de pluie. Les deux bastions du nord-ouest étaient protégés par un ouvrage à corne formé de deux contre-gardes, Royale et Saint-George, et la courtine de cet

<sup>1. «</sup> Observations du sieur Boniface, chef du génie, sur le fort Saint-Philippe et les difficultés qu'en présentera le siège » (5 avril). — Joint à une lettre de Richelieu du 7. — Archives de la Guerre, 3412.

ouvrage à corne était couverte par la demi-lune Prince-Frédéric. Les deux bastions opposés étaient également protégés par deux autres contre-gardes, et les courtines qui des deux autres côtés rejoignaient les bastions étaient couvertes par des ravelins. L'ensemble était entouré d'un fossé profond et d'un chemin couvert.

D'autres ouvrages, formaient, comme une deuxième enceinte qui défendait les abords de la place.

A l'entrée du port, la redoute de la Reine, qui après avoir suivi le rivage, courait perpendiculairement à lui jusqu'à la lunette de Kent, continuée elle-même par les redoutes Anstruther (que nos rapports appellent Strudden ou Struguen, sans songer au général anglais qui avait gouverné Minorque de 1742 à 1745) et Argyle. On arrivait ainsi à la contre-garde de Hanovre où l'on trouvait successivement, en avançant vers la contre-garde de Galles, la lunette du sud-ouest, le fort Marlborough, les lunettes de l'Ouest, Caroline, du Sud, et enfin le fort Saint-Charles, à l'extrémité de la pointe, sur l'emplacement du phare actuel.

Voilà ce que les Anglais avaient entassé sur le plateau. Ils y avaient ajouté un vaste sous-sol, formé de souterrains taillés dans le roc et qui s'élendaient très loin, comme on peut s'en assurer encore aujour-d'hui.

« Rien n'est mieux imaginé dans la place que les vastes galeries taillées dans le roc qui parcourent, sous le chemin couvert, tous les ouvrages. L'entreprise, quoique très dispendieuse, était absolument nécessaire; sans quoi ceux qui sont occupés à l'action seraient exposés à être mis en pièces par les éclats de pierre, et ceux qui ne sont pas obligés d'agir n'auraient pas de retraite pour se mettre à l'abri.

Ces souterrains fournissent encore à la garnison des logements et une retraite impénétrable au canon, à la bombe, à l'ennemi même, qui n'y peut parvenir qu'en coupant un chemin dans le roc vif; à quoi on a pourvu en plaçant un grand nombre de contre-mines aux endroits les plus exposés, et à des distances convenables<sup>1</sup>. >

J'espère que cette indication sommaire suffira pour comprendre les opérations du siège. A quoi bon décrire par le menu des défenses dont il ne reste plus rien? On trouve, au Dépôt des cartes et plans de la marine, un assez grand nombre de cartes de Minorque, dressées au xvin° siècle (Portefeuille 70, séries 17 à 20). Les plus belles sont deux cartes anglaises, l'une de 1746, l'autre de 1780. Il y en a deux bonnes françaises, de Beaurain, géographe ordinaire du roi, l'une de 1756, avec une courte description de l'Île, l'autre de 1781.

La plupart sont consacrées au siège de 1782. Toutefois une assez bonne carte

<sup>1.</sup> Lettre d'un négociant à un milord.

Avec tant d'avantages, la place ne laissait pas d'avoir ses défauts. D'abord, la quantité des ouvrages demandait une nombreuse garnison et une active surveillance. Puis le fort Saint-Charles qui donnait sur la mer, et le fort Marlborough, sur la rive gauche de la baie Saint-Étienne étaient isolés, exposés à être coupés de l'ensemble. Ensin, en gardant la mer, et en faisant tomber les ouvrages extérieurs, on pouvait réduire la place par la famine ou par les maladies. Au demeurant, cette place qui nous arrêta plus longtemps qu'on ne l'avait prévu, et qui paraissait si redoutable, n'a été assiégée que deux fois, en 1756 et en 1782, et deux sois elle a été prise.

En 1756, il faut l'avouer, nos débuts furent peu encourageants. Nous fûmes empêchés, dès les premiers pas, par la difficulté d'amener notre matériel de siège.

On avait débarqué à Ciudadela une partie du matériel et des munitions de guerre, et envoyé le reste à Fornells. Mais, faute de chariots, le transport causa d'énormes embarras. De Ciudadela à Mahon, la route était de 9 lieues, mais à peu près bonne, grâce à Kane. De Fornells à Mercadal, il n'y en avait que 2, mais par des chemins détestables. Et, de Mercadal, il fallait encore gagner Mahon.

On employa au transport de l'artillerie les bœuss destinés au ravitaillement : six paires pour une pièce de 24; quatre pour une pièce de 16; trois pour les chariots chargés de l'armement de ces pièces. On y employa tous les mulets de l'île mis en réquisition, et jusqu'aux bras de nos soldats, particulièrement des régiments de Briqueville et de la Marche. Pendant plusieurs jours, à travers l'île, par des chemins raboteux, dans la poussière, sous un soleil ardent, on vit se succéder ces convois bizarres, conduits par nos hommes et une partie de la population. Dans tout autre pays que ce coin ignoré, notre prestige militaire en eût reçu quelque atteinte.

Devant ces lenteurs, on imagina de transporter le matériel de Fornells à la cala Mesquida, avec des tartanes. La cala Mesquida est au pied de la Mola, du côté du large. De là, on le conduisait dans le port d'où il était hissé, non sans peine, sur le plateau.

Nous avions d'abord occupé le fort Phelipet, mais il était sous le

manuscrite, avec l'emplacement des batteries, permet de suivre les détails du siège de 1756.

La carte qui servit à Richelieu est dans les papiers du général espagnol Cotoner, marquis de la Cénia, qui fut capitaine général des Baléares sous Isabelle II, de 1847 à 1854, et qui, chargé d'inaugurer les défenses de la Mola, avait réuni un certain nombre de documents militaires relatifs à l'histoire de Minorque.

feu de l'ennemi : il fut abandonné. On se rejeta sur la tour des Signaux, auprès de Phelipet. Au moyen du cabestan, on y installa une batterie de huit pièces et de six mortiers qui commença de tirer dans la nuit du 7 au 8 mai, sans grand effet, car elle n'entamait pas le roc sur lequel étaient assises les positions anglaises.

Le hasard nous servit encore, comme lors du débarquement.

Les Anglais, du faubourg de l'Arrabal, surveillaient les approches de la place. On apprit qu'ils l'évacuaient le soir pour y revenir le matin. Dans la nuit du 8 au 9, l'Arrabal fut occupé par cent volontaires, quatre compagnies de grenadiers, et six piquets suivis de cinq cents travailleurs aux ordres de Briqueville. On s'empressa alors d'élever des épaulements contre le feu de la place qui balayait le plateau, et on ouvrit la tranchée le 9. Mais la pioche ne rencontrait que le rocher, et la terre manquait. Nouveaux retards. Le siège menaçait de durer et, par surcroît d'être dérangé par les Anglais. Ce qui arriva.

L'Angleterre avait été prise au dépourvu.

Elle avait connu, ce qui n'était pas difficile, les préparatifs de Toulon. Mais, en dépit du langage de Richelieu qui ne se cachait pas d'aller à Minorque, elle croyait l'expédition dirigée contre la Corse ou contre la Grande-Bretagne. Telle était, comme nous l'avons vu, la pensée du ministre Newcastle.

Aussi, quand des avis lui parvinrent de ses consuls d'Italie et d'Espagne, au sujet d'un coup de main contre Mahon, le ministère n'en tint aucun compte. Il fallut les instances des gouverneurs de Mahon et de Gibraltar pour le décider à agir. Comme la crainte d'une, descente lui avait fait rassembler quarante vaisseaux dans la Manche, il en détacha quelques-uns qu'il consia à l'amiral Byng.

John Byng, quatrième fils de l'amiral George Byng, vicomte de Torrington, était né en 1704. Il servit dans la marine dès 1718, et assista à la fameuse bataille du cap Passaro dans laquelle son père écrasa la flotte espagnole. Après avoir passé par tous les grades, il était contre-amiral en 1745, vice-amiral en 1747 et commandant en chef des forces navales dans la Méditerranée. C'est alors qu'il fut chargé de cette campagne, dont l'issue tragique a laissé autour de son nom un éclat que ne lui auraient pas donné ses services.

Byng partit de Spithead, le 6 avril 1756, avec onze vaisseaux portant quatre mille hommes de troupes destinées à renforcer la garnison de Mahon. Il arriva à Gibraltar le 2 mai et il y trouva Edgecumbe qui lui apprit la descente des Français. Il réunit aussitôt un conseil de guerre où furent appelés des ingénieurs qui avaient travaillé à la défense de Minorque, et des officiers supérieurs de l'armée et de la

marine. Tous reconnurent le danger, sinon l'impossibilité, de tenter un débarquement et de contrarier l'expédition française.

Byng écrivit le 4 au gouvernement une lettre trop peu mesurée dans laquelle il exposait l'embarras de sa situation qu'il attribuait aux retards du ministère. Il ajoutait qu'il allait cependant partir, pour faire son devoir. Cette lettre devait lui coûter cher.

Il leva l'ancre le 8 mai, et, le 19, il était sur la côte méridionale de Minorque. Le pavillon anglais flottait encore sur Saint-Philippe. Mais comment prévenir Blakney? L'amiral cherchait à reconnaître l'entrée du port, quand La Galissonnière se présenta.

La Galissonnière s'était mis en mesure de n'être pas surpris. Dès le 17 mai, au soir, la frégate la Gracieuse, envoyée dans la direction de Gibraltar, lui avait signalé l'approche de voiles ennemies. Alors, il demanda des renforts à Richelieu, et ne cessa de manœuvrer pour se trouver au vent de la flotte anglaise. Il l'aperçut à l'ouest, vers 11 heures du matin, le 19, et continua la même tactique pendant toute la journée, en dépit d'une brume assez épaisse. Mais le lendemain, vers midi, une saute de vent, du sud au sud-ouest, lui fit perdre son avantage. C'est alors que la ligne anglaise, gouvernant au sud-est, passa devant la nôtre, puis vira de bord avec ensemble et engagea l'action. Il était 2 heures.

La flotte anglaise était composée de treize vaisseaux de ligne, de quatre frégates et d'une corvette, dans l'ordre suivant :

Vaisseaux: Defiance, Portland, Lancaster, avec le contre-amiral Edgecumbe, Buckingham, avec le contre-amiral Temple-West, Captain, Intrepid, Revenge, Princess Luisa, Trident, Ramillies, avec l'amiral Byng, Culloden, Deptford, Kingstown.

Frégates: Chesterfield, Phænix, Dolphin, Experiment, et la corvette Fortune.

La ligne française, douze vaisseaux et cinq frégates, était ainsi rangée: Lion, Triton, Redoutable, avec Glandevez, chef d'escadre, Orphée, Fier, Guerrier, Foudroyant, avec La Galissonnière, Téméraire, Hippopotame, Content, Couronne, avec La Clue, chef d'escadre, Sage, et les frégates Junon, Rose, Gracieuse, Topaze et Nymphe. Comme on le voit, l'avant-garde était commandée par Glandevez, le centre par La Galissonnière, l'arrière-garde par La Clue.

Au lieu de se rapprocher peu à peu des Français, les cinq premiers vaisseaux de la ligne anglaise, avec West, se laissèrent porter grand largue sur notre tête de ligne. Leur attaque fut si brusque qu'elle fit plier notre avant-garde. Toutesois West, craignant de se laisser entraîner trop loin, ne tarda pas à serrer le vent pour rallier le centre et Byng. En effet, le centre ennemi et l'arrière-garde avaient reçu nos bordées de très près et avaient été fort maltraités, notamment l'*Intrepid*, qui perdit ses huniers.

La Galissonnière aurait pu, sans doute, avec le centre en bon ordre, c'est-à-dire huit vaisseaux, s'engager dans le vide qui venait de s'ouvrir entre West et Byng, couper en deux la flotte ennemie et lui infliger un désastre complet. C'est ce que conseillait Glandevez qui envoya un canot à bord du Foudroyant. Mais cette manœuvre n'était pas sans danger; car il n'aurait pu rallier notre avant-garde tombée sous le vent, et trop éloignée. D'autre part, l'empressement de West à rejoindre Byng lui fit juger que l'ennemi avait l'intention de porter tout son poids sur notre arrière-garde.

Et il avait raison. Le plan de Byng était de forcer notre ligne d'arrière, de la tourner pour se rapprocher de l'île, et de nous fermer ainsi la retraite sur Mahon. Avec beaucoup de fermeté, et bravement secondé par les manœuvres de ses équipages dont l'ardeur éclatait en cris répétés de Vive le roi! La Galissonnière put maintenir sa ligne si serrée et faire essayer un feu si vif aux ennemis que ceux-ci s'écartèrent, et laissèrent notre avant-garde, en désordre il est vrai, reprendre sa place.

Vers 6 heures du soir les deux flottes étaient hors de portée du canon, et les Anglais reprenaient le large. Les Français revinrent près de l'entrée du port, et mirent en panne pour réparer leurs avaries. Elles étaient peu importantes, un seul vaisseau, le Sage, avait perdu une vergue de hune. Celles des Anglais paraissaient l'être davantage. Nous avions neuf officiers blessés, trente-huit hommes tués, et cent soixante-quinze blessés (chiffres donnés par La Galissonnière).

C'était un éclatant succès où La Galissonnière avait eu personnellement la plus grande part, car son avant-garde avait fféchi sous l'attaque de West. Lui seul, au centre, avait soutenu sans plier le choc de Byng; lui seul avait deviné sa tactique; ensin, il avait eu le sang-froid et l'abnégation nécessaires pour obéir à ses instructions et pour s'interdire de poursuivre l'ennemi en découvrant Mahon <sup>4</sup>.

En revanche on trouvera d'intéressants détails dans le Journal du vaisseau

J'ai donné la relation de cette journée d'après tous les documents manuscrits et imprimés que j'ai pu consulter.

En fait de manuscrits, j'aurais voulu citer le rapport même de La Galissonnière, que Chasseriau prétend reproduire dans son *Précis historique de la* marine. Mais où l'a-t-il pris ? J'ai vainement cherché ce rapport dans tous nos dépôts d'archives.

La victoire fut d'ailleurs achevée par la retraite de Byng.

Byng avait-il été gêné par la manœuvre soudaine de West? Très certainement, puisqu'il se demanda s'il devait, pour soutenir son lieutenant, quitter sa ligne de bataille. C'était une faute qu'avait commise l'amiral Mathews devant Toulon, en 1744, et pour laquelle il avait été destitué. Avait-il été gêné également par les troupes de terre qu'il avait à bord, et dont il craignait de compromettre la destination? C'est encore probable. Ce qui est certain, c'est que son attaque contre notre centre et notre arrière avait été molle et indécise.

Une faute plus grave fut son découragement qui gagna tout le monde autour de lui.

Il sortait de la lutte avec des pertes insignisantes: quarante-cinq hommes tués et cent soixante-deux blessés. Après avoir réparé en mer ses avaries, il pouvait, il devait revenir à la charge. Il nous mettait dans un terrible embarras. Aurions-nous été capables de lutter une deuxième journée, avec un matériel fatigué et des matelots peu exercés dont toute l'ardeur était tombée? Un conseil de guerre, auquel assistèrent les officiers généraux des troupes embarquées, se réunit le 21, à bord du Ramillies. On décida qu'il n'était pas possible de délivrer Mahon et qu'il fallait revenir à Gibraltar.

On y fut le 19 juin. On y trouva cinq vaisseaux envoyés d'Angleterre pour renforcer la flotte, mais peu après, Byng reçut l'ordre de remettre le commandement à l'amiral Edward Hawke et de rentrer pour expliquer sa conduite. Hawke appareilla aussitôt; mais il n'arriva dans les eaux de Mahon que pour voir le drapeau français flotter sur Saint-Philippe.

A peine de retour en Angleterre, Byng fut arrêté et gardé plusieurs mois dans le secret le plus absolu. La défaite du 20 mai avait excité contre lui une irritation extraordinaire. Les journaux du ministère, plus coupable que lui, l'accablaient de leurs calomnies. On affectait de croire que son échec ouvrait le pays à l'invasion étrangère.

La chute de Saint-Philippe amena celle du ministère Newcastle, au mois d'octobre, et William Pitt, le grand député des Communes, l'ennemi acharné de la France, devint le chef du cabinet nouveau.

le Redoutable, qui va du 9 avril au 1<sup>er</sup> septembre 1756; dans la correspondance de M. de Courcy, commissaire de la marine; et surtout dans le Journal de Fleurieu, sur le *Lion*, avec des planches dans le texte. Archives de la Marine, Campagnes, reg. 71.

Parmi les imprimés, en dehors des ouvrages de Guérin, et de Lapeyrouse-Bonfils, je signalerai Troude (Batailles navales de la France, t. Î) et un article de la Revue maritime et coloniale (juillet 1892).

ave: le ministère de la Guerre. Pour gagner l'opinion, il fit instruire le procès de Byng, qui commença le 28 décembre 1756, devant une cour martiale composée de cinq amiraux et de neuf capitaines, à bord du vaisseau le Saint-George, dans la rade de Portsmouth.

L'amiral montra dans les débats beaucoup d'énergie. Dans un mémoire justificatif, qui fut publié après sa mort ', il exposa dans quelles mauvaises conditions il avait dû se porter au secours de Minorque. Il signala l'imprévoyance du ministère, et le retard mis à l'expédition de l'escadre. Il montra, et il n'avait pas entièrement tort, que Blakney, en revanche, s'était trop pressé de capituler; que quelques jours de résistance dans le corps de la place auraient permis une intervention plus efficace de la flotte.

Mais le ministère voulait une victime. On ne pouvait dénier le courage personnel de l'amiral, ni l'accuser d'impéritie, encore moins de trahison. On ne l'accusa que de n'avoir pas fait pendant le combat tout ce qu'il pouvait faire. C'était le placer sous l'article 12 du Code pénal maritime, ainsi conçu : « Tout individu faisant partie de la flotte qui pendant l'action, soit par l'âcheté, soit par trahison ou négligence se cachera, fuira, ou ne marchera pas au feu, qui ne fera pas tous ses efforts pour prendre ou détruire tout navire qu'il sera de son devoir de combattre, ou qui ne viendra pas au secours de tout navire de Sa Majesté, ou des alliés de S. M. qu'il sera de son devoir de secourir, sera jugé par une cour martiale, et, s'il est convaincu, puni de mort. »

Aussi fut-il condamné à mort, « non pour poltronnerie, mauvaise intention ou ignorance, mais pour n'avoir pas fait tout ce qu'il fallait faire pour prendre ou détruire les vaisseaux français, pour n'avoir pas fait les derniers efforts pour secourir le fort Saint-Philippe, et pour n'avoir pas assisté, comme il l'aurait dû, les vaisseaux du roi engagés avec les Français. »

Il y avait tant d'injustice dans ce procès que l'opinion publique en France prit parti pour le vaincu. Richelieu envoya à Voltaire une déclaration favorable à Byng, qui fut mise sous les yeux de George II. Ce fut en vain; malgré les services de son père, malgré la lettre du conseil de guerre qui le recommandait à la clémence royale, malgré la déclaration de Richelieu, et peut-être à cause d'elle, il fut décidé que la sentence suivrait son cours.

L'amiral en reçut la nouvelle avec beaucoup de calme et de dignité.

<sup>1.</sup> Testament politique de l'amiral Byng, Portsmouth, 1759, in-12. Il en a été fait une traduction française.

Le 14 mars 1757, à midi, il sortit de la cabine du Monarch qui lui servait de prison, monta sur le pont où l'attendait un peloton de soldats de la marine, se laissa bander les yeux, et donna lui-même le commandement. Il tomba traversé de plusieurs balles.

Cette exécution a soulevé de longues discussions. Elle était purement politique. Dans les conjonctures où se trouvait alors l'Angleterre, au sortir du ministère du médiocre Newcastle, Pitt estimait que le gouvernement devait témoigner d'une décision et d'une vigueur toutes nouvelles. Il faut s'en tenir au mot d'un historien anglais : « La mort de Byng était nécessaire pour forcer nos marins à vaincre. »

Nous n'avons pas raisonné autrement, en 1793, à l'égard de nos généraux incapables ou malheureux.

# CHAPITRE V

#### LE FORT SAINT-PHILIPPE

Le 21 mai, de grand matin, l'escadre française reparut au sud de Port-Mahon.

Une felouque s'en détacha et vint apporter des nouvelles. La ville qui avait entendu la canonnade, toute l'après-midi, dans la direction de l'île d'Ayre, était dans une vive impatience, et l'on devine la joie qui éclata. Un *Te Deum* fut chanté dans l'église principale de Mahon, et on tira des salves pour célébrer cette victoire navale qui redoubla l'ardeur de l'armée de terre.

La Galissonnière ne croyait pas avoir eu affaire à Byng, et s'attendait à recommencer la partie. Comme il n'avait reçu de renfort que deux compagnies de volontaires, il en demandait d'autres, annonçant qu'il enverrait une frégate pour les prendre en même temps que des secours pour ses blessés. La frégate arriva, en effet, le lendemain, et embarqua sept compagnies qui rallièrent le jour même. Mais, depuis ce moment, on ne revit plus les Anglais. On sut qu'ils étaient retournés à Gibraltar. Alors La Galissonnière reprit son mouillage, en vue du port, tandis que les opérations du siège continuaient.

Elles continuaient lentement, malgré l'arrivée de cinq nouveaux bataillons, d'un renfort de matériel venu de Marseille et de Perpignan, et malgré l'activité de Maillebois, chargé principalement de la conduite des travaux'. Richelieu s'en plaignait, dans ses lettres à Ma-

1. Maillebois, Yves-Marie Desmarets, comte de (1715-1791), était le fils du marquis de Maillebois, maréchal de France, qui avait gagné les victoires de Guastalla (1734) et de Bassignano (1745).

Il avait servi lui-même en Italie et il était lieutenant général depuis 1748. Son rôle à Mahon fut des plus honorables. On peut en juger par ses lettres à d'Argenson, pleines d'intérêt, qui sont aux Archives de la Guerre, un Journal manuscrit du siège, et enfin par les éloges que lui décerne Richelieu.

Maillebois servit plus tard en Hanovre. Il sut disgracié à la suite de démêlés avec d'Estrées, et avec Richelieu lui-même. Lors de la Révolution il émigra.

chault et à d'Argenson. Il craignait d'être assiégé à son tour, dans l'île, par les Anglais. Mais il comptait sur La Galissonnière dont la victoire le soulagea d'un grand poids.

Il écrivait à Machault, le 24 mai :

« Voilà, Monseigneur, un moment bien glorieux pour la marine et pour celui qui l'a ressuscitée. Il est aussi bien important pour l'État et doit bien changer la façon de penser de l'Europe et la nôtre même. Je suis celui qui en ressent l'effet le plus immédiat et le plus considérable. Mais, comme je l'ai déjà mandé à M. de La Galissonnière, pour qu'il brille longtemps il faut qu'il soit solide, et pour qu'il soit solide il ne faut pas m'abandonner. Il n'y a nulle disposition, il poursuit les ennemis, mais deux raisons pourraient l'y obliger cependant : la première, des forces supérieures à un tel degré qui pourrait enfin l'y obliger; la seconde, le manque de vivres de son escadre.

Je crois que mon siège doit durer environ un mois encore et ne peut pas aller au delà de six semaines.

Cette place, dont on n'avait aucune idée..., se trouve être une des plus considérables que je connaisse et du plus difficile accès. On croyait aussi qu'elle manquait de tout: elle a près de huit cents pièces de canon et est pourvue de toutes sortes de munitions en abondance. Elle manque seulement, et très heureusement, d'une garnison assez nombreuse, assez nerveuse, et d'un ches. Ces fortisications se désendent seulement et je ne suis pas embarrassé du succès des coups de main quand je serai à portée d'en faire. Mais pour cela il faut avoir éteint le seu de l'artillerie et ruiné les désenses, etc. > (Archives de la Marine, reg. 69. — Voir également ses lettres à d'Argenson, du 4, du 11, du 21 juin, aux Archives de la Guerre.)

Autour de lui, chez Maillebois (Lettres à d'Argenson, du 2, du 8, du 14 juin), chez Du Mesnil (Journal manuscrit du siège), chez le chevalier de Redmond, chez beaucoup d'autres, dont les lettres nous ont été conservées, se faisait jour la même impatience.

Malgré tout, l'armée témoignait d'un entrain admirable.

M. de Lille écrivait à Pâris-Duverney, le 25 juin :

« Je ne pourrais pas vous rendre à quel degré est portée la bonne volonté dans cette armée. Le courage et la bravoure du soldat y sont au dernier période. Il serait bien malheureux que trente bataillons aussi aguerris que les nôtres le sont aujourd'hui vinssent à dépérir et à fondre par excès de fatigue. Il n'y a pas de soldat de recrue qui ne vaille présentement un vieux soldat et je ne vous exagère rien en disant qu'ils portent en quelque façon le courage jusqu'à l'indiscrétion. Il faut que l'autorité des officiers s'en mêle pour que le soldat se

mette bas quand il tombe une bombe dans la tranchée; les travailleurs ne se dérangent pas de l'ouvrage qu'ils ont à faire et presque tous ceux qui sont blessés le sont, pour ainsi dire, parce qu'ils se sont trop exposés... Voilà, Monsieur, notre position actuelle. Il est bien à désirer qu'elle ne dure pas longtemps. Cependant, selon toutes les règles ordinaires, il y a bien de la besogne à faire ici... »

Les hommes se montraient dignes des chefs.

Il y avait, en esset, dans l'armée de Minorque, beaucoup d'officiers qui avaient servi en Piémont ou à Gênes, qui avaient combattu sur le Var et en Provence, dans les dernières années de la guerre précédente, et qui, endurcis aux fatigues, rompus au climat du midi, étaient parsaitement préparés à cette campagne, où ils déployaient les plus belles qualités. Tels étaient, entre autres, Lannion, Monti, Trainel, Monteynard, Pusignieu, et surtout l'étonnant Roquépine, colonel du Comtois, qui avait accompli des prodiges en Provence, et qui, sous les murs de Saint-Philippe, resta quarante-quatre jours de garde ou de tranchée, sans se déshabiller, comme un preux d'autre-fois.

C'est parce que les soldats étaient entraînés par de pareils exemples qu'on put leur demander et en obtenir l'effort extraordinaire qui coupa court aux lenteurs du siège.

Le mois de juin touchait à sa fin; la chaleur devenait excessive et le soldat usait trop largement du vin d'Espagne. L'ivrognerie, qui fit tant de tort à la discipline dans les armées de ce temps, était, sous le ciel ardent de Minorque, funeste à la santé. Les maladies commençaient à se répandre. Pour y remédier, Richelieu fit mettre à l'ordre du jour que tout soldat en état d'ivresse serait privé du service de la tranchée. Ce détail, où l'on a vu le triomphe du point d'honneur, est resté célèbre. Il est exact.

D'autre part, les Anglais qu'on savait à Gibraltar pouvaient reparaître sur la côte. Tout était remis en question.

C'est alors que Richelieu se résolut au coup d'audace qu'il avait projeté, et qui consistait à emporter d'assaut les ouvrages extérieurs pour enfermer la garnison dans le corps de la place et la réduire à capituler.

Le 29 juin, l'affaire terminée, et avec plein succès, il écrivait à d'Argenson:

« J'avais bien des raisons, comme vous croyez bien, Monseigneur. de chercher les moyens de pouvoir tenter quelque coup de main qui pût hâter la fin de ce siège, et l'arrivée de la flotte anglaise d'un côté, et celle du clair de lune me prossaient encore de mettre en œuvre ce

que je méditais depuis longtemps, que je n'osais presque dire, parce que le succès devenait nécessire pour la justification.

« Je consultai tous les officiers généraux la veille. Il n'y avait eu jusque-là dans ma confidence que M. de Maillebois que j'avais chargé du détail de la disposition dont il s'était acquitté avec la netteté et l'intelligence qu'il met à toutes les choses dont il est chargé. Tous furent étonnés d'abord de ce que j'embrassais, et tous convinrent que c'était l'étendue des objets qui faisait à chacun en particulier leur avantage. Je dois dire que tous conçurent dans l'instant les idées que j'avais et que chacun se chargea de sa besogne dont il s'est acquitté avec courage et intelligence. Je déterminai donc, dimanche 27, mon attaque générale. »

Suit le récit de ses dispositions et de l'attaque générale qui emplit la nuit du 27 au 28.

Richelieu avait assis son camp perpendiculairement à la presqu'île, en s'appuyant des deux côtés à la mer. Il menaçait ainsi le front nord-ouest de Saint-Philippe, c'est-à-dire celui qui s'ouvrait sur la ville et que protégeaient les ouvrages extérieurs. L'attaque devait avoir lieu sur tous les points à la fois. Elle était confiée à trois colonnes.

La première, celle de gauche, commandée par le comte de Laval, était dirigée contre les redoutes Anstruther, Argyle, Kent et de la Reine. Laval avait sous ses ordres: le marquis de Monti, brigadier, avec sept compagnies de grenadiers des régiments Royal-Comtois, Vermandois, Nice et Rochefort, et deux piquets soutenus par le premier bataillon du Royal-Comtois; le marquis de Briqueville, colonel, avec cinq compagnies de grenadiers des régiments de Briqueville, Médoc, et un piquet; et de Sade, lieutenant-colonel de Briqueville, avec quatre compagnies de grenadiers des régiments de Hainaut, Soissonnais, Cambis.

C'est cette colonne qui joua le rôle principal et dont les grenadiers se signalèrent par le plus de valeur et d'entrain.

La deuxième colonne, celle du centre, commandée par le prince de Beauvau, était dirigée contre la redoute de l'Ouest et la lunette Caroline.

La troisième, celle de droite, partagée en deux sous le comte de Lannion et le marquis de Monteynard, avait pour objectifs les forts Marlborough et Saint-Charles.

Entre les deux, et pour profiter du saillant formé par la baie Saint-Étienne, une diversion était confiée à l'intrépide Roquépine. Roquépine, avec quatre cents volontaires et cent grenadiers soutenus par six chaloupes de l'escadre, sous les ordres du lieutenant de vaisseau de Guelton, devait débarquer entre la lunette et le fort Saint-Charles pour se porter de là contre le fort Marlborough.

A la suite de chacune des trois colonnes venaient deux ingénieurs et cent cinquante travailleurs, un officier de l'artillerie et du génie et dix canonniers, un détachement de cinquante volontaires portant des échelles, et une brigade de mineurs.

Ces dispositions, habilement combinées, furent admirablement exécutées.

La journée du 27 était finie : les batteries avaient cessé de tirer, la nuit était venue et un grand silence entourait le plateau. Tout à coup, à 10 heures, un coup de canon retentit, et quatre bombes sont tirées de la tour des Signaux. C'est le moment.

M. de Monti débouche de la tranchée, et court aux redoutes Anstruther et Argyle, contre lesquelles il dresse lui-même la première échelle. En même temps, MM. de Briqueville et de Sade, sous un feu violent qui reprend de tous les côtés, se portent contre la redoute de la Reine. Tous ces ouvrages dominaient de plusieurs mètres des rochers sur lesquels l'artillerie n'avait pu mordre. Ils n'en furent pas moins enlevés avec un élan incroyable. Les échelles étaient trop courtes. Nos grenadiers s'aidaient de leurs baïonnettes, grimpaient sur les épaules les uns des autres, se coulaient dans les embrasures, sabraient les Anglais sur leurs pièces. L'assaut de Berg-op-Zoom et de Maestricht était dépassé. L'effet en fut extraordinaire en Europe.

Pendant que les troupes se logeaient dans les redoutes occupées, le prince de Beauvau conduisait sa colonne contre les redoutes de l'Ouest et Caroline, où elle s'emparait des chemins couverts, renversait les palissades et enclouait douze pièces de canon. Enfin la colonne de droite déployait la même rapidité, avec le même bonheur; de même que Roquépine, malgré la mort de Guelton, tué au pied de Saint-Charles.

Richelieu, accompagné de Maillebois, de Du Mesnil et du prince de Wurtemberg, se tenait au centre de l'attaque de gauche pour donner les ordres nécessaires au soutien des colonnes.

A 5 heures du matin, on fit battre la chamade pour convenir d'une suspension d'ammes qu'on employa à relever les morts et les blessés. Nous avions huit officiers et deux cent quatre soldats tués, cinquante officiers et quatre cent douze hommes blessés.

A 2 heures de l'après-midi, le général Blakney fit demander vingt-quatre heures pour traiter. Privé d'une partie de ses défenses, sans espoir d'être secouru à temps par l'escadre anglaise, il jugeait inutile de prolonger la résistance, mais il voulait sortir avec les honneurs de la guerre. On ne lui accorda que six heures pour se décider. A 8 heures, arriva un parlementaire avec un projet de capitulation, en douze articles, dont Richelieu remania quelques détails, mais dont il conserva les principales dispositions. La garnison obtenait les honneurs de la guerre. Elle devait être conduite par nos soins à Gibraltar.

La capitulation fut signée le 29, et la place remise le lendemain. On y trouva deux cent onze pièces de canon et soixante-neuf mortiers en bon état, sans compter ce qui avait été encloué par les Anglais ou mis hors de service, avec un matériel considérable.

Richelieu n'avait plus qu'à préparer le retour, embarquer les Anglais, et prendre les mesures nécessaires à l'occupation de l'île.

On travailla rapidement au retour, parce qu'on craignait toujours de voir reparaître les Anglais à l'horizon. L'embarquement des troupes commença dès le 4 juillet, et se poursuivit le 5 et le 6, sous la surveillance de M. de Souyn, major général des logis. Le roi avait désigné M. de Lannion pour rester dans Minorque. Richelieu, en le faisant reconnaître comme lieutenant de Sa Majesté, lui laissa des troupes, onze bataillons, et des instructions dont nous parlerons plus loin.

En même temps on faisait embarquer les bagages, les femmes et les enfants des Anglais. Mais La Galissonnière obtint que leurs troupes ne partiraient qu'après les nôtres, afin que la nouvelle des événements ne parvint que le plus tard possible à Gibraltar. Aussi la garnison ne sortit du fort que le 7 juillet, après avoir défilé devant Richelieu. Elle comprenait seulement quatre régiments: du Roi, avec le lieutenant-colonel Thorn; des fusiliers de Galles, sous le major Pool, le colonel était mort pendant le siège; Cornwallis, avec le lieutenant-colonel Raffin, et Effingham, lieutenant-colonel Jeffrys; et une compagnie du Royal-artillery.

Ces troupes et le personnel civil, avec les domestiques, les femmes

1. Voir Lettre de Richelieu au comte d'Argenson sur la prise de Saint-Philippe (du 29 juin) avec le projet de dispositions pour le 27 juin (du 26) et les articles des capitulations proposées par S. E. le lieutenant général Blakney (Archives de la Guerre, reg. 3413). — Voir également les journaux de Maillebois et de Du Mesnil, et de nombreuses lettres particulières : *Ibid*.

Parmi les documents qui donnent les détails du siège, il convient de citer un journal des assiégés qui parut peu après dans le *Gentleman's Magazine*. Ce journal qui va du 18 avril au 27 juin est écrit avec impartialité et se lit avec intérêt, en dépit d'une monotonie inévitable. On y apprend, par exemple, que notre artillerie, malgré les difficultés qu'elle eut à s'établir, fut bien dirigée et causa de sensibles dommages (Archives de la Marine, reg. 69).

et les enfants, formaient trois mille neuf cent dix personnes, auxquelles il fallut ajouter cent vingt matelots avec le capitaine Scrops, laissés par Edgecumbe, cinquante-trois Grecs et quinze juifs, qui abandonnèrent l'île, à la suite des Anglais. Au total, quatre mille quatre-vingt-dix-neuf. Il restait cent soixante et onze malades ou blessés à l'hôpital '.

On embarqua les Anglais sur trente-deux bâtiments de commerce dont les capitaines, sur la promesse formelle de Blakney, devaient recevoir à Gibraltar les patentes nécessaires pour rentrer en France sans être inquiétés. Mais comme la foi anglaise était connue, à l'égal de la foi punique, on retint des otages pour s'assurer de cette garantie.

Toutes les dispositions prises, Richelieu quitta Mahon le 7, rejoignit le Foudroyant qui était mouillé au large, et l'escadre partit le 8. Maillebois, Du Mesnil, Laval, Beauvau, le prince de Wurtemberg étaient également du retour.

Contrariée par les vents, l'escadre n'arriva à Toulon que le 16, en partie. Plusieurs des bâtiments en avaient été séparés, jetés sur la côte de Sardaigne ou ramenés à Minorque. Le 21, tout était rentré, et les troupes, une fois débarquées, prenaient leurs quartiers en Provence.

A Toulon, Richelieu descendit à l'hôtel de ville, où avait été dressé un arc de triomphe, et où lui fut donnée une fête splendide. Il se rendit ensuite à Aix, d'où il gagna Paris.

Dans Paris, l'allégresse était extraordinaire. Aussitôt après la journée du 18, Richelieu avait fait partir son fils, le duc de Fronsac, avec des nouvelles pour la cour. Mais Fronsac eut une traversée agitée, et n'arriva à Paris que le 7 juillet, suivi le 14 par le comte d'Egmont qui apportait la capitulation.

On lit dans le Journal de Barbier (1756): « Samedi 10 juillet. — Grande nouvelle et grande joie dans Paris. M. le duc de Fronsac, fils du maréchal de Richelieu, a passé hier au soir par ici sur les 8 à 9 heures. Sa seule présence a annoncé la prise du fort Saint-Philippe. On compte qu'on a pris cette place le 28 juin; du reste, on ne sait aucun détail; on dit que M. le comte d'Egmont doit en apporter. En attendant, la joie est générale. » — « Jeudi 15. — Le bruit de cette nouvelle si attendue a été bientôt public, et on en a eu la

<sup>1. «</sup> État de ce qui compose la garnison du fort Saint-Philippe et qui doit s'embarquer sur les vaisseaux de transport fournis par le roi pour se rendre à Gibraltar » (Archives de la Guerre, 3413). Le convoi appareilla le 10 juillet et arriva à Gibraltar le 28.

preuve par le canon de l'Hôtel de ville qui a tiré l'après-midi. On a sonné le tocsin à la ville, et toutes les cloches des paroisses et églises ont aussi sonné. Il y a eu un feu à la Grève, de l'artifice et des illuminations. » (Tome IV.)

Richelieu arriva lui-même, dans la nuit du 30 au 31 août, et fut escorté par la foule jusqu'à son hôtel. Mais son succès avait désagréablement surpris la cour. Les récompenses et les faveurs avaient plu sur l'état-major. La Galissonnière avait reçu la grand'croix de l'ordre de Saint-Louis, avec une pension de 8,000 livres sur le trésor, dont 6,000 reversibles après sa mort à Mme de La Galissonnière. Maillebois et Laval eurent le cordon bleu. Monti, La Serre, de Blinière, de Roquépine, Trainel, d'Egmont furent promus maréchaux de camp; Fronsac et d'autres, brigadiers généraux. Seul, pour tout remerciement, Richelieu n'obtint qu'une phrase célèbre par son impertinence.

Lorsqu'il parut devant Louis XV, à Compiègne, le roi lui dit : « Vous voilà, Monsieur le maréchal! Comment avez-vous trouvé les figues de Minorque? On les dit fort bonnes. » Et il tourna les talons.

Richelieu fut dédommagé de cet accueil par l'incroyable popularité dont il fut entouré pendant quelques mois<sup>2</sup>.

On ne se doute pas du nombre de poésies lyriques, dithyrambiques et autres, d'odes, de chansons, de pièces de toute grandeur et de tout style que sit éclore la conquête de Minorque. On en aura l'idée dans le curieux volume du temps, intitulé: Recueil général des pièces, chansons et fêtes données à l'occasion de la prise du Port-Mahon. En France, 1757. in-8°.

Parmi ces pièces, la première citée, et de beaucoup la meilleure est celle de Voltaire: « Au maréchal de Richelieu, sur la conquête de Mahon. » Elle est en vers légers, d'un tour spirituel et charmant, Viennent ensuite des odes, plusieurs épîtres, un poème épique en

<sup>1.</sup> Le rapport du ministre disait de lui en résumant son rôle dans toute la campagne : « . . . Le zèle et la prudence qu'il a fait paraître non seulement dans la conduite de son escadre, mais encore dans la direction du convoi destiné pour le transport des troupes de S. M. qu'on a fait passer à Minorque; la manière dont il a favorisé le débarquement ; le combat qu'il a rendu contre l'escadre anglaise; l'attention suivie qu'il a donnée pour protéger le siège du fort Saint-Philippe et à ne pas quitter sa croisière jusqu'à l'entière reddition de l'isle de Minorque, d'où il a ramené les troupes de S. M. à Toulon, sont des services trop marqués pour ne pas lui procurer une marque authentique de la satisfaction de Sa Majesté. »

<sup>2.</sup> Faut-il rappeler qu'une des rues de Paris, voisine de son hôtel (pavillon de Hanovre) a reçu le nom de Port-Mahon?

plusieurs chants, de « Teisserenc, de Lodève, garde du corps de S. M. », un autre de M. Audibert, « docteur en médecine », des vers latins (car il n'y a pas de fête où les érudits n'insinuent leur latin et leur mythologie); surtout des Compliments, des chansons militaires, des rondes, des couplets de tout genre (quelques-uns de Favart), des ballets, des impromptus, etc. Il y a là dedans beaucoup de fatras et de gaîté. Les Anglais en font naturellement les frais, et Richelieu en a surtout l'honneur. Mais La Galissonnière y obtient aussi sa juste part d'éloges et de reconnaissance.

Il entrait dans les vues du gouvernement de favoriser ce courant de l'opinion contre l'Angleterre. Aussi Louis XV écrivit-il à l'archevêque de Paris, Christophe de Beaumont, pour lui annoncer le succès et lui en demander des actions de grâces. Cette lettre de Louis XV a le ton d'un véritable manifeste, la langue en est remarquable. On me saura peut-être gré de la reproduire. La voici :

- « Mon cousin, après avoir longtemps et vainement attendu la satisfaction que je m'étais promise de l'équité du roi d'Angleterre en réparation des excès que sa marine a commis contre mes vaisseaux et ceux de mes sujets, au grand scandale de toute l'Europe, je me suis trouvé forcé de recourir à la voie des armes pour venger l'honneur de ma couronne et protéger le commerce de mes États. C'est par de si justes motifs que j'ai fait passer, au mois d'avril dernier, un corps de troupes dans l'île Minorque, sous le commandement de mon cousin le maréchal duc de Richelieu, avec une escadre commandée par le marquis de La Galissonnière, lieutenant général de mes armées navales pour chasser les Anglais d'un port dont ils s'étaient emparés par cet esprit de domination générale qu'ils voulaient étendre dans les deux mondes.
- « Le succès d'une entreprise si importante où mes troupes ont eu à surmonter tous les obstacles que l'art, secondé de la nature, peut

mettre en usage pour la défense d'une place, ne doit être attribué qu'à la faveur que le Dieu des armées veut bien accorder à la justice de ma cause. C'est pour lui rendre un hommage public de ma reconnaissance et pour le supplier de me conserver sa divine protection, etc.....

« Écrit à Compiègne, le 15 juillet 1756. LOUIS. » Et plus bas: « M. P. Voyer d'Argenson. »

L'archevêque de Paris, l'évêque de Saint-Malo et bien d'autres s'associèrent à la pensée du roi, et c'est ainsi que de nombreuses fêtes religieuses vinrent ajouter à l'éclat des réjouissances populaires.

Celui qui avait le plus contribué au succès ne prenait point sa part de cette joie patriotique.

Pendant que Richelieu triomphait à Paris, La Galissonnière était resté à Toulon. Il avait fallu désarmer l'escadre, la réparer, puis en former une nouvelle, la recruter et pourvoir à ses besoins. Dès la fin d'août, elle était rassemblée dans la grande rade, forte de seize vaisseaux, six frégates, deux brûlots. Mais La Galissonnière était très fatigué. De petite taille, légèrement contrefait, d'une santé qui avait toujours été délicate, il ne se soutenait qu'à force de volonté. Dès le 22 juillet, dans une lettre au ministre où il annonçait le mauvais état de santé du chef d'escadre Glandevez, il était contraint d'ajouter:

« ...Quant à moi, Monseigneur, je ne vous dissimulerai pas que je suis extrêmement fatigué et que je ne me remettrais de longtemps en état de soutenir une croisière un peu longue, si je ne profitais un peu de l'intervalle que j'ai pour jouir de la terre. Ce qui ne s'accorde guère avec les détails infinis d'écriture où il faudrait entrer. . . . » (Archives de la Marine, reg. 70.)

Il n'en continua pas moins sa correspondance pendant le mois d'août et jusqu'au 19 septembre. Mais, cette fois, il était épuisé, et il dut laisser le commandement à M. de Massiac, qui venait d'être nommé lieutenant général.

Le 3 octobre, il partit pour Fontainebleau où se trouvait la cour, s'arrêta un moment à Aix, pour essayer d'une ponction inutile et mourut à Nemours, avant même d'atteindre Fontainebleau, le 26 octobre 1756. Louis XV, qui avait été si dur pour Richelieu, dit, en apprenant la mort de La Galissonnière: « C'est dommage, je lui destinais le bâton de maréchal. »

Ainsi finit, sur une grande route, loin de son bord où il avait toujours vécu, loin de ses marins qui l'adoraient, le marquis de La Galissonnière, lieutenant général des armées navales du roi Louis XV. Il finit trop tôt pour lui et pour nous. Quelques années de plus auraient conquis à son nom plus d'éclat et nous auraient peut-être épargné quelques-unes des défaites où allait sombrer notre marine. La postérité l'a trop oublié. Les écrivains qui ont vanté le triomphe de Mahon, ne l'apercevant plus aux côtés de Richelieu, l'ont à peine loué de ses services. Il est temps de réparer cette injustice, de le tirer de l'ombre où se plaisaient ses vertus modestes, pour le remettre dans la lumière qui doit éclairer le nom des bons serviteurs de la France '.

1. La Galissonnière avait épousé, en 1713, Marie-Catherine-Antoinette de Lauzon, née en 1698, et qui mourut longtemps après lui, en 1786.

Contrairement à ce qu'on lit dans quelques dictionnaires, il ne laissait pas d'enfants. Il n'avait d'héritiers que les enfants de sa sœur, quatre garçons et quatre filles, auxquels il porta toujours une grande affection. Des garçons, deux étaient entrés dans la marine, sous le nom de La Galissonnière.

En 1786, il ne restait de cette famille que deux garçons et deux filles. Des garçons, l'un était capitaine de vaisseau, l'autre capitaine de chasseurs. Ils obtinrent 2,000 livres de la pension qui avait été servie à la veuve de l'amiral. Les deux filles, Anastasie et Marie Barin de La Galissonnière, obtinrent 500 livres sur les fonds des Invalides (Dossier La Galissonnière, Archives de la Marine. — Ce dossier contient l'acte de décès de l'amiral, extrait des registres de l'état civil de Nemours, et l'acte de décès de son père; extrait des registres de l'état civil de Poitiers.)

La terre de La Galissonnière, où l'amiral avait acclimaté des plantes exotiques rapportées de ses voyages, fut vendue lors de la Révolution. On en voit encore de beaux restes près de la station du Pallet (Loire-Inférieure).

#### CHAPITRE VI

# L'OCCUPATION FRANÇAISE. LES PRÉCAUTIONS MILITAIRES

Qu'allait-on faire de l'île de Minorque? Avant même de la prendre, on se l'était demandé.

Dès le 26 mars 1756, Pàris-Duverney, mêlé par ses relations à toute la politique de ce temps et surtout aux affaires militaires, adressait au ministre de la Guerre un Mémoire sur l'usage qu'on doit faire de l'île de Minorque après la conquête.

Ce mémoire débutait par des réflexions qui n'étaient que trop fondées.

- ← Port-Mahon, si nous le prenons, n'est pas une conquête pour la France. Il doit naturellement faire le prix d'une alliance avec l'Espagne, en le lui cédant au prix d'indemnité de nos dépenses que nous croirons devoir proposer.
- « Il ne faut pas s'attendre, parce que cela n'est pas vraisemblable, que l'Angleterre fassse la guerre assez malheureusement pour ne pas obtenir à la paix la restitution de Port-Mahon, et c'est une vérité essentielle de laquelle il faut nécessairement partir.
- Ainsi, soit que nous le gardions actuellement, soit que nous le remettions à l'Espagne, il retournera bientôt aux Anglais, etc. »

Pour conclure, il proposait de combler le port, afin de le rendre inutile.

Ce mémoire avait été soumis par d'Argenson à La Galissonnière et à

1. Correspondance particulière et historique du maréchal de Richelieu avec Paris-Duverney, t. II. — Pàris Duverney (1684-1770) était l'alné des quatre frères Pàris, célèbres dans l'histoire financière de la Régence et de Louis XV. C'est lui qui avait poussé à la création de l'École militaire, ouverte par d'Argenson en 1751, et dont il fut l'intendant avec le titre de conseiller d'État.

Sur ces Pàris, voir une étude de P. Clément, Portraits historiques, 1 vol., 1855.

Richelieu, qui jugèrent la mesure le premier impraticable, le second impolitique. La Galissonnière estimait qu'il en coûterait plus d'un million pour combler le port de Mahon. Richelieu, tout en revenant sur les difficultés de l'entreprise, ajoutait qu'il valait mieux garder l'île; qu'il n'était pas sûr qu'elle dut être reprise par les Anglais et qu'elle pouvait devenir, entre nos mains, un gage important pour la paix. (Sentiments de M. le maréchal de Richelieu sur le projet de combler le port de Mahon et de détruire les fortifications. Archives de la Guerre.)

Restituer l'île à l'Espagne, on n'y songea pas un moment.,

D'ailleurs la pensée de Louis XV, dans ses instructions, était celle d'une occupation après la conquête. C'était aussi le sentiment qui se faisait jour dans plusieurs opuscules suscités, comme les chansons, par les circonstances '.

On était heureux de voir Toulon délivré d'une menace permanente. Mais ne pouvait-on tirer parti de Mahon pour y avoir des vaisseaux, comme les Anglais? pour couvrir à la fois nos côtes et étendre notre action dans la Méditerranée? Craignait-on de se brouiller avec l'Espagne? Mais celle-ci qui avait laissé Minorque plus de quarante ans aux mains de l'Angleterre, sans témoigner de jalousie, pouvait-elle en concevoir de la France? Aussi bien, une alliance entre les deux pays paraissait désormais nécessaire. L'Espagne y gagnerait de recouvrer Gibraltar, la France de lutter avec plus d'avantages contre l'Angleterre.

Telles étaient les réflexions du public. Mais le pays n'entrait pas alors dans le détail du gouvernement. Il ignorait l'état de notre marine. Il ne soupçonnait pas que les efforts de Rouillé et de Machault, depuis 1748, n'avaient pu la relever du long abandon dont elle avait souffert. Or, sans marine, les avantages qu'on s'était promis de la possession de Minorque restaient illusoires.

L'occupation, résolue d'avance, était donc acceptée de tout le monde, et même de Minorque, qui ne pouvait faire autrement. Elle dura jusqu'en 1763, jusqu'à la paix, comme l'avait prévu Pâris-Duverney. Oubliée au milieu des campagnes retentissantes qui ont marqué la guerre de Sept Ans, l'histoire de cette occupation n'a pas été faite encore. Elle n'est pas sans intérêt, comme j'espère le montrer.

<sup>1.</sup> Je me borne à signaler celui qui m'a paru le meilleur: Lettre à M=0 \*\*\* eur les affaires du jour ou Réflexions politiques sur l'usage qu'on peut faire de la conquête de Minorque, Paris, in-18, 1756. — Anonyme. Probablement de Pidansat de Mairobert.

Le comte de Lannion avait été désigné par les instructions pour rester dans l'île après le départ de Richelieu. Il fut pourvu des fonctions de gouverneur et de lieutenant général par provisions royales données à Compiègne le 23 juillet 1756. C'est lui qui eut la tâche d'organiser la conquête. Le choix était heureux, les résultats le justifièrent.

Hyacinthe-Cajetan, comte de Lannion, était né le 26 octobre 1719. Il appartenait à une ancienne et illustre famille de Bretagne qui avait fourni à ses ducs des ambassadeurs, des chambellans, des conseillers, avant de 'donner aux rois de France de brillants soldats. Son père, Anne-Bretagne, marquis de Lannion, gouverneur des villes de Vannes et d'Auray, lieutenant général des armées du roi, avait combattu sous Villars à Malplaquet et sur le Rhin, servit en Italie en 1733 et 1734, et y mourut (28 décembre 1734) des blessures qu'il avait reçues à la bataille de Guastalla.

Après avoir passé par les mousquetaires, où il entra à dix-sept ans, en 1736, le comte était colonel du régiment de Médoc-infanterie, à vingt ans (1739), et servit en Allemagne avec éclat. Détaché avec son régiment dans Egra pendant notre malheureuse campagne de Bohème, il y fut assiégé par les Impériaux et ne rendit la place qu'après un blocus de sept mois.

Échangé en 1744, il leva un bataillon à ses frais pour remplacer son régiment resté prisonnier en Allemagne. C'est alors que le roi lui donna le régiment de Lyonnais, et le fit brigadier en 1745. Envoyé à l'armée d'Italie sous Maillebois, le jeune comte y retrouva le souvenir de son père, combattit à Plaisance (1746), fut de la retraite sur le Var, et défendit avec Boufflers le territoire de Gènes. Assiégé dans Voltri, il y résista avec la même ténacité bretonne qu'il avait montrée à Egra. Maréchal de camp, en 1748, il fut placé sous Richelieu en 1755, et fit partie de l'expédition de Minorque. On l'a vu commander une des colonnes d'attaque dirigées contre Saint-Philippe, et contribuer au succès qu'il paya d'une blessure.

En 1741, malgré sa jeunesse, et grâce à des lettres de dispense, il avait présidé une assemblée des États de Bretagne. En 1745 et en 1752, il exerça les mêmes fonctions, et avec une habileté qui lui attira en 1752 les félicitations du roi. Ces qualités administratives, si rarement unies à tant de valeur militaire, l'avaient signalé au choix du roi, et le comte de Lannion montra que la pratique du vieux pays de Bretagne, où se conservaient, comme dans Minorque, les franchises et les coutumes locales, l'avait parfaitement préparé à ses fonctions nouvelles.

Richelieu lui avait laissé des instructions étendues et fort claires. Après lui avoir enjoint de réparer le fort Saint-Philippe, et de le remettre en état de défense, ainsi que Ciudadela, « il ne paraît pas probable, disaient ces instructions, que les Anglais puissent penser à rien entreprendre sur Minorque. Si cependant quelques circonstances extraordinaires les mettaient à portée de penser à attaquer cette place, M. le comte de Lannion se servira des troupes que le roy lui a confiées pour défendre le débarquement, sans cependant compromettre la totalité de ses troupes, dans aucun cas Mais il a vu par expérience l'importance de garder Ciudadela et Fornells. On y laissera de quoi forcer les ennemis à faire la disposition d'un siège, et on donnera ordre aux officiers qui les défendront de le faire jusqu'à l'extrémité, sans craindre de se faire faire prisonniers de guerre : ce qui fait qu'il y laissera peu de troupes, seulement de quoi remplir cet objet.....

« M. de Lannion gouvernera l'île avec la même autorité que le faisait le gouvernement anglais, et il ne changera rien à l'administration civile, à moins de raisons extrêmement fortes. Les habitants ont marqué de l'attachement pour le gouvernement français; il tâchera, par toutes sortes de bons traitements, d'augmenter ces sentiments chez eux, en empêchant qu'ils ne souffrent aucune vexation, ni qu'il soit exigé d'eux par delà les impositions ordinaires, à moins d'ordres positifs de la cour. »

Suivaient de nouvelles prescriptions militaires relatives aux chemins de l'île et aux batteries de côtes. Puis les instructions revenaient à la partie administrative :

- « L'affection des peuples est toujours un grand avantage pour un souverain, mais il est d'une utilité essentielle pour le roy d'avoir celle des peuples de Minorque. M. le comte de Lannion ne peut pas trop étudier les moyens de le precurer en gagnant ceux dont les sentiments influent davantage sur ceux des autres et les attachant par des bienfaits, et chassant les autres.
- « Il faudra s'appliquer aussi à perfectionner les détails commencés sur la forme d'administration de l'île, des revenus du roy, du dénombrement, et généralement tout ce qui peut faire connaître sa consistance. . Il sera aussi nécessaire de faire une recense de tous les biens qui se trouvent confisqués par la déclaration que j'ai fait publier en arrivant dans l'île, afin que le roy puisse voir l'usage qu'il en fera.
- « Il sera en même temps nécessaire d'augmenter le commerce et le revenu de cette isle, etc.
  - « Fait à Mahon, le 6 juillet 17561. »

<sup>1.</sup> Instructions pour M. le comte de Lannion, commandant à Minorque. (Archives de la Guerre, reg. 3413, n° 129).

Le comte travailla d'abord à ce qui pressait le plus, c'est-à-dire à l'organisation militaire.

Il commença par constituer l'état-major de chacune des places. Leblauc, major du régiment de Soissons, fut nommé major de Mahon. De Rochemore, capitaine de grenadiers du régiment de Nice, commanda le fort Saint-Philippe, avec un personnel subalterne qu'il est superflu d'énumérer, mais dans lequel je trouve un abbé Poggio, aumônier. Raulin de Belval, lieutenant-colonel du Royal-Italien, resta dans Ciudadela où l'avait placé Richelieu; enfin Masson d'Aigremont, capitaine au régiment de la Marche, fut chargé d'occuper le château de Fornells.

Il avait été laissé à Mahon par les soins de La Galissonnière une petite administration maritime. Elle était représentée par MM. de Vilarzel, capitaine de vaisseau, Drée de la Serrée, capitaine de vaisseau commandant, et Dasque, commissaire de la marine, ordonnateur. Elle comptait un certain nombre d'officiers de port et de plume, avec trois compagnies franches de la marine, dont l'effectif n'allait pas à trois cents hommes et un détachement de canonniers.

En 1758, Drée de la Serrée, officier de mérite, dont les qualités avaient été vantées dans une lettre de La Galissonnière au ministère (8 juillet 1756), remplaça Vilarzel. Dasque lui-même fut remplacé successivement par les commissaires Magny, Guignard et de Tourris'.

Cette administration, qui relevait directement du ministre de la Marine, était chargée de tout ce qui concernait les envois de hâtiments de guerre, les réparations, les réexpéditions, etc. Elle le fut également de l'arsenal et de l'hôpital.

Un service de santé maritime fut en effet constitué, car un des principaux soucis de Minorque avait toujours été de se garantir contre les épidémies apportées par les bâtiments étrangers. On établit deux bureaux de santé, à Mahon et à Ciudadela, et une commission dans laquelle figuraient Lannion, Drée de la Serrée, Causan, etc., fixa les règlements relatifs aux quarantaines, qui furent approuvés par une ordonnance royale du 17 octobre 1757. (Archives nationales.)

Lannion procéda également à la répartition et au cantonnement des troupes, ce qui n'était pas une petite affaire.

On sait que Mahon ne possédait pas de casernes (on en a bâti de-

<sup>1.</sup> Pour l'administration de la marine à Mahon, voir Archives de la Marine, Campagnes, reg. 75, 79, 90, 94. Ce sont des listes du personnel, avec le traitement qui lui est assigné ; des états de fournitures, des plèces de comptabilité et des inventaires de matériel, avec la correspondance.

puis), et que les troupes anglaises logeaient dans des maisons particulières transformées en quartiers. Mais cette garnison n'avait jamais dépassé trois mille hommes. On juge de l'encombrement produit par l'arrivée de douze mille soldats. Le départ du 7 juillet ne laissa pas autant de vide qu'on pourrait le croire.

Il y a, dans les archives de Mahon, une liste des logements assignés aux troupes qui restaient. Elle porte la date du 9 juillet. On y voit les soldats distribués par lots de dix, quinze, vingt, vingt-cinq, trente, quarante, soixante et même quatre-vingts hommes, dans les maisons particulières. Les demandes de subsistances, de paille, de bois, de chandelle, se succèdent auprès de la municipalité. Tout indique quelques semaines fort dures à passer.

Il était resté onze bataillons, savoir : deux du Royal, du Royal-Comtois, de Vermandois, de Médoc et de Talaru, et un du Royal-Italien. Les deux bataillons de Vermandois furent envoyés à Ciudadela; ceux du Royal-Comtois et de Talaru, à Alayor; les autres furent gardés à Mahon, dont cinq cents hommes dans le fort Saint-Philippe.

Il fallait tenir compte aussi de la santé générale.

Minorque est loin d'avoir le climat salubre et doux de l'île voisine. Majorque est protégée contre les vents du nord par la chaîne qui longe la côte septentrionale, et elle ne s'ouvre qu'aux vents du midi. Au contraire, Minorque est exposée à tous les vents qui soufflent parfois avec une extrême violence et qui sont chargés, l'hiver, d'une dangereuse humidité. En outre, les eaux potables y sont médiocres, et quelques parties basses, comme la campagne de Mercadal, sont marécageuses et malsaines.

Ces inconvénients n'avaient pas échappé aux Anglais, si soucieux de l'hygiène. Ils avaient été signalés dans un livre intéressant, à peu près contemporain de celui d'Armstrong, et consacré aux maladies de Minorque (*Diseases of Menorca*, par le D' Cleghorn, Londres, 1751). Ils furent également étudiés par nous, comme en témoigne l'ouvrage tout spécial du médecin du corps d'occupation, Passerat de la Chapelle'.

L'auteur avait fait une minutieuse inspection de nos cantonnements. Il avait analysé les eaux, observé les maladies les plus fréquentes, fièvres, dysenteries, pneumonies, etc. Mais il était plus facile de dénoncer le mal que d'y remédier, et, malgré toutes les pré-

<sup>1.</sup> Réflexions générales sur l'isle Minorque et son climat, sur la manière de vivre des habitants et sur les maladies qui y règnent, par François Passerat de la Chapelle, conseiller du Roy, médecin de l'armée de France dans cette isle, etc. Paris, in-12, 1764.

cautions, nos rangs s'éclaircirent d'une façon regrettable. Il suffit de dire que M. de Frémeur mourut dans l'île, après plusieurs mois de maladie, et que M. de Lannion, qui avait échappé à tant de champs de bataille, succomba également, à quarante-trois ans, sous l'influence de ce climat perfide.

Après avoir ainsi distribué les troupes d'occupation, le gouverneur pourvut à la défense.

Il fit d'abord remettre en état les ouvrages de Saint-Philippe. Une fois les brèches déblayées et les murs réparés, il garnit les batteries avec l'artillerie qui avait servi pour le siège. Il y employa des paysans; toutefois, de peur de les mécontenter, il n'employa pas de corvée; il se borna à abaisser le prix du salaire que payaient les Anglais.

Ses instructions lui recommandaient également de détruire l'arrabal, dont la possession nous avait permis d'approcher du fort et qui pouvait être tourné contre nous. Mais il fit observer que c'était un véritable faubourg (c'est ce que signifie, en espagnol, arrabal), avec des maisons dont on pouvait tirer parti pour loger des troupes, et l'arrabal subsista. Il ne fut rasé qu'en 1771, lors de la seconde occupation anglaise.

Fallait-il s'en tenir au fort Saint-Philippe? Le chef du génie, Boniface, assurait que non. Suivant lui, et il avait raison, les Anglais venaient de montrer le danger auquel on s'expose en concentrant la résistance sur un seul point, alors qu'ils pouvaient nous tenir en échec, dès le début, devant Ciudadela. Aussi demandait-il, comme le génie l'a toujours demandé, à fortisier partout, à Ciudadela. à Fornells, etc., sur tous les points où l'on pouvait tenter un débarquement. Ce qui exigeait de la dépense et des hommes.

Il y eut de longs débats sur cette question, comme on le voit dans la correspondance de Lannion avec d'Argenson. Enfin le génie l'emporta. Aussi bien les instructions plaidaient pour lui.

Dans les premiers mois de 1758, M. de Lannion obtint un congé qu'il avait bien gagné. Il l'annonça aux jurats de Mahon, dans une lettre datée du 5 avril<sup>1</sup>, et partit le 8 sur la frégate *la Minerve*. Il fut remplacé à titre provisoire par M. de Pusignieu, colonel du Royal, et le plus ancien des brigadiers qui remit bientôt le commandement au nouveau gouverneur envoyé par le roi, le marquis de Frémeur.

C'était encore une carrière bien remplie que celle de ce brave officier qui ne fit guère que passer à Minorque, pour y mourir.

Jean-Toussaint de la Pierre, marquis de Frémeur, était né en 1697.

<sup>1.</sup> Archives de Mahon.

Enseigne aux mousquetaires en 1719, capitaine au régiment colonelgénéral des dragons, en 1721, il avait d'abord servi sur le Rhin pendant la guerre de la Succession de Pologne. Brigadier en 1740, il servit encore sur le Rhin et en Alsace dans les premières années de la guerre de Succession d'Autriche. Maréchal de camp en 1744, il fut nommé gouverneur de Weissembourg (Alsace), puis servit dans les Pays-Bas sous le maréchal de Saxe, et combattit à Raucoux.

Envoyé sur la frontière de Provence, en 1747, il contribua, comme Lannion, à la défense du territoire de Gênes, et fut promu lieutenant général le 10 mai 1748. Employé à l'armée d'Allemagne, il servit sous d'Estrées en 1757; puis, renvoyé en Provence, il y fut nommé gouverneur de Minorque, par lettres du 1er mai 1758'.

Il débarqua à Mahon, le 29 mai suivant (d'après une lettre à Belle-Isle). En dépit de son âge et de ses fatigues, il déploya beaucoup de zèle et d'activité. Il travailla à la défense de Ciudadela et de Fornells, et fit établir des communications autour de l'île, avec des signaux destinés à en surveiller les approches. On installa même deux observatoires sur les deux points les plus élevés, le Toro et le mont Sainte-Agathe, comme avaient fait autrefois les Sarrazins.

Cette besogne fut surtout l'œuvre d'un officier qui mérite plus qu'une simple mention, car on le retrouve mêlé à d'autres aventures, plus lointaines, et sa vie fut un véritable roman.

Louis-Laurent de Féderbe, comte de Maudave (ou de Modave), était né près de Grenoble en 1725. Intelligent, instruit, remuant, il entra au service dès l'âge de quinze ans, fit les campagnes de 1743 à 1748, fut désigné pour l'expédition de Minorque, y prit part comme aidemajor général des logis, et y gagna la croix de Saint-Louis.

Après deux ans passés à battre l'île, à en reconnaître les côtes et à y établir des postes d'observation, il avait assez de Minorque. Il s'y sentait à l'étroit. Alors il partit pour les Indes, où il servit sous Lally, et où il épousa la fille du gouverneur de Karikal.

Rappelé en 1763, il fut employé aux desseins de Choiseul sur Madagascar, la France africaine, fut envoyé là-bas avec des troupes, et reprit possession du fort Dauphin, en 1768. Peu après, Choiseul fut disgrâcié (1770), et Maudave resta sans appui. Il retourna dans les Indes, se mit à la solde du Grand Mogol, et mourut de la sièvre, à Mazulipatam, en 1778. Avec du savoir, du courage, et l'humeur va-

<sup>1.</sup> Chronologie historique militaire, de Pinard, 1762, in-4°, tome V. Ce volume contient la série des lieutenants généraux promus de 1715 à 1759, avec leurs états de service, d'après les dossiers de la Guerre.

gabonde. Maudave est de ceux qui sont allés partout et ne sont arrivés à rien 1.

Les précautions dont nous entourions Minorque étaient cependant moins nécessaires qu'elles l'avaient semblé tout d'abord.

L'armée était partie le 7 juillet pour regagner Toulon. Il était temps. Le 19, la flotte anglaise envoyée de Gibraltar, sous les ordres de l'amiral Hawke, parut en vue de l'île. Elle s'avança jusqu'à une lieue du port, assez près pour qu'on pût la compter. Elle était forte de vingt-deux navires, dont quinze vaisseaux. L'alerte fut vive dans Mahon, où l'on s'attendait à une attaque. (Lettre de Lannion à d'Argenson, du 20 juillet.)

Il n'en fut rien pourtant. La slotte se borna à croiser dans les parages, jusqu'au 20 août, capturant des tartanes chargées de vivres, venues de Palma et de Barcelone. Après le 20 août, une partie s'éloigna. Il ne resta plus que dix vaisseaux mouillés au large de Fornells. Ce départ rouvrit les communications. Le 22, il arriva de Toulon deux frégates détachées de l'escadre que préparait La Galissonnière, et, quelques jours après, l'Hercule, la Pléiade et la Topaze.

Comme les côtes de Provence continuaient d'être surveillées, on établit un service de correspondance par Majorque, la côte d'Espagne, et Port-Vendres. Ce qui n'empêchait pas les bâtiments d'être souvent pris, entre les deux îles, par la croisière ennemie. C'est ainsi que la faiblesse de notre marine, condamnée à éviter toute rencontre et impuissante à nous protéger, se montra dans tout son jour.

Les Anglais n'avaient pas besoin de tenter un coup de force et de se mettre en frais. Ils n'avaient qu'à nous savoir dans l'île, à faire bonne garde autour, et à attendre. Nous étions prisonniers, comme nous le fûmes plus tard en Égypte, après Aboukir. Un moment viendrait qui nous mettrait à leur discrétion. Ce moment vint en 1763. Mais la faim manqua de le devancer.

Le 6 septembre 1758, M. de Frémeur écrivait au maréchal de Belle-Isle, alors ministre de la Guerre.

- 1. Tout en courant les grands chemins, il avait eu le temps de beaucoup écrire. Il avait traduit les *Mémoires* du marquis de Saint-Philippe, ministre de Philippe V, qui nous sont utiles pour connaître la politique de l'Espagne sous ce règne. Il laissait de nombreux opuscules et une volumineuse correspondance dont un de ses descendants a tiré profit. Voir, en effet, *La Colonisation de Madagascar sous Louis XV*, d'après la correspondance inédite du comte de Maudave, par M. Pouget de Saint-André, 1 vol. in-18, Paris, 1886.
- 2. Machault avait été renvoyé en 1757, sur la demande de M=e de Pompadour, et d'Argenson avait été entraîné dans sa disgrâce.

Le comte d'Argenson, qu'il ne faut pas confondre avec son frère le fameux

« Nous n'avons plus de vivres et de l'argent que jusqu'au mois de janvier... Nos bataillons français n'ont pas fait de recrues depuis leur entrée dans cette isle; ils diminuent à vue d'æil, malgré toute l'attention que j'y apporte. Il leur manque actuellement près de cent cinquante hommes par bataillon, et le dépérissement augmentera pendant l'hiver...»

Il reçut, le 22 janvier 1759, un convoi de vivres et un bataillon de renfort avec un détachement de canonniers et d'ouvriers, escorté par les frégates la Gracieuse, la Minerve, et la Pléiade; il en reçut un second en mars. Mais il mourut peu après le 2 avril 1759. Il était malade depuis plusieurs mois, et il avait demandé la permission d'aller passer quelque temps à Montpellier. Il fut regretté de toute la population, et le roi se montra sensible à cette perte.

Pusignieu prit encore l'intérim. Il continua de travailler à la défense, fit ouvrir des chemins, construire au centre de l'Île des fours, des magasins fournis de viande salée, de légumes secs et même de munitions de guerre. Il ordonna également un recensement de tous les mulets qu'il partagea en troupes de vingt-cinq chacune, sous la surveillance d'un habitant du pays chargé de les tenir prêts à marcher, en cas de besoin.

Ces travaux lui donnaient consiance, comme on le voit dans une de ses lettres à Belle-Isle, du 4 octobre 1759. Les Anglais, d'ailleurs, paraissaient s'occuper un peu moins de Minorque, bien que leur présence fût marquée, de temps en temps, par la capture de quelques bâtiments de commerce. C'est sur ces entresaites que le comte de Lannion vint reprendre le gouvernement, au mois de juillet 1760.

Ce n'était pas en loisirs que s'était écoulée son absence. En 1759, il avait été envoyé en Allemagne, sous les ordres de Soubise, maintenu malgré Rosbach. Il y montra la même valeur brillante que devant Saint-Philippe, s'empara de Göttingen, le 8 septembre, combattit à Lutzelberg, le 10 octobre, et conquit ensin son titre de lieutenant général qui lui sut accordé le 17 décembre.

Il put se reposer à Mahon. L'organisation militaire était terminée, et le principal rôle passait à l'administration civile, que le moment est venu d'étudier.

marquis, ministre des Affaires étrangères de 1744 à 1747, était ministre de la Guerre depuis 1742. Il mourut en 1764.

r. Sur l'ordre du roi, le ministre de la Guerre fit placer, dans l'église principale de Mahon, une plaque de marbre destinée à honorer le souvenir de « ce sujet vertueux et fidèle ». Elle est à droite de l'entrée, sous le grand orgue, vis-à-vis celle qui fut consacrée, quelques années plus tard, au comte de Lannion.

#### CHAPITRE VII

## L'ADMINISTRATION CIVILE. - I.

La France, dans Minorque, n'avait fait que se substituer à la Grande-Bretagne, comme celle-ci s'était substituée à l'Espagne. Ce n'était qu'une domination nouvelle après tant d'autres. En principe, l'île conservait ses privilèges que Richelieu avait promis de respecter, en débarquant, comme l'avait promis le duc d'Argyle, en 1712, et que Louis XV déclara maintenir dans son ordonnance de 1757, comme l'avait déclaré la reine Anne en 1713 et 1714. En fait, elle était réduite aux conditions d'une province française. Comme dans chaque province de ce temps, à côté du pouvoir militaire représenté par le gouverneur, il y avait l'administration civile dirigée par l'intendant.

Pendant toute la durée de l'occupation, cet intendant fut Antoine de Causan.

D'où venait Causan? Il nous l'apprend lui-même dans une note écrite de sa main, sous ce titre: État des services de M. de Causan, commissaire ordinaire des guerres en Languedoc', et qui commence ainsi:

 Le sieur Causan sert depuis 1743. Il fut employé la même année à l'armée d'Italie où il a fait les dernières campagnes sous les ordres de MM. de Maillebois et de Belle-Isle, de la Porte et Serilly, intendans, jusqu'en 1749. ▶

Employé alors en Languedoc, avec résidence à Avignon, il reçut en 1754 le brevet de commissaire-ordonnateur, en résidence à Montpellier. Il fut nommé, le 21 février 1756, intendant des troupes à l'armée de Minorque. Ensin, un arrêt du Conseil d'État, du 3 mars 1759, joignit à ses fonctions celles d'intendant de police et de finances.

1. Archives administratives de la Guerre. Mss. Trois grandes pages, signées de lui, à la date du 22 février 1770, et qui paraissent destinées à Choiseul.

Le choix était aussi heureux que celui qu'on avait fait du comte de Lannion. Causan avait les qualités d'un bon administrateur. Le domaine où il les déploya était de modeste dimension, mais les difficultés qu'il y rencontra auraient pu rebuter de plus gros personnages. Il s'en est tiré sans bruit, il a quitté l'île les mains nettes et il a laissé tout le monde satisfait de lui, à commencer par lui-même.

J'ai recueilli tous les documents relatifs à l'administration de Causan dans Minorque. Elle a porté sur tous les sujets, mais elle se recommande par le soin minutieux du détail, plutôt que par l'ampleur des opérations, si l'on songe à la faible étendue de l'île. Et pour la retracer il faut y mettre une suite qui, dans la pratique, était impossible.

En dehors du souci que lui donna l'installation des troupes et qu'attestent ses lettres nombreuses à la municipalité, on peut dire qu'il s'occupa d'abord du domaine royal (real patrimonio).

Ce domaine remontait à la conquête de Minorque par Alfonse III d'Aragon, en 1287. Après avoir été territorial, comme partout ailleurs en Europe avec le système féodal, il ne consistait plus qu'en revenus particuliers de la couronne, revenus qui avaient passé, en 1713, à l'Angleterre et qui, en 1756, passèrent naturellement à la France. Un mémoire nous fait connaître les revenus et les droits du domaine royal.

- « Les revenus du domaine dans l'île de Minorque, lorsque la couronne de France en a fait la conquête en 1756, consistaient à la perception de différents droits domaniaux, sans aucune possession des biens-fonds dont les anciens rois avaient donné la propriété à différents particuliers lorsqu'ils en firent la conquête sur les Maures, en 1287; sur la dixme des fruits et autres droits qui ont été constamment perçus comme domaniaux depuis 1558, époque de l'incursion que Barberousse fit dans l'île... lors de laquelle ils saccagèrent l'île et brûlèrent les papiers des archives, etc. ... »
- 1. Les documents relatifs à notre administration proviennent de deux sources : nos Archives nationales et les archives de Mahon.

Les Archives nationales possèdent plusieurs cartons remplis de la correspondance de Causan avec nos ministres, qui va de 1756 à mai 1763. On peut la partager en trois groupes: lettres et minutes, pièces de comptabilité, registres du domaine (manuscrit in-folio d'une belle écriture et d'une ordonnance très claire).

Les archives de Mahon comprennent, comme je l'ai dit plus haut, deux catégories de pièces: l'une, formée de la correspondance de Causan et de nos gouverneurs avec les autorités locales; l'autre, des délibérations et des lettres de la municipalité consignées dans les Memorials y Cartas.

2. Mémoire sur les revenus et les droits du domaine du roy dans l'isle (Archives nationales, F 50, 6).

Voici le détail des objets sur lesquels portait le revenu : dimes des grains, des vendanges, des fourrages et légumes, du tabac, des bestiaux, du sel; droits de lods, censive et quarts, fouage, poids et mesures, amendes, greffes des tribunaux, etc.

La perception de toutes ces portions était mise en ferme, et un receveur du domaine (ce fut un sieur Mir qui tint l'emploi de 1756 à 1763) était chargé de verser dans la caisse royale le total des recettes fournies par ces différents chapitres. Nous possédons les comptes de la gestion de Mir pendant l'occupation. Ils forment, comme nous dirions aujourd'hui, un petit budget spécial, très clairement présenté avec recettes et dépenses, budget qui se solde, pendant sept ans, par un excédent de recettes, comme le prouvent les chiffres suivants, exprimés en livres françaises:

| 1756. — Recette  | 19,172 livres | 14 | sous | 2  | deniers |
|------------------|---------------|----|------|----|---------|
| <u> </u>         | 3,949         | 12 |      | 10 |         |
| Excédent         | 15,223        | 1  |      | 4  |         |
| 1757. — Recette  | 21,628        | 10 |      | 8  |         |
| · ·              | 2,841         | >  |      | >  |         |
| Excédent         | 18,787        | 10 |      | 8  |         |
| 1758. — Recette  |               | 15 |      | 7  |         |
| Dépense          | 19,131        | 6  |      | 2  |         |
| Excédent         | 16,036        | 9  |      | 5  |         |
| 1759. — Recette  | 27,237        |    |      |    |         |
|                  | 6,170         | 4  |      | 10 |         |
| Excédent         | 21,066        | 19 |      | 3  |         |
| 1760. — Recette  | 23,124        | 1  |      | 5  |         |
| Dépense          | 12,800        | 2  |      | 5  |         |
| Excédent         | 10,323        | 19 |      | >  |         |
| 1761. — Recettes | 23,262        | 2  |      | 6  | i       |
| Dépense          | 13,538        | 2  |      | 5  | •       |
| Excédent         | 9,724         | >  |      | 4  |         |
| 1762. — Recettes | 19,090        | >  |      | 3  | ı       |
| Dépense          |               |    | •    | 6  | }       |
| Excédent         | 8,002         | 4  |      | 6  | . 1     |

Le domaine était régi par un tribunal, soumis à celui de Majorque d'abord; puis à ceux de la couronne britannique; enfin, pendant

<sup>1.</sup> Archives nationales, K 146 (Registres des comptes du domaine). Tous ces comptes sont vus et signés par l'intendant qui donne décharge au receveur, quand la somme a été versée au trésor des troupes.

notre occupation, au Conseil souverain de Roussillon. Il était composé d'un fiscal ou procureur du roi, avocat, d'un autre procureur, notaire, d'un greffier en chef et de deux autres officiers subalternes.

Il était distinct, comme nous le savons déjà, du tribunal du gouvernement (real gobernacion) chargé de la justice ordinaire.

L'organisation de la justice fut l'objet d'une lettre royale donnée à Versailles, en mai 1757, et dont voici le préambule :

« Louis, par la grâce de Dieu, etc. Depuis que l'île de Minorque est sous notre obéissance, nous avons fait examiner avec soin tout ce qui pouvait y concerner l'administration de la justice; et par le compte qui nous en a été rendu nous avons reconnu que ce que nous pouvions y faire, quant à présent, de plus avantageux à nos nouveaux sujets, était de confirmer les lois et usages qui y ont été observés jusqu'ici, ainsi que les tribunaux et les officiers de justice, en y ajoutant seulement ce qui pouvait être nécessaire pour y rendre l'expédition des affaires plus prompte et plus facile. Etc... »

Suivaient alors sept articles. Les deux premiers, les plus importants puisqu'ils maintenaient les privilèges de l'île et ses tribunaux, suivant la promesse du préambule. « Les lois, coutumes, style et usages qui ont eu lieu jusqu'à présent dans notre dite île de Minorque continueront d'y être observés comme par le passé » (art. 1).

Les articles 3 et 4 stipulaient qu'il serait créé un office « d'assesseur criminel » au tribunal du gouvernement, et une place d'assesseur au tribunal du domaine « pour y faire toutes les fonctions civiles et criminelles ». La création des magistrats, nommés par le roi, était destinée à faire pénétrer son action et sa surveillance dans ces deux tribunaux. Leur traitement était fixé par l'article 5, à 1,200 livres « assignées sur le revenu du domaine ». Dans les comptes de Mir, ce sont les frais de justice qui figurent avec les chiffres les plus élevés au chapitre des dépenses. Il faut croire que les abus de notre vieille justice, contre lesquels Beaumarchais allait lancer ses Mémoires et les traits de Figaro, s'épanouissaient également dans Minorque.

L'article 6 était relatif à la juridiction de l'amirauté, et l'article 7 décidait que, « dans tous les cas où les appels des jugements rendus dans l'île étaient portés à un tribunal supérieur établi au dehors, ils seraient portés au Conseil supérieur de Roussillon, siégeant à Perpignan 4. »

<sup>1.</sup> Parmi les causes qui furent portées devant le Conseil de Roussillon, la seule qui vaille d'être citée est relative à une affaire assez mystérieuse.

Le 13 août 1758, un sieur Pousseur, trésorier des troupes à Mahon, fut trouvé

A l'exemple des Anglais qui avaient établi un tribunal d'amirauté à Mahon, en 1725, pour remplacer les anciens consuls de mer, Louis XV, dès le mois de novembre 1756, y créa un siège d'amirauté, indépendant de celle de Toulon, et y nomma comme lieutenant royal M. de Gerando, conseiller de l'amirauté de Marseille. Cette création, qui semblait nécessaire dans un pays où les questions de droit maritime étaient fréquemment débattues, donna lieu plus tard à de vives réclamations, comme on le voit par une lettre de Belle-Isle aux jurats de Mahon (du 16 août 1758).

« J'ai reçu, Messieurs, la lettre que vous m'avez écrite sur ce que l'ordonnance de l'amirauté qui a été publiée à Mahon peut avoir de contraire à vos lois et à vos usages. Si vous avez des représentations à faire à ce sujet, vous pouvez me les adresser, et je les ferai valoir très volontiers auprès de M. le grand amiral autant qu'elles pourront être justes. Je suis, Messieurs, votre très humble et affectionné serviteur. Le maréchal de Belle-Isle aux magistrats de la ville de Mahon 1. »

C'est ainsi que fut assuré l'exercice de la justice à tous les degrés. Mais dans ce domaine on n'avait guère eu à innover. C'est l'administration des finances qui fut une révolution.

Le premier soin de l'intendant avait été de se rendre un compte exact de la nature du domaine et de ses revenus, afin d'assurer les fonds nécessaires à l'administration nouvelle : fonds d'ailleurs insuffisants, puisqu'il fallut y ajouter les ressources qu'on demanda à l'île tout entière.

Dans la série des mesures de tout genre où s'est exercée l'activité de Causan, la fiscalité a occupé la plus grande place; c'est elle qui a exigé le plus de détails, c'est elle qui a rencontré le plus d'obstacles; c'est elle aussi qui a soulevé le plus de réclamations. La France, au xviii siècle, payait beaucoup au gouvernement : elle a payé beaucoup depuis. C'est une habitude que ses rois lui avaient donnée de bonne heure et qu'on ne lui a pas laissé perdre : « Il n'y a pas d'art qu'un prince apprenne plus vite, disait l'abbé Galiani, que celui de fouiller

noyé dans le port. Il était dépouillé de son uniforme, et percé de deux coups d'épée. Des bruits facheux circulèrent contre Causan qui se défendit avec énergle. Une enquête fut commencée par l'amirauté, et continuée par le Conseil de Roussillon, qui délégua un de ses membres à Mahon. Mais elle n'aboutit à rien de satisfaisant.

Une partie du dossier Pousseur se trouve à Perpignan dans les archives du tribunal, qui sont celles de l'ancien Conseil; le reste est aux Archives nationales.

1. En français. Pièce. Archives de Mahon.

dans les poches de ses sujets. » Les Minorquins avaient pu jusqu'alors protéger leurs poches. Il fallut les ouvrir.

On commença par leur imposer le logement des soldats (alojamientos). Comme les troupes anglaises, les nôtres furent logées dans des habitations particulières dont les propriétaires recevaient une indemnité des Universités. Du temps des Anglais, cette indemnité ne dépassait pas 7,500 livres. Du nôtre, elle monta bien plus haut.

Au logement, il fallut ajouter les fournitures d'huile (oli), de bois (leña), de chandelle (candelas), requises pour chaque trimestre d'après un état dressé par le commissaire des troupes, avec l'obligation de payer en numéraire ce qui n'était pas fourni en nature.

Quant aux réclamations, voici sur quel ton le gouverneur y répondait, le 4 février 1757 :

« La quantité de bois et de lumière que les différentes communautés de l'île doivent fournir pour les corps de garde a été réglée. Celle de Mahon a été fixée à 1,575 livres de bois, 2 livres et demie d'huile, et 4 livres de chandelles. Cette fourniture doit être faite, et ce n'est pas à la communauté à entrer dans le détail de cette consommation qui peut augmenter ou diminuer dans certains cas. Elle doit seulement fournir la quantité qui a été réglée. Fait à Mahon, le 4 février 1757. Le comte de Lannion'. >

Le gouvernement s'attribua en outre le monopole de l'eau-de-vie. Enfin, il augmenta les tailles.

Pour encourager la culture de la vigne à Minorque et fermer l'île aux importations étrangères, le gouverneur anglais Kane avait accordé aux Universités le monopole de la fabrication et de la vente de l'eau-de-vie. Cette vente était affermée sous le nom de estanco de aguardiente; en catalan, estany de ayguardente. La moitié du produit devait être affecté à des travaux publics (obras publicas), le reste à des secours ou à des œuvres de bienfaisance.

Mais en 1753 les Anglais avaient modifié ce régime et décidé que le produit de l'estanco serait versé entre les mains d'un fonctionnaire nommé par eux et chargé de faire la répartition entre les Universités. Cette réforme avait donné lieu à de vives protestations. Loin d'y satisfaire, en arrivant, le gouvernement français s'attribua le monopole de l'estanco. Naturellement, les protestations recommencèrent. C'était un revenu dont les Universités se voyaient privées, au moment même où augmentaient leurs charges.

1. Archives de Mahon : Memorials y Carlas. En français (Pièce annexée).

Elles possédaient, depuis plusieurs siècles, en vertu de leurs privilèges et franchises (franquesas y practicas, regalias, etc.) le droit de tenir des assemblées générales, chargées de déterminer la part de chaque Université dans les dépenses communes (cargos). La contribution à ces dépenses était réglée d'après la proportion suivante qui donne une idée de la valeur territoriale et économique de chacune d'elles:

Ciudadela 4/10.
Mahon 3/10.
Alayor 2/10.
Mercadal 1/10.

L'impôt principal qui pesait sur la terre, portait, comme chez nous, le nom de taille (talla). Comme chez nous, il pouvait être augmenté d'un taillon. Il était réparti d'après un état cadastral (catastro, ó senalamiento de los reditos de los innuebles que han de ser tasados) fort exactement dressé. Comme chez nous ensin, le clergé, qui possédait un bon tiers du sol, en était exempté.

Dès 1717, le gouvernement anglais, comme nous l'avons dit, avait interdit les assemblées générales. Le gouvernement français n'était pas pour les rétablir. Depuis 1614, on ne savait plus chez nous ce que c'était que des États généraux. On n'y voyait plus que quelques États provinciaux dont le seul rôle était de tenir quelques séances, avec la permission du roi, sous l'œil du gouverneur ou de l'intendant pour répartir l'impôt de la province. Ces États, comme ceux de Bretagne, le comte de Lannion avait qualité pour les connaître.

En 1757, le conseil de Mahon prétendit se réunir de plein droit, sans autorisation préalable, en vertu de ses anciennes coutumes, comme il le faisait respectueusement observer à Lannion, dans une lettre du 2 mai<sup>4</sup>. Il s'attira cette observation brève et catégorique:

1. • Desde que fueron instituidas las Universidades de la presente isla de Menorca, con especial orden y privilegio de los Reyes de feliz memoria, siempre han tenido los jurados de la Universidad la libertad de convocar sus consejeros pareciendo les a ellos conveniente para determinar los negocios de los comunes, sin restricion alguna, como a privilegio propio perteneciente a ellos, confirmado con differentes ordenes reales, etc... » (Memorials y Cartas). Lettre à Lannion.

du roy. Il serait contre toute règle qu'il y eût dans cette isle une assemblée sans que le lieutenant du roy en fût prévenu.

« Fait à Mahon, ce 10 mai 1757.

« Le comte de Lannion 1. »

La suppression des assemblées pendant la domination britannique avait amené de fâcheux inconvénients. Le recouvrement (recaudacion) de la taille mal répartie se faisait difficilement. Les Universités empruntaient pour s'acquitter envers l'exactor, ou collecteur, sans pouvoir faire face à leurs engagements, n'ayant pas d'autre revenu que l'estanco; de telle sorte qu'en 1756, alors que le principal de l'impôt n'était que de 42,868 livres (argent de France), l'arriéré à percevoir s'élevait au chiffre énorme de 143,444 livres, et qu'il avait fallu surcharger chaque 100 livres de revenu d'un supplément de taxe. Ce taillon était, pour Mahon et Ciudadela, de 18 livres; pour Alayor, de 12; pour Mercadal, de 21°.

L'Angleterre s'était déjà efforcée de remédier au désordre de l'administration indigène en nommant (en 1753) un trésorier chargé de recevoir les tailles des Universités et de lui rendre compte de l'emploi des deniers publics. Mais le temps lui manqua. C'est Causan qui eut à débrouiller toute cette comptabilité.

Il y travailla, en effet, mais avec les façons de nos fonctionnaires de l'ancien régime, tels que les avait formés l'école de Colbert, tels que les voulait le despotisme monarchique; avec cette précision et ce souci du détail que nous admirons dans la gestion de nos intendants de province, mais aussi avec la dureté administrative qui ne s'arrêtait pas aux criailleries des petites gens, roturiers et croquants, nés seulement pour les besoins de Sa Majesté.

Dans cette correspondance de Causan avec les jurats de Mahon et d'ailleurs, ce qui frappe, en même temps que son activité, c'est la sérénité qu'il oppose aux résistances. Or, presque chacun de ses actes les faisait éclore. Singulier pays que celui où on ne pouvait faire un pas sans se heurter à un privilège, remuer une pierre sans troubler une coutume, ouvrir un chemin sans attenter à un droit!

1. Memorials y Carlas. En français (Pièce annexée).

<sup>2.</sup> Aucun historien local n'est entré dans ces détails de l'administration financière. J'ai dû les reconstituer d'après la correspondance de Causan. Je m'en suis rapporté à ses chiffres, car il est impossible de les contrôler par les comptes des Universités, véritables grimoires où les calculs sont d'ailleurs exprimés en monnaie minorquine, laquelle n'est pas monnaie d'Espagne, comme nous le verrons plus loin.

Aussi, voit-on les Minorquins multiplier les réclamations. D'abord, auprès des gouverneurs. En dehors de la correspondance avec Causan, qui ne cesse pas, ce sont des lettres au comte de Lannion, du 13 et du 21 décembre 1756; du 2 février 1757, du 17, du 26 mars; du 2 mai, etc. des lettres au marquis de Frémeur en 1758; à Pusignieu, en 1759; à Lannion, quand il est de retour.

Puis, auprès de nos ministres. Lettres à Belle-Isle, du 19 juillet et du 7 octobre 1758; de mars 1759; du 17 juillet 1759, du 30 avril 1760; lettre à Berryer, ministre de la Marine, du 21 octobre; lettre à Silhouette, contrôleur général, du 2 juillet 1760; lettre au chance-lier, du 10 décembre 1760.

C'est au vieux maréchal de Belle-Isle, ministre de la Guerre, qu'ils s'adressent avec le plus de confiance et aussi avec l'accent le plus éploré. Témoin ce début d'une supplique des jurats de Mahon, au nom de l'Université:

- « A Monseigneur le maréchal, duc de Belle-Isle, pair de France, prince de l'Empire romain, ministre d'État de Sa Majesté Très-Chrétienne.
- « Monseigneur, sitôt que nous eûmes le bonheur de pouvoir nous compter au nombre des sujets de S. M. T. C., notre souverain (que Dieu garde), nous déterminames de nous mettre au pied du trône royal par la voie d'un député pour manisester à S. M. la joie inexprimable que ce peuple a d'être sous un si doux et si puissant domaine, en l'assurant de son amour et de sa fidélité, et en même temps lui supplier les grâces nécessaires pour le secours du commun et des pauvres habitants de cette ville. Mais comme Mer le comte de Lannion nous manifesta qu'ayant participé notre désir à S. M. il avait reçu un ordre de nous assurer que S. M. était très satisfaite de notre fidélité et de notre zèle, mais qu'il ne lui plaisait pas que nous fissions aucune députation pour ce motif, ni pour quelque autre que fût, sans que sa royale permission y précédât, en nous offrant luimême que quand nous aurions des représentations à faire, il les ferait devant S. M.; pour cet effet, dans l'espérance d'obtenir le secours que nous avions besoin, nous fimes nos représentations à Mgr le comte de Lannion. Mais comme il s'est passé bien du temps sans que nous en ayons su autre chose, c'est pourquoi, en accomplissement de

<sup>1.</sup> Je cite d'après les dates et le texte des Memorials y Cartas.

<sup>2.</sup> Tout le morceau est en français, mais on reconnaît les longues phrases et les expressions espagnoles. Le texte catalan vient ensuite sur le registre (Memorials y Cartas, 7 octobre 1758).

nos charges, et en résolution de notre conseil, nous devons mettre à la grande compréhension de Votre Excellence ce qui s'ensuit.

Ce qui s'ensuit est l'énumération de leurs griefs, relatifs :

- 1° A l'aguardiente, dont le produit, depuis 1724, appartenait à la ville. Ils demandent donc la révocation de l'ordonnance de 1753.
- 2º Aux fournitures de bois, d'huile et de chandelle, exigées pour les corps de garde.
- 3° Au logement des troupes, dont ils signalent les inconvénients et les frais. « Ce qui met les habitants hors d'état de payer la taille de 19 livres pour chaque 100 livres de revenu par année, et qui réduit cette commune à ne pouvoir point payer ses dettes et charges. »
- 4° A l'approvisionnement de blé. Difficulté d'en avoir en temps ordinaire et plus grande encore à cause des finances obérées. « La commune a soin d'en faire provision et de tenir continuellement un magasin de blé pour le public, ce qui lui cause quelques années des pertes considérables. »

Et la lettre finit ainsi :

- « Ce sont, Monseigneur, les principales causes de la grande indigence que cette communauté et son peuple souffrent, que nous mettons à la grande compréhension de V. E., afin qu'il vous plaise de les présenter à S. M., attendant de sa paternelle piété, moyennant la protection et les bons offices de V. E., les grâces et les providences nécessaires pour le soulagement de ce peuple qui prie continuellement le Seigneur pour la santé de S. M. et la félicité de ses armées et pour la conservation de V. E., étant avec un profond respect, Monseigneur,
  - « De votre Excellence les très obéissants et très humbles serviteurs :
    - « Cristobal FERRER Y SANXO.
    - ← Francisco Goñalons y Pons.
    - « Rafael Gornel, y por el Flaquer, secrétaire 1.»

C'est également à Belle-Isle qu'ils s'adressent, dans une longue lettre, du 17 juillet 1759, à propos de « la destruction des lois et privilèges accordés par S. M. par son ordonnance de 1757 », et qui est remplie de l'exposé de six griefs principaux qu'ils reprochent à Causan.

1. Por el signifie que le « magnifique señor » Gornel ne sait pas écrire, et que le secrétaire a signé pour lui. J'ai constaté que Flaquer est très souvent obligé de rendre ce service aux magistrats de Mahon. Ce qui ne prouve rien contre leur aplitude administrative.

C'est un réquisitoire contre l'intendant, auquel Belle-Isle le renvoya. Et Causan y répondit par un mémoire du 26 mai 1761, où il reprenait ces griefs, un par un, pour les réfuter. Il y avait mis le temps.

A défaut de députés, comme ils en avaient eu à Londres, les Minorquins imaginèrent d'entretenir à Versailles une manière d'avocat (procurador) chargé de défendre leurs intérêts et de voir les gens en place. Ils découvrirent, je ne sais comment, un sieur Desmousseaux de Saint-Julien, dont les titres ne paraissent guère définis, encore qu'il se donne comme « ancien écuyer-gentilhomme de Mnue la duchesse de Modène », ce qui n'offre qu'une médiocre garantie de sa compétence juridique, et ils l'accréditèrent auprès du maréchal de Belle-Isle (lettre du 30 avril 1760). Ce Saint-Julien, qui n'envoyait aucune lettre à Minorque sans y parler de ses honoraires, eut au moins le mérite de ne pas dissimuler à ses naîfs clients qu'il était difficile d'obtenir gain de cause contre l'intendant (lettre du 4 mars 1760).

Aussi bien, dans le fond, avaient-ils tort. Cette tutelle qui paraissait si lourde à leur vieille indépendance, en dépit de ses charges, était utile et profitable.

C'est ce que déclarait nettement le comte de Lannion, le 30 mars 1761, dans un document annexé aux registres municipaux et qui, sous sa forme bizarre, n'en est pas moins l'expression du bon sens et de la raison. Car ce document est rédigé en latin, dans un latin administratif, où les réclamations de Mahon et les règles de la grammaire sont également dédaignées.

A une pétition nouvelle qui déplorait les charges de l'île, le gouverneur répondait pour conclure :

- « Que les magistrats réfléchissent eux-mêmes que les dettes énormes qui écrasent le peuple viennent de la malheureuse liberté laissée à l'Université de Mahon de porter le désordre à son gré dans l'administration, puisque de dépenses considérables, il n'est résulté aucun avantage pour le bien public. Au contraire, tout cet argent s'en va, comme s'il était jeté dans l'eau.
- « L'administration française est plus soigneuse, et en travaillant à rétablir les finances dans les villes, à la faveur de temps plus tranquilles, elle fera en sorte que de pareils inconvénients ne se glissent plus dans les affaires de Mahon<sup>1</sup>. »
- 1. En voici le texte pour ceux qui voudront savoir comment un ancien mousquetaire écrivait en latin. Sans compter que la dernière phrase n'est pas claire :
- « Reflectant ipsimet magistratus quod prodigiosa debita a quibus obteritur

La comptabilité de Causan porta également sur les finances ecclésiastiques.

En reprenant l'île sur les Anglais, Louis XV s'était empressé de restituer à l'evêque de Palma les revenus qu'il tirait du pays sous le nom de mense épiscopale (arrêt du Conseil de juillet 1756, sur la proposition du contrôleur général). L'évêque, qui était encore Lorenzo Despuig, témoigna de sa reconnaissance dans une lettre au contrôleur général, que nous possédons. (Du 17 novembre 1758. Archives nat.) Lorenzo Despuig, qui était venu dans l'île en 1755, y sit une deuxième tournée pastorale, au commencement de février 1760. Il débarqua à Mahon, où il sut reçu avec beaucoup de courtoisie par Pusignieu, les officiers de la garnison et les dames françaises. Il y séjourna près d'un mois; puis il traversa le pays au milieu de pieuses démonstrations et s'en retourna par Ciudadela. C'était en favorisant les sentiments religieux de ce peuple essentiellement dévot que le gouvernement tâchait d'affaiblir l'impression produite par notre siscalité.

La même politique inspirait la construction de l'église Saint-Louis.

A une lieue au sud de Mahon, dans une campagne alors inhabitée et sur des terrains qu'il avait achetés, le gouvernement fit bâtir une église qui fut terminée en 1761. Le fronton est formé d'un vaste trophée de drapeaux et de canons sculptés, surmonté de l'écusson royal aux fleurs de lis, et on y lit cette inscription :

Divo Ludovico sacrum dedicaverunt Galli. Anno 1761.

L'intérieur est simple. Les quelques tableaux qui garnissent les murs ont été envoyés par nous, notamment celui du maître-autel.

Autour de l'église s'éleva bientôt un village, San-Luis, aux rues droites et régulières, relié à Mahon par une belle route plantée d'arbres. Les maisons en sont gaies et coquettes; les murs, blanchis à la

populus procedant ab infortunata licentia Universitati Magonensi relicta confusionem ad libitum ingerendi in administratione sua, quandoquidem ex permagnis impensis nullum resultat opus publico commodo tendens, quod contra evanescit hæc omnis pecunia quasi mari mandata.

- « Gallica administratio est attentior, et exspectando rei ærariæ in civitatibus restaurationem temporibus quietioribus (?) saltem providebitur ut novum illæ (?) detrimentum in gessione non adveniat. » (Archives de Mahon.)
- 1. Les plans du terrain où l'église fut construite, les devis et les dessins, etc., tout cela emplit un dossier de nos Archives, tandis que celles de Mahon ne possèdent aucune pièce relative à cette création. Ce que la municipalité n'est pas sans regretter,

chaux, sont lavés chaque semaine; tout y reluit de propreté, d'aisance et de soin. On s'y croirait en Hollande. Mais les rues portent les noms de Richelieu, de Lannion, de Crillon, de Causan, etc., et l'on s'aperçoit avec émotion que c'est dans ce petit coin agreste que se sont retirés les souvenirs de la France.

Pour obtenir de l'argent du pays, le meilleur moyen était d'en développer les ressources, et d'y encourager le travail et le commerce, comme avaient fait les Anglais.

Lannion y avait été invité par ses instructions et il écrivait, le 8 septembre 1756, à d'Argenson:

- « La façon dont la cour considère la possession de l'isle de Minorque ne peut que me donner encore plus de goût à travailler avec ardeur à la mettre dans le meilleur état où elle puisse être, et je trouve que, soit pour sa défense, soit pour son gouvernement civil, les Anglais ont laissé bien des choses à faire...
- « Je sens très bien combien il est plus avantageux d'avoir icy des marchands provençaux ou languedociens au lieu des deux facteurs anglais qui y font aller des boutiques. Mais il faut encore quelque temps pour que leur secours ne soit pas nécessaire. La plus grande difficulté pour l'établissement des François icy tient de l'impossibilité de leur trouver des logemens commodes, les troupes quelque serrées qu'elles soient occupant la totalité des maisons jusque dans les greniers, etc. »

De son côté, l'intendant envoyait un état des articles français vendus dans l'île (laines, soieries, draperies, dorure, camelot, etc.), et de ceux qui pouvaient y rencontrer le plus de faveur. Mais la monnaie même était une gêne pour les affaires.

On trouvait dans l'île de la monnaie de toute provenance, espagnole, portugaise, anglaise, sauf de la monnaie du pays. Bien que l'île eût reçu d'Alfonse V d'Aragon le privilège d'en fabriquer (Majorque avait aussi la sienne), elle y était restée très rare, ce qui n'avait pas peu contribué à la pauvreté générale.

Les municipalités avaient fini par s'en passer. L'impôt était payé partie en espèces, partie au moyen des censos, hypothèques foncières à long terme. Quand on voulut ranimer le commerce, surtout quand le blé manqua et qu'on ne reçut plus d'argent de France, il fallut trouver du numéraire sur place. Alors on donna cours légal aux monnaies d'Espagne dont une ordonnance royale détermina la valeur (1° décembre 1760).

1. « Édit de S. M. pour fixer la valeur des douros d Espagne, tant en argent

Il fallut s'occuper également des poids et mesures dont la complication était excessive et fatigante.

Tels étaient les détails où descendait notre administration prévoyante, tandis que nos administrés regrettaient les privilèges de l'Aragon et les coutumes de Galceran de Requesens. Les Minorquins étaient bien de cette Espagne dont le roi Charles III disait, en ce temps-là, devant l'opposition soulevée par ses réformes : « Mes sujets sont comme les enfants qui pleurent quand on les nettoie. »

de France qu'en argent de Minorque. — A Mahon, chez Joseph Payen, imprimeur du roi, rue Pont-del-Castell. » L'affiche est en deux langues, française et catalane. Il y en a plusieurs exemplaires aux Archives nationales.

Le douro était reçu à 5 livres, 5 sous, 6 deniers d'argent de France. La livre de France, à cette époque, ne valait pas plus de o fr.98. Or la livre de Minorque équivalait, en monnaie de France, à 3 livres, 6 sous, 8 deniers. Elle équivaudrait, en monnaie actuelle, à 3 fr.32.

Sur cette question des monnaies du pays, il faut voir le livre magistral de M. Alvaro Campaner, *Numismatica Balear*. Palma, in-4, 1879. Les opuscules de D. Juan Ramis y Ramis sur les monnaies, les poids et mesures, etc., ont sensiblement vieilli.

•

### **CHAPITRE VIII**

#### L'ADMINISTRATION CIVILE. - II.

Comme on vient de le voir, Causan avait eu d'abord à étendre son action sur presque tous les domaines. Plus tard, tout en continuant de pourvoir au détail et de stimuler les autorités locales, il eut surtout à soulager l'île de la disette, en achetant et en distribuant des blés étrangers. L'organisation des services avait rempli la première période de notre occupation; l'approvisionnement du pays devint le principal souci de la seconde.

On a vu plus haut quelles différences séparent l'aspect, le climat, les productions des deux Baléares et comment la plus petite est aussi la plus mal partagée.

Le sol de Minorque n'est formé que d'un rocher gris et dur, sur lequel est jeté un peu de terre. Il est mal arrosé, pauvre et peu fertile. Il ne suffit pas à nourrir une population relativement nombreuse. Encore aujourd'hui la propriété est-elle assez morcelée. Mais autrefois, la concentration des terres dans peu de mains, l'étendue des jachères, l'absence de chemins, la paresse et la routine des paysans, tout contribuait à y rendre les disettes très fréquentes.

Il avait fallu se défendre contre un fléau dont le retour était presque périodique. Les Universités avaient eu à organiser un service de l'approvisionnement public, comme l'annona de l'ancienne Rome. Il y avait dans chacune d'elles un grenier d'abondance (claveria de granos), confié à la surveillance d'un clavario de trigo. Quand le blé manquait, on en achetait en Provence, dans le Levant, sur les côtes barbaresques. Mais il ne circulait pas d'une Université à l'autre, et cette prohibition n'étonnera pas si l'on songe aux entraves que rencontrait alors chez nous la circulation des grains, entraves que Turgot, après Machault, essaya vainement de supprimer. Ce blé était vendu par les soins de l'Université, et suivant un tarif fixé par elle.

Non seulement les céréales, mais encore les principales denrées alimentaires étaient soumises à une taxation municipale qu'on pourrait comparer à celle de la boulangerie et de la boucherie dans beaucoup de nos villes d'aujourd'hui. Par exemple, à chaque retour du carême, on voit reparaître un décret des jurats déterminant le prix du poisson.

En 1759, la récolte avait été mauvaise et le blé manqua. Dans un mémoire, du mois de mars, Causan écrivait :

- « L'isle de Minorque, composée de 23,500 habitants', ne produit pas, à beaucoup près, la quantité de grains nécessaire pour leur subsistance. Elle est obligée de se pourvoir du surplus au dehors, et c'est ordinairement en Barbarie qu'elle fait faire ses achats pour remplir ce vide que l'on constate chaque année après la moisson. On a fait usage de la même ressource depuis que Minorque est à la France. Mais on est sur le point de s'en voir privé par deux inconvéniens. L'un, la rareté dans l'isle des espèces d'Espagne et de Portugal qui sont les seules que les Barbaresques veuillent recevoir en payement de leurs grains. (M. le contrôleur-général a prié à cet égard M. Delaborde de lui suggérer quelque moyen de rétablir la circulation de ces espèces dans l'isle.)
- « L'autre obstacle qui s'oppose à la traite des grains de Barbarie résulte du danger que courent continuellement les navires employés à ce transport d'être enlevés par les corsaires et vaisseaux des ennemis qui croisent dans les parages et à la hauteur de Minorque. »

Moins d'un an après (14 février 1760), il écrivait encore au contrôleur général :

« ... J'ajouterai, Monseigneur, qu'il y a ici actuellement beaucoup de misère parmi le bas peuple, soit à cause de la disette du blé, qui le renchérit, que parce que nous sommes dans une saison où les travailleurs de la terre ne sont point occupés, et qu'ensin personne n'entreprend aucune sorte d'ouvrage qui puisse donner à gagner aux pauvres. A cet égard les jurats m'ont fait des représentations pour m'engager à faire donner aux pauvres des fonds au roy. Mais vous jugez bien que ne pouvant rien prendre sur moi à ce sujet, je me suis borné à répondre que je vous en rendrais compte. »

Il concluait en estimant qu'une somme de 6,000 livres intelligemment distribuée serait d'un grand soulagement.

<sup>1.</sup> Un autre dénombrement de la même année donne à l'île une population de 24,078 habitants, dont 11,903 pour Mahon; 5,842 pour Ciudadela; 3,957 pour Alayor; 2,396 pour Mercadal et Ferrerias (Arch. nat., K. 145).

<sup>2.</sup> Archives nationales. Ibid. Plusieurs dossiers ne sont remplis que d'états

Et pendant deux ans, cette correspondance de l'intendant avec les ministres roule principalement sur la disette, sur les moyens d'yfaire face, sur l'achat, la fourniture et la répartition des grains. Quelques lettres sont de véritables cris de détresse.

Le gouvernement, en dépit de ses propres charges, s'efforça génèreusement d'alléger cette misère. Il envoya de l'argent, il commanda des achats de blé, etc. Les circonstances donnaient à notre occupation militaire un caractère tout nouveau et la transformaient en mission de bienfaisance, comme si cette île, dont le ciel est pourtant si beau, dont les habitants sont de si braves gens, dût inspirer toujours la compassion des maîtres que lui imposait le hasard.

Cousan, qui ne s'épargna pas lui-même dans cette crise, avait quelque raison de réclamer, pour Louis XV et pour nous, la reconnaissance des Minorquins, quand il disait aux jurats de Mahon, dans une lettre du 18 octobre 1761:

«...J'appelle l'attention de MM. les jurats et du conseil sur les obligations et le zèle que cette université doit à notre souverain pour les faveurs qu'elle en a reçues par mon entremise. Car elle doit se souvenir qu'au moment de la plus grande pénurie de blé et de la dissette, il a daigné lui en envoyer de l'intérieur de son royaume. Etc...» <sup>1</sup>.

Furent-ils reconnaissants? Nous ne savons trop. Ce qui est certain, c'est qu'ils subirent le charme de mœurs nouvelles pour eux.

Nos officiers apportaient dans Minorque la politesse, l'élégance et l'esprit de cette nation incomparable qui, tout humiliée qu'elle fût alors par la triste politique de son roi, n'en donnait pas moins le ton à l'Europe. Le peuple, ignorant et ombrageux, y fut moins sensible que la bourgeoisie, plus éclairée, avec laquelle, d'ailleurs, nous avions plus de contact. La vie de Mahon n'était déjà plus celle que dépeignait Armstrong en termes si peu flatteurs. Devant nous s'ouvraient les maisons fermées aux Anglais, ces maisons naguère mor-

d'approvisionnement, listes de répartition, etc. Des pièces analogues abondent dans les archives de Mahon (Corresp. de Causan).

r. Arch. de Mahon. En catalan. « Io pos à la consideracio de los magnifiqs y de l'ordinari Consell las obligacions y attencions que esta Universitat dev a nostro soberano per rahon de los favors y gracias que per la mia intercesio han rebut, pues deven tenir present que en temps de la major escases y falta de blats se digna providensiar los enviant blat del interior del regno. Etc. »

Pendant que nous y sommes, disons que notre intendant s'appelle, en catalan : « Antoni de Causan, cavaller, conseller del Rey, comisari ordinari de guerres, ordenador, fent las foncions de Intendant à la isla de Menorca. » nes et silencieuses, où l'ennui faisait les heures si longues. On connut le plaisir des causeries spirituelles et des fêtes aimables. On se piqua, pour être du bel air, d'apprendre et de parler le français. On donna dans la littérature du jour; on reçut les modes de France et on se risqua à danser comme à Versailles.

Les partisans des vieilles coutumes s'en émurent. Quelques-uns en gémirent.

« Les Français, dit le docteur Pedro Pons, dans des mémoires manuscrits, sont restés assez longtemps dans Minorque pour nous connaître, mais ils nous ont fait peu de bien, parce qu'ils nous ont enseigné le luxe et la vanité, aux hommes comme aux femmes, ainsi que la manière de donner des bals et des festins. On est parti de là pour avoir de bonnes maisons, beaucoup plus par ostentation qu'en proportion de sa fortune!. »

Est-ce notre influence? N'est-ce pas plutôt l'esset d'une longue occupation étrangère? Il est certain encore que le goût des ajustements est plus vis à Mahon qu'à Palma; que les semmes, sans être moins jolies, y sont plus gaies et plus coquettes; que le luxe des maisons y est plus répandu; que les plaisirs de la société y sont plus recherchés; qu'avec un beau théâtre, la ville possède plusieurs cercles où l'on joue la comédie et des zarzuelas, où l'on donne des bals l'hiver; et qu'ensin cette vie animée dissère agréablement de celle qu'on mène dans l'île voisine, restée plus sidèle aux vieilles mœurs et aux habitudes religieuses.

Le docteur Pons, en outre, n'est pas sûr que notre catholicisme fût bon teint, et il lui semble que la détestable philosophie du siècle avait fait, avec nous, invasion dans Minorque.

Certes notre domination a été trop courte pour jeter des racines bien profondes. On lui devait cependant autre chose que les modes de Versailles et la philosophie de Voltaire.

L'imprimerie n'avait paru dans l'île qu'en 1750. La première presse y avait été apportée de Londres par Jean Fabrègues y Sura. La seconde le fut par un de nos compatriotes, Joseph Payen, qui s'établit comme

1. « Los Franceses estuvieron en Menorca bastante tiempo para conocer los Menorquines, pero hicieron poco bien a la isla, porque nos enseñaron el lujo y la vanidad, hombres y mugeres, y la manera de hacer bailes y convites. De estos principios se han dado enhacer buenas casas, mas con vanidad que proporcianadas à la hacienda de aquel.»

Le docteur P. Pons y Portella était né à Mahon en 1711, il y mourut en 1792. Ses mémoires manuscrits ont pour titre : Memorias para servir a la historia de Menorca, 4 vol. in-4°.

« imprimeur du roy » dans la rue Pont-del-Castell, mais qui laissa le pays avec nous, en 1763; de sorte que l'imprimerie demeura longtemps, à Mahon, le monopole de la famille Fabrègues.

Payen publiait nos placards administratifs, dont il reste d'assez nombreux exemplaires dans nos archives et dans celles de Mahon. Il imprima également des livres et, notamment en 1762, une Grammaire latine du Dr Antonio Portella, écrite en catalan minorquin, sous le titre de Nou methodo per aprender la llengua llatina. Cette méthode était, en effet, meilleure que celle de Sempere, suivie alors par les jeunes gens qui se destinaient au sacerdoce, et Portella l'exposait en langue vulgaire pour convaincre ses élèves de la facilité du latin.

Il dédia sa grammaire au comte de Lannion qui en aurait eu besoin pour rédiger cette manière de responsum qu'il avait adressé aux Mahonnais. Il demanda pour elle le patronage de l'intendant. Causan n'hésita pas à la recommander aux universités (Lettre du 4 juin). Elle fut adoptée presque aussitôt dans les écoles de Mahon et de Mercadal, puis dans celles d'Alayor. Seule, Ciudadela, resta fidèle à Sempere que Portella finit cependant par supplanter'.

Ceux qui s'intéressent à la pédagogie — et il n'en manque pas aujourd'hui — apprendront peut-être avec plaisir qu'une administration française sous Louis XV, et dans une petite île de la Méditerranée, s'est occupée de ces questions pédagogiques, et qu'un intendant de police et de sinance, commissaire des guerres, s'est fait le protecteur d'une grammaire latine destinée aux écoliers de Minorque.

On ne parlait alors dans l'île que le catalan.

La langue catalane, qui avait jeté tant d'éclat au XIII° siècle, avec les écrits des Ramon Llull, des Febler et des Muntaner, avait au XVI° siècle reculé devant la langue castillane, devenue celle de l'unité politique et administrative imposée à la péninsule. Mais elle résistait en Catalogne, et surtout dans les Baléares, où des différences toutes locales avaient donné naissance au mallorquin et au menorquin, le second plus doux que le premier.

Dans Minorque, le castillan n'était connu que des gens instruits comme le docteur Pons. Le catalan était la langue courante, comme aujourd'hui encore. C'est en catalan qu'étaient rédigés les actes ad-

Antonio Portella y Rausich était né à Mahon. Il étudia à Palma, à Barcelone et en France, se fit recevoir docteur en théologie, obtint un bénéfice dans la cathédrale de Ciudadela, et mourut à Palma en 1765.

ministratifs; c'est en catalan que sont écrits les Memorials y Cartas; c'est en catalan que Causan, lui-même, correspond avec les municipalités. Ce n'est qu'en 1790, quand l'île parut décidément revenue à l'Espagne, que fut ouverte la première école publique castillane, à Villa-Carlos.

L'occupation étrangère avait contribué, pendant presque tout le siècle, à protéger l'île contre la langue castillane. Les Anglais avaient essayé d'y faire pénétrer la leur, sans résultat. Plusieurs mots anglais se sont conservés dans le langage populaire, sui tout dans le vocabulaire de certains métiers. Mais cette langue plaisait peu dans un pays de race latine.

La nôtre, qui est de la famille, eut beaucoup plus de succès, et le D' Pons est obligé d'en convenir: « Les Français ont réussi, en peu de temps, à étendre leur langue, beaucoup plus que les Anglais pendant de longues années, de sorte que toute la jeunesse s'applique à la lecture des livres français et y apporte beaucoup de zèle... »

Ce goût pour notre littérature avait, en effet, survécu à notre occupation.

J'en trouve la preuve dans une fête scolaire qui eut lieu dans l'église de Saint-François, le 22 juillet 1790, devant une nombreuse assistance, et sous la présidence du colonel Anuncivay, commandant de la garnison. Elle était organisée par un abbé Giraud, professeur de français et de latin, à Mahon, qui voulait donner une haute idée de son enseignement et des talents de ses élèves.

J'ai pu en découvrir le programme dans la bibliothèque de Mahon, dont le fonds est d'ailleurs formé de l'ancienne bibliothèque du couvent de Saint-François. C'est une plaquette de seize pages, en français, imprimée chez Fabrègues, naturellement. En voici le titre, dans toute sa saveur :

- « Exercice littéraire par MM. les écoliers de M. l'abbé Giraud, Dédié à M. d'Anuncivay, colonel des armées de S. M. C., gouverneur d'Alcudia, et commandant en chef à Minorque.
- « Et à MM. les magnifiques jurats de Mahon, protecteurs des belleslettres, arts, et enfin de tout ce qui peut contribuer à former le citoyen. »

Cet exercice consistait en questions et en réponses publiques sur la grammaire française et latine, sur l'histoire sainte, la géographie et un peu de cosmographie. Il présentait des intermèdes dans ce genre: « M. Jacques Creus expliquera les fables suivantes: Le Chien qui nage. — La Vache, la Chèvre, les Brebis et le Lion. — Les Grenouilles se plaignant au Soleil. — Le Renard parlant au Masque de

théâtre. — Le Moineau et le Lièvre. — Le Loup et le Renard, le Singe étant juge.

- MM. Carreras, de Citadella, et José Creus expliqueront pareillement les fables ci-dessus dénommées, avec les trois premiers chapitres du Selectæ e profanis. M. Jacques Creus déclinera et conjuguera les noms et les verbes qu'on lui proposera.
- Répondront à toutes les capitales des royaumes de l'Europe, les écoliers suivants : MM. Pierre Creus, François Germain, Étienne Roger, Joseph Hiely.
  - « M. Jean Bouchet fera le compliment et M. Creus le remerciment.
- « Répondront à tout ce qui est ensermé dans ce programme, les élèves ci-après : MM. François Creus, Laurent Vendrell, Jean Bouchet
- C Dans l'église de Saint-François, le 22 juillet 1790, à 4 heures de l'après-midi. »

Il n'y manquait que de la musique. Il y avait alors près de trente ans que nous avions quitté l'île. Mais il est impossible de méconnaître la persistance de notre influence, non-seulement dans l'usage de notre langue, mais encore dans les habitudes pédagogiques. Les exercices de l'abbé Giraud rappellent exactement les divertissements érudits que les Jésuites avaient mis à la mode, et dont ils avaient donné le spectacle dans leurs collèges. Les Jésuites avaient fait davantage. Aux controverses grammaticales et littéraires, ils ajoutaient des pièces de comédie, comme celles du P. Du Cerceau, des tragédies latines, et jusqu'à des ballets, dansés par les élèves.

Voilà comment, pendant quelques années, alors que la France essuyait tant de revers en Europe et sur les mers, une administration française, presque oubliée dans Minorque, employait ses paisibles loisirs. Tout en multipliant les précautions militaires, en améliorant les finances, en prévenant la disette, en soulageant la misère, elle travaillait encore à la culture morale et au développement intellectuel du petit pays qui lui était soumis.

Le gouverneur et l'intendant avaient toujours marché du même pas dans l'accomplissement de leur tâche. Nulle part, on ne voit la trace du moindre désaccord qui ait ralenti ou contrarié leurs communs efforts. En dépit des plaintes qu'il avait soulevées, Causan était estimé pour son activité et sa probité. Mais le comte de Lannion était aimé. Il était aimé pour ses hautes qualités d'âme, où le peuple se plaisait à retrouver un de ces nobles hommes d'autrefois dont l'histoire catalane est si riche et si sière. En 1759, pendant son congé, sur la nouvelle que le roi lui avait donné un commandement en Allema-

gne, la ville de Mahon lui avait écrit pour le féliciter, et le comte avait répondu par ces quelques lignes, d'une cordiale simplicité :

- « Messieurs les magistrats de la communauté de Mahon,
- « Je suis très sensible, Messieurs, au compliment que vous me faites sur la grâce que le roy m'accorde. Vous savez que je suis très disposé à rendre à la communauté de Mahon tous les services qui dépendront de moi, et mon absence de Minorque n'a rien changé à des sentimens que je regarde comme un devoir.
- « Je vous prie d'être persuadés de la considération avec laquelle je suis, Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur. Le comte de Lannion.

« Paris, le 4 mars 17591. »

En 1762, au mois d'août, à l'occasion de sa fête, la ville lui demanda de laisser exécuter son portrait par un peintre italien de passage. Il s'y prêta de bonne grâce, et le portrait, augmenté d'une inscription latine où se fait jour la reconnaissance de l'Universitas Magonensis, fut placé dans une des salles de l'hôtel de ville, où il est encore. Le comte est debout, en habit rouge, avec le cordon du Saint-Esprit sur la poitrine. Il a le teint et les cheveux bruns; sa figure. mince et fine, a une expression de douceur qu'on n'attendait pas de ce soldat impétueux. Dans le fond du tableau se découvre le fort Saint-Philippe, sous les murs duquel le comte avait été blessé. Toutefois l'œuvre est médiocre, et la couleur s'en est assombrie.

Quelques semaines après, le comte tombait malade, et mourait le 21 octobre 1762. Il n'avait que quarante-trois ans, et de son mariage avec M<sup>10</sup> de Clermont-Tonnerre il ne laissait que des filles.

La nouvelle en fut immédiatement envoyée par Causan au contrôleur général :

- « Monseigneur, après une maladie de onze jours, tenant de la péripneumonie que M. de Lannion a essuyée, nous avons eu le malheur de le perdre hier, après-midi, vers les 4 heures et demie. La délicatesse de sa poitrine a fait qu'il n'a pu résister à un rhume épidémique qui règne à Minorque et dont personne n'est exempt.
- « Les regrets des habitants du pays ne cèdent point certainement à ceux du militaire et on ne peut pas dire quels sont les plus vifs. Quelle que triste que soit cette nouvelle, j'ai cru de mon devoir de vous la donner. A Mahon, le 3 octobre 1762. »

<sup>1.</sup> Archives de Mahon. En français. Pièce annexée.

Le service funèbre fut célébré le 3 octobre, à 4 heures du soir, au milieu du concours des autorités, de l'armée, de toute la population. Les regrets étaient immenses et sincères.

Le comte de Lannion, pair de Bretagne, lieutenant général des armées et gouverneur de Minorque pour le roi Louis XV, repose dans l'église Santa-Maria, de Mahon. Une inscription latine, gravée sur une table de marbre, consacre la mémoire de ce parfait gentilhomme qui avait montré autant de prudence dans le gouvernement que de valeur sur le champ de bataille et qui mourait, loin de sa vieille Bretagne, dans le poste consié à son dévouement, en laissant de ses trop courts services l'idée la plus honorable pour son nom et pour la France'.

Il fut remplacé par Pusignieu, qui était lieutenant-général depuis quelques mois. Pusignieu, qui semblait condamné aux intérims, ne prenait cette fois le commandement que pour subir l'humiliation d'évacuer Minorque.

Car la fin approchait.

1. Voici l'inscription consacrée à la mémoire du comte de Lannion, telle que je l'ai copiée dans l'église de Santa-Maria :

#### Hic jacet

Hyacinthus Cajetanus, comes de Lannion Armoricæ parium unus, nec ulli secundus Generis nobilitate, regiarum ordinum eques, torquatus Exercitus legatus generalis, Balearicæ minoris gubernator Militibus civibusque suis exterisque carus Obiit die octobris 2. A. 1762. Ætate XLIII

Ce marbre a été posé par les ordres du roi Louis XV pour honorer et conserver la mémoire d'un sujet vertueux et fidèle

### CHAPITRE IX

## QUELQUES ANNÉES DE L'HISTOIRE D'ESPAGNE

Pendant que la France descendait dans l'île de Minorque, y triomphait des Anglais et s'y installait comme à demeure, quelle était l'attitude de l'Espagne?

L'Espagne restait indifférente. L'expédition combinée pour l'associer à notre lutte contre l'Angleterre ne l'avait pas arrachée à sa neutralité.

Pourquoi cette abstention qui semblait contraire aux intérêts des deux pays, et qui allait contre la politique d'union préparée par les événements de 1700? Parce que, depuis les traités d'Utrecht, le pays, l'aristocratie, le roi lui-même, malgré ses liens de famille, tout le monde, au delà des Pyrénées, prenait ombrage de la France. Dans la crainte de retomber sous notre tutelle, on se rejetait du côté de l'Angleterre. Celle-ci, servie à Madrid par des diplomates de l'esprit le plus avisé, Dodington, d'abord, puis surtout Keene, ambassadeur de 1728 à 1757, entretenait habilement ces défiances de la nation, l'empêchait de relever sa marine, et l'endormait dans une torpeur funeste, d'où l'Espagne ne sortit qu'en 1761, brusquement, par le Pacte de famille, quand il était trop tard. Voilà ce qu'il faut montrer'.

Après la mort de Louis XIV, dont il avait suivi les conseils, Philippe V avait subi tour à tour l'influence d'Alberoni, qui le brouilla avec la France, de Riperda, qui le réconcilia avec l'Autriche, et de sa seconde femme, Élisabeth Farnèse, qui l'engagea dans les affaires

<sup>1.</sup> Pour cette politique de l'Espagne au xviii° siècle, je renvoie au livre de W. Coxe: Memoirs of the kings of Spain of the house of Bourbon, from 1700 to 1788, Londres, 1813, 3 vol. Malgré sa date, il conserve beaucoup de sa valeur. J'y ai ajouté les renseignements puisés aux archives de nos Affaires étrangères.

d'Italie. Cette politique italienne de l'Espagne, qui avait pour objet de recouvrer quelques-unes des provinces enlevées par le traité de 1713, comme Naples et Milan, fut une faute énorme. Elle fit sortir l'Espagne de chez elle, où il y avait tant à faire; elle coûta beaucoup d'argent dont on pouvait faire un meilleur emploi; enfin, et surtout, elle suscita entre elle et nous des récriminations et des querelles qui ramenèrent la froideur, et parurent justifier l'effacement de l'Espagne.

Fleury avait, en 1731, rapproché les deux pays, et l'Espagne n'en retira que des avantages. Elle y gagna notre concours pour sa politique italienne, dont nous n'avions que faire; notre appui dans ses démêlés avec l'Angleterre en 1739; et en 1743, un traité d'union et d'alliance perpétuelle, signé à Fontainebleau (25 octobre), mit encore nos armées au service des intérêts de l'Espagne à Naples et de son ambition dans le Milanais.

Tant de concessions ne nous avaient pas ramené le pays, ni même gagné la cour. Ces sentiments nous étaient fidèlement retracés par l'évêque de Rennes, Guy de Vauréal, qui fut notre ambassadeur à Madrid, de 1741 à 1749, et dont la correspondance avec notre ministre des Affaires étrangères, le marquis d'Argenson (qui n'aimait pas l'Espagne), atteste autant d'esprit que de clairvoyance.

« Je trahirais mon devoir, écrivait Vauréal, le 8 avril 1745, si je déguisais la vérité dans une matière aussi importante. Ce serait se tromper que d'espérer de faire sentir ici le prix de ce que la France a fait pour l'Espagne... Avarice, jalousie, ingratitude, c'est tout ce que nous devons attendre de l'Espagne, tant qu'elle sera gouvernée comme elle l'est à présent. »

Aussi quand Philippe V mourut, en juillet 1746, d'Argenson mandait à Vauréal: « Le gouvernement d'Espagne a été français du temps de Louis XIV, italien le reste du règne de Philippe: il va devenir castillan et national. » Il ne devint ni l'un ni l'autre, et, cette fois, il fut anglais.

Le nouveau roi, Ferdinand VI, était le second fils de Philippe V et de sa première femme Marie-Louise de Savoie. Il avait trente-quatre ans. Ignorant et gauche, il était, comme son père, esclave de son confesseur, le P. Rabajo, jésuite, et de sa femme, Maria-Teresa Barbara, princesse portugaise, fille du roi Jean V, peu jolie, mais habile, insinuante; avec cela capricieuse, et portée vers l'Angleterre qu'elle avait vue toute-puissante à Lisbonne.

L'Angleterre espéra un moment séparer la France et l'Espagne, et les événements faillirent la servir. La guerre continuait en Italie et la sanglante défaite de Plaisance, en 1746, amenée par le désaccord du maréchal de Maillebois avec l'infant D. Philippe, laissait les deux alliés fort mécontents l'un de l'autre. Mais la paix générale survint. Elle fut signée à Aix-la-Chapelle (1748).

Les deux cours d'Espagne et d'Angleterre en profitèrent pour apaiser leurs difficultés particulières relatives à l'Amérique, Keene s'y employa activement. Un traité de commerce fut signé entre les deux pays, le 5 octobre 1750. A Londres, l'Espagne avait pour ambassadeur un Irlandais d'origine, D. Ricardo Wall.

Wall était depuis longtemps au service de l'Espagne. Après avoir passé par la marine et fait partie de l'expédition de Sicile en 1718, il était entré dans l'armée de terre et s'était distingué en Italie. De retour en Espagne, en 1736, il s'était attaché à La Ensenada, alors principal ministre, et avait été chargé de négociations en Hollande, puis à Londres. Était-ce l'influence de Wall ou celle de la reine, Ferdinand VI paraissait alors très favorable à l'Angleterre. On en a la preuve dans une lettre de Keene au duc de Bedford, du 8 décembre 1750.

Ce jour-là, après un entretien où le roi témoigna de son désir d'unir les deux pays, « j'entendis, écrit l'ambassadeur anglais, ce que je n'aurais jamais osé attendre de la bouche d'un prince de la famille de Bourbon, savoir le proverbe espagnol: Con todos pueblos guerra, y paz con la Inglaterra. Guerre avec tout le monde, et paix avec l'Angleterre. » Ces dispositions, Ferdinand VI y persista durant tout son règne, et les efforts de notre gouvernement s'y heurtèrent sans les modifier.

Notre ambassadeur Vauréal avait eu pour successeur M. de Vaulgrenant, qui ne réussit pas, et qui fut remplacé, en 1752, par le duc de Duras '. Celui-ci était quelque peu parent des Noailles, et le vieux maréchal, fort au courant des choses d'Espagne, lui donna des conseils qui devaient l'aider dans sa mission. Modérer son zèle, se borner les six premiers mois à écouter, à demêler d'abord le caractère de la nation en général, et celui des personnages en place; devenir fleg-

<sup>1.</sup> Emmanuel Félicité, duc de Durfort-Duras, était né en 1715, et mourut à Versailles en 1789.

Il avait servi en Italie sous Villars, et dans la guerre de la Succession d'Autriche. Ambassadeur à Madrid, il fut rappelé en 1755, et nommé pair de France en 1757. Après avoir été envoyé en Bretagne, pour y apaiser l'agitation soule-vée par les démèlés de La Chalotais avec le duc d'Aiguillon, il fut gouverneur de la Franche-Comté. Il était de l'Académie française, comme Richelieu, en qualité de duc, suivant l'usage.

matique, s'il est possible, et prendre une dose d'opium afin de se mettre à l'unisson de plus d'un grand de la cour; ne point trop presser la lenteur espagnole, se conduire dans les commencements avec beaucoup de retenue à l'égard d'un ministère défiant et ombrageux; voilà ce que le maréchal conseillait au nouvel ambassadeur.

Duras avait beaucoup de prestance, avec des qualités réelles, et il menait un train fastueux, fait pour séduire la grandesse castillane. Mais il était mobile et impatient. En dépit de Noailles, il voulut aller trop vite, et presser la lenteur espagnole. En quelques mois, il se flatta d'avoir gagné tout le monde à la cour, La Ensenada, Carvajal, ministre des Affaires étrangères, et le célèbre chanteur italien Farinelli, directeur de l'Opéra de Madrid, favori de la reine, mais favori dont la jalousie du roi n'avait pas à s'alarmer, car il avait passé par la chapelle Sixtine, et Vauréal écrivait, en 1746, avec sa désinvolture habituelle : « Les courtisans pensaient que la reine donairière aimait mieux ce favori à la princesse qu'un autre à qui il n'aurait rien manqué. » (7 septembre.)

Mais il trouva un rude adversaire dans Keene, « diplomate adroit et profond », suivant l'expression de Noailles. Keene s'efforça de retenir le ministère espagnol du côté de l'Angleterre, et profita habilement des divisions qui le partageaient. La Ensenada était partisan de la France, Carvajal se déclara pour l'Angleterre.

Carvajal mourut brusquement le 8 avril 1752, et fut remplacé par Ricardo Wall. La France alors crut pouvoir compter sur La Ensenada <sup>1</sup>. Celui-ci, devenu principal ministre, travaillait, comme avait fait Patiñho, au relèvement intérieur de l'Espagne, au développement de la marine; il était dangereux. Il fut disgracié en 1754; ses projets sur la marine furent abandonnés, à la grande satisfaction de Keene, et la politique française fut encore sacrifiée, au moment où l'alliance des deux pays paraissait plus que jamais nécessaire: car nos difficultés commençaient avec l'Angleterre.

Rouillé, ministre des Affaires étrangères, écrivait fort justement à Duras, le 2 avril 1755 :

« Nous ne douterons jamais de la tendre amitié du roi d'Espagne pour le roi; nous sommes même très persuadés que si la guerre s'allume entre la France et l'Angleterre, les seuls intérêts de la monarchie espagnole engageront tôt ou tard Sa Majesté Catholique à ne pas voir avec indifférence les avantages que les Anglais pourraient

<sup>1.</sup> Sur La Ensenada et son ministère, voir l'intéressant ouvrage de M. Rodriguez Villa.

avoir sur nous soit en pleine mer, soit en Amérique; mais nous aurions droit d'attendre de la part de la cour de Madrid plus de confiance et de bonne volonté qu'elle ne nous en marque dans les circonstances présentes... Non seulement la cour de Madrid ne nous dit rien de satisfaisant, mais elle ordonne qu'on suspende l'armement maritime qu'elle faisait préparer. Elle confirme par cette démarche l'opinion qui n'est que trop généralement admise que le roi d'Espagne demeurera spectateur tranquille des événemens qu'une rupture entre nous et les Anglais pourra occasionner, et elle encourage par là les ministres de la nation britannique à commencer une guerre dont elle se flatte que nous aurons à soutenir tout le poids, sans espérance d'aucun secours réel et même d'aucune démonstration en notre faveur de la part de la cour de Madrid. Etc. 1. »

La cour de Versailles n'en fit pas moins tenir à Madrid un mémoire sur le différend qui venait d'éclater entre elle et la cour de Londres, à propos des possessions d'Amérique, et Duras fut chargé de plaider auprès de Ferdinand VI les droits de la France et les intérêts communs des deux pays.

« Il est certain, disait Rouillé, que rien ne serait plus capable d'en imposer à la cour de Londres qu'un concert de mesures entre la France et l'Espagne; que si les deux couronnes réunissaient leurs forces contre leurs ennemis communs, elles pourraient se promettre les plus grands succès dans la guerre et une pacification prompte et solide; qu'au contraire, l'inaction et l'indifférence de la cour de Madrid, dans les circonstances présentes, ne peuvent qu'enhardir les Anglais à exècuter leur projet favori, de commencer par détruire notre marine, diminuer notre commerce et se rendre maîtres de l'Amérique septentrionale pour attaquer ensuite les domaines espagnols qui sont le véritable objet de leur ambition et de leur cupidité. Etc. » (Lettre à Duras, 16 mai.)

Duras vit le roi qui parut bien disposé et qui adresssa une lettre personnelle à Louis XV, le lendemain (d'Aranjuez, le 4 juin), pour l'assurer de ses sentiments d'affection. De son côté, la reine témoignait à  $\mathbf{M}^{mo}$  de Duras beaucoup de bienveillance. L'ambassadeur crut avoir cause gagnée.

Après l'attentat de Boscawen (qui est du 8 juin 1755), la France redoubla ses sollicitations, et Duras présenta à Ferdinand VI un nouveau mémoire, le 4 août. Mais le ministère y répondit par un autre document que Wall remit à Duras, et dans lequel, tout en protestant de

<sup>1.</sup> Affaires étrangères : Correspondance d'Espagne, t. 517.

ses sympathies pour nous, le gouvernement espagnol se déclarait décidé à garder la neutralité.

La déception fut vive à Versailles, et Duras demanda son rappel. C'est alors que la France combina et accomplit l'expédition de Minorque. On a vu comment.

Quel en fut l'effet à Madrid?

La victoire de La Galissonnière y avait produit une vive impression. L'abbé de Frischman, secrétaire d'ambassade, et chargé de l'expédition des affaires, depuis le départ de Duras, écrivait au ministre:

- « ... Je crois, Monseigneur, que la partialité qui avait paru jusqu'à présent en faveur de l'Angleterre tenait moins de l'inclination qu'on avait pour cette puissance que de la crainte que l'on avait conçue sur la prétendue supériorité de sa marine. L'avis que l'on a eu de l'échec que lui a porté M. de La Galissonnière, le 20 de ce mois, a répandu une satisfaction que je ne puis vous exprimer. On attend le détail de ce combat naval avec la dernière impatience...
- « Tous les ministres étrangers, à l'exception de l'ambassadeur de Hollande, m'ont fait compliment sur la déroute de l'amiral Byng. L'ambassadeur de Portugal m'a témoigné plusieurs fois combien il était charmé de l'abaissement de l'orgueil des Anglais, me disant en propres termes, que toutes les puissances leur verraient perdre avec la plus grande satisfaction le ton impérieux qu'ils avaient pris et l'empire qu'ils voulaient s'arroger sur les mers.
- « Quant à nous, ajouta-t-il, vous savez que nous sommes sous leur joug et nous n'osons rien dire parce que nous n'avons pas de flottes à leur opposer. Nous sommes obligés de dissimuler notre faiblesse, mais nous ne la sentons pas moins... » (D'Aranjuez, 31 mai 1.)

Les Anglais ne furent pas embarrassés, comme on pourrait le croire. Ils firent répandre une relation mensongère de la journée du 20 mai, dans laquelle, suivant eux, Byng aurait gardé l'avantage. Keene soutint habilement son rôle, prit des airs de satisfaction et continua de faire sa cour avec le même zèle.

Ferdinand avait enjoint à ses fonctionnaires de traiter sur le même pied d'égalité les deux puissances belligérantes. Mais le marquis de Cayro, gouverneur de Majorque, prenait presque ouvertement parti pour les Anglais. Il se prêtait mal au ravitaillement de notre armée; il soumettait nos bâtiments de commerce qui touchaient dans l'île, principalement à Alcudia, à des quarantaines vexatoires et soulevait ainsi d'énergiques protestations de Richelieu. Richelieu dut envoyer

<sup>1.</sup> Affaires étrangères, Correspondance d'Espagne, t. 519.

dans Majorque un M. de Gedeuille, avec des instructions qui le chargeaient de connaître exactement les dispositions de l'Espagne à notre égard, de soutenir notre consul à Palma, M. Nieulon, dans ses démêlés avec le marquis de Cayro, et d'organiser un service de correspondance entre les îles et la côte. (Archives de la Guerre.)

On attendait avec impatience, à Madrid, l'issue des opérations dirigées contre le fort Saint-Philippe. On l'apprit par une lettre du marquis de Cayro, qui dépêcha une tartane à Alicante. Le ministre Wall en fit aussitôt informer notre chargé d'affaires qui reçut beaucoup de compliments.

L'Espagne commença alors de penser qu'elle avait peut-être manqué l'occasion de recouvrer Gibraltar.

Allait-elle réparer ses retards et nous revenir? Point. Elle s'obstina dans la neutralité, et cette politique était l'œuvre personnelle de la reine.

L'abbé de Frischman s'en ouvrit nettement à Rouillé, bien qu'il soit difficile d'admettre, comme il l'insinue, qu'elle fût à la solde de nos ennemis.

- « Quant à la reine d'Espagne, vous devez, Monseigneur, la regarder comme attachée aux Anglais. sans vouloir y renoncer, à moins qu'elle n'y soit forcée. Indépendamment des sommes qu'on assure qu'elle a eues de cette puissance, elle y est encore excitée par le Portugal qu'elle croirait, dit-on, perdre sans ressource, si nos ennemis étaient écrasés. On doit donc s'attendre à tout de la part de cette princesse, et il n'est rien qu'elle ne tente pour retenir le roi d'Espagne dans l'inaction, si elle ne peut l'engager à signer quelque traité avec l'Angleterre...
- « C'est donc la reine que vous avez à vaincre, Monseigneur, et si vous n'y parvenez pas, il n'y a rien à espérer, tous les ménagemens ayant été épuisés... Je n'ai plus rien à ajouter à ce tableau que vous pouvez regarder comme très fidèle. » Du 3 août 1756. (Aff. étr. *Ibid.* t. 520.)

Voilà pourquoi la France garda Minorque et ne parla pas de la rendre à l'Espagne.

Mais cet heureux début de la guerre maritime fut compromis par la déplorable politique de notre gouvernement. Au lieu de consacrer toutes nos ressources à la lutte contre l'Angleterre, Louis XV s'engagea dans une alliance avec l'Autriche contre la Prusse, et la France fut réduite à un double effort, sur terre et sur mer, qu'elle ne put longtemps soutenir.

L'Espagne avait vu d'un œil favorable notre alliance avec l'Autri-

che. Peut-être allait-elle y adhèrer. Il y avait là un danger qu'il importait de prévenir. L'Angleterre, qui s'était rattaché la Prusse, essaya alors de gagner l'Espagne. Keene fut autorisé par le nouveau cabinet (celui de Pitt) à offrir la restitution de Gibraltar, à la condition que l'Espagne s'unirait à l'Angleterre pour reconquérir Minorque qu'on rendrait à l'Angleterre.

En dépit de la lettre confidentielle adressée par Pitt à ce sujet (6 septembre) et que Coxe reproduit dans son entier (chap. LVII), l'opinion publique en Angleterre attachait trop de prix à Gibraltar, et il s'était élevé trop de clameurs dans le Parlement, contre une transaction de ce genre, en 1727, pour que de pareilles offres sussent bien sincères. On n'eut pas d'ailleurs à les débattre, Ferdinand ne voulant pas plus s'engager avec l'Angleterre qu'avec la France.

Cette négociation fut le dernier acte de l'ambassadeur anglais, qui mourut au mois d'octobre 1757.

Ce fut une perte sensible pour l'Angleterre. Ancien agent de la Compagnie des mers du sud, Benjamin Keene, qui avait passé de longues années en Espagne, en connaissait à fond la langue, le caractère et la politique. Actif, adroit, circonspect, il était de ces diplomates dévoués comme l'Angleterre a eu le bonheur d'en compter beaucoup qui, sans avoir brillé au premier plan, n'en ont pas moins rendu à leur pays les plus utiles services.

L'Angleterre reçut un coup plus rude encore par la mort de la reine d'Espagne, le 27 août 1758.

Ferdinand VI, qui en resta inconsolable, y survécut seulement une année, et mourut lui-même le 10 août 1759. C'était la fin d'un règne triste et médiocre, qui s'était trainé au milieu des intrigues de cour et des rivalités ministérielles, dans l'oubli de toute réforme au dedans, dans l'abandon de toute politique clairvoyante et ferme au dehors.

Le successeur de Ferdinand VI fut son frère Charles III, fils de Philippe V et d'Élisabeth Farnèse, roi de Naples depuis 1739, prince intelligent, énergique, réformateur, qui fut servi par d'habiles ministres, comme d'Aranda et Florida-Blanca, et dont le règne aurait été bienfaisant pour l'Espagne, sans le *Pacte de famille* que les Espagnols ne lui ont point pardonné.

Qu'allait faire le nouveau roi dans la lutte qui se poursuivait entre la France et l'Angleterre?

S'abstenir, comme Ferdinand VI? Car, après tout, la politique est faite d'intérêts plutôt que de sympathies, et l'abstention n'avait pas laissé que de profiter à l'Espagne, bien qu'elle eût pu tourner davan-

tage au relèvement des finances, au développement du travail, au progrès de l'armée et de la marine.

Intervenir en faveur de la France? Le moment était mal choisi, alors qu'elle était battue en Allemagne et battue sur l'Océan, que ses colonies étaient en danger, que sa politique était bafouée, même en France. Et cependant, dans son royaume de Naples, le roi d'Espagne n'avait-il pas eu à se plaindre des Anglais, qui entravaient le commerce des pays neutres? Leur ambition ne menaçait-elle pas tous les États maritimes, l'Espagne après la France? Et n'aspiraient-ils pas à la domination des mers, comme le laissait entendre Pitt, qui appelait l'Océan mare nostrum?

Après avoir hésité plus d'un an, Charles III se décida tout à coup. Alors que des négociations pour la paix étaient déjà entamées entre la France et l'Angleterre, il fit faire à Choiseul, par le marquis de Grimaldi, son ambassadeur à Paris, des offres inespérées pour une alliance. Choiseul y répondit par le projet d'un pacte de famille entre les diverses branches de la maison de Bourbon, car Charles III stipulait pour son fils Ferdinand, auquel il avait laissé le trône de Naples, et son frère D. Philippe, duc de Parme.

En vertu de ce pacte, quiconque attaquait une des parties contractantes s'attaquait également aux autres, de sorte que les secours, limités d'abord à vingt-quatre mille hommes pour la France et l'Espagne, devaient s'étendre à toutes les forces de ces États. En principe, ces clauses n'étaient que provisionnelles et ne s'appliquaient pas à la guerre présente. Mais une convention particulière et secrète fut conclue entre la France et l'Espagne, d'après laquelle l'Espagne s'engageait à déclarer la guerre à l'Angleterre, le 1° mai 1762, si la paix n'était pas signée, entre notre ennemie et nous, avant cette échéance. Le jour de la déclaration de la guerre, la France devait restituer Minorque à l'Espagne.

Tel fut le traité célèbre, signé le 15 août 1761, à Paris, entre Choiseul et Grimaldi, et qui, avant les traités de la Sainte-Alliance de 1815, débutait par cette invocation mystique: « Au nom de la très sainte et indivisible Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Ainsi soit-il », suivie de vingt-huit articles, dont plusieurs consacrés à des arrangements commerciaux '.

Choiseul n'avait pas poussé aussi vivement qu'il l'aurait pu les conclusions avec l'Espagne, tant qu'il avait espéré la paix des pourparlers engagés avec l'Angleterre. Mais ils furent rompus à cause des

<sup>1.</sup> Cf. De Clercq, Recueil des traités de la France, t. I.

exigences de Pitt. Choiseul avait offert de céder le Canada, les Indes, et la plupart de nos colonies, mais il entendait garder Minorque, et Pitt la réclamait. De plus, soupçonnant l'accord de la France avec l'Espagne, Pitt voulait faire déclarer la guerre à l'Espagne et proposait un vaste plan d'agression contre ses colonies. Le ministère anglais, fatigué de sa domination, n'osa pas le suivre dans cette voie. Il donna sa démission (5 octobre 1761).

Il fut remplacé par lord Bute. Choiseul se flatta d'obtenir de meilleures conditions du gouvernement anglais en lui suscitant des difficultés nouvelles. Il poussa alors Charles III à entreprendre la conquête du Portugal, depuis si longtemps inféodé à la politique anglaise. Charles III commença par rompre avec l'Angleterre, le 1<sup>er</sup> janvier 1762, et somma le Portugal de faire cause commune avec lui. Le Portugal s'y refusa. Il fut envahi par une armée franco-espagnole d'environ trente mille hommes.

C'était une aventure dans laquelle l'Espagne se perdit. Après avoir commis la faute de revenir trop tard dans notre alliance, Charles III joignait celle de trop étendre son action, à laquelle il n'était pas préparé. Choiseul ne croyait pas que l'Espagne, au sortir de la paix, fût si affaiblie.

Suivant le comte de Bristol, successeur de Keene à Madrid, l'arrimée de terre ne comprenait que cent quarante et un bataillons et soixante et onze escadrons, dont l'effectif complet devait s'élever à cent neuf mille hommes, mais n'était à la veille de la guerre que de quatre-vingt mille hommes. La flotte comptait quarante et un vaisseaux et vingt et une frégates, mais beaucoup de ces bâtiments étaient en mauvais état et les équipages manquaient.

Avec de pareils éléments, les revers étaient inévitables. Ils furent accablants.

L'armée franco-espagnole, commandée par le prince de Beauvau et le comte d'Aranda, opéra mollement dans le Portugal qui se sou-leva contre l'invasion étrangère comme l'Espagne devait le faire en 1808, et qui fut aidé dans sa résistance par un corps de huit mille Anglais débarqués à Lisbonne. Il fallut battre en retraite par la vallée du Tage 1.

Ce fut bien autre chose au delà des mers. Les Anglais purent appli-

<sup>1.</sup> Cette campagne de Portugal est à peine citée par les écrivains du temps. Voltaire y fait seulement allusion. Mais on en trouve les détails dans un livre attribué à Dumouriez: État présent du royaume de Portugal, en 1766, Lausanne, 1775, in-18, et dont il a été publié une édition à Londres sous ce titre: An account of Portugal as it appeared in 1766 to Dumouriez, 1797, in-18.

;

quer les plans haineux de Pitt contre les colonies espagnoles. Ils y apportèrent cette science de destruction qui caractérise leur génie maritime.

Une expédition jeta quatorze mille hommes sur les côtes de Cuba, sans que l'escadre espagnole essayât de s'y opposer, attaqua la Havane, s'en empara après quinze jours de siège (13 août 1762), prit neuf vaisseaux et emporta cinquante millions. Une autre, dirigée contre Manille, prit la ville, la pilla, enleva encore deux galions, et revint avec un immense butin.

Nos colonies, d'ailleurs, éprouvaient le même sort. En 1760, le Canada. En 1761, les Indes, la Guadeloupe. En 1762, la Martinique, la Dominique, Sainte-Lucie, Tabago, etc., tombaient au pouvoir des Anglais.

Il fallut traiter. Des préliminaires, signés à Fontainebleau le 3 novembre 1762, furent convertis en un traité définitif, signé à Paris, le 10 février 1763. La France et l'Espagne traitaient ensemble avec l'Angleterre. La France rendait Minorque à l'Angleterre; elle recouvrait le Sénégal, mais perdait ses deux plus belles colonies, les Indes et le Canada, sans compter le déshonneur.

L'Espagne recouvrait Cuba et cédait la Floride. Une convention particulière avec la France lui donna la Louisiane, pour la dédommager de la perte de la Floride, et de l'impossibilité où nous étions de lui restituer Minorque. Mais ses finances étaient épuisées, son armée désorganisée, sa marine à moitié détruite, son prestige politique amoindri. Il lui fallait vingt ans de travail et de réformes pour se remettre de pareilles secousses.

Pour en arriver là, ce n'était pas la peine de nous avoir fait attendre si longtemps.

## CHAPITRE X

### L'ÉVACUATION

Les articles 12 et 24 du traité de Paris concernaient Minorque.

L'article 12 disait : « L'île de Minorque sera restituée à S. M. Britannique, ainsi que le fort Saint-Philippe, dans le même état où ils se sont trouvés lorsque la conquête en a été faite par les armes du Roi Très Chrétien, et avec l'artillerie qui y était lors de la prise de ladite île et dudit fort..... »

ART. 24. — « Trois mois après l'échange des ratifications du présent traité, l'île de Minorque sera restituée par la France, ou plus tôt si faire se peut. »

L'île s'attendait à ce revers de fortune, car le bruit de nos défaites y avait pénétré. Elle le prévoyait dès la fin de 1762.

Le 13 novembre 1762, ses députés écrivaient à Pusignieu pour l'entretenir de la paix qu'on disait prochaine. Ils demandaient, en se voyant menacés d'un retour à l'Angleterre, que le gouvernement stipulât en faveur de leurs libertés, comme l'avait fait l'Espagne, en 1713 (Archives de Mahon: *Memorials y Cartas*). Le 7 décembre, ils revenaient à la charge; le 15 janvier 1763, dans une lettre à Causan, ils insistaient encore au nom de leurs libertés et de leur religion. On ne leur donna que de vagues assurances, car on avait d'autres soucis.

Causan, qui avait reçu la croix de Saint-Louis en 1762, était plus occupé que jamais. Comme le gouvernement ne voulait laisser aucune difficulté pendante derrière nous, l'intendant, par un arrêt d'attribution du 23 janvier 1763, fut chargé de prononcer sommairement et en dernier ressort sur toutes les contestations relatives aux créances dans Minorque. Du 8 mars au 4 juin il jugea quarante-sept procès.

Il arrêta en outre les comptes du domaine et sit entrer dans le trésor les revenus échus, après avoir également payé toutes les dettes du gouvernement jusqu'à l'évacuation. Il sit ensin déposer à l'hôtel de ville tous les comptes du bureau de la santé et les registres de l'hôpital, afin d'obtenir des secrétaires municipaux les signatures nécessaires au bon ordre de sa comptabilité. Toutes ces mesures lui valurent plus tard les félicitations de Choiseul<sup>1</sup>.

Dès le mois de février, on avait commencé le rapatriement d'une partie des troupes.

Le 10 mars, Choiseul écrivait à Pusignieu :

«... Vous verrez par l'extrait ci-joint des articles 12 et 24 de ce traité que cette isle et le fort Saint-Philippe doivent être restitués dans le même état qu'en 1756...

«Je vous envoie l'ordre du roy que j'ai expédié en conséquence pour vous autoriser à faire cette remise, et j'en joins de particuliers pour les commandants des villes de Mahon, Ciudadela et Fornells, pour qu'ils ne fassent pas difficulté de se conformer aux ordres que vous leur donnerez à cet égard.

« Suivant ce que vous me mandez par votre lettre du 17 février vous aviez déjà commencé les embarquements, et je compte que les bâtiments dont vous aviez besoin pour les achever vous seront arrivées depuis. Le roy s'attend que vous ne partirez pas de Minorque que les commissaires anglais qui devront reprendre possession de l'isle ne soient arrivés. J'ai mandé aussi à M. de Causan d'y rester ou du moins d'y laisser un commissaire intelligent qui puisse retirer un certificat des Anglais pour justifier que tout leur aura été remis en bon état, et conformément au traité de paix. »

C'est le 10 mars qu'avait eu lieu l'échange des ratifications. En vertu de l'article 24, il ne nous restait plus qu'un délai de trois mois. Il n'était pas encore écoulé quand les Anglais se présentèrent.

Ils arrivèrent le 3 juin. Quatre vaisseaux et trois frégates, sous l'amiral Brest, débarquèrent les troupes destinées à occuper l'île et les forts. Ils trouvèrent tout comme ils l'avaient exigé. Pusignieu avait seulement fait détruire les batteries construites pendant notre occupation pour prévenir les descentes. La remise officielle eut lieu le 4. Le jour même, Pusignieu s'embarqua, avec la garnison de Mahon, sur les vaisseaux le Tonnant et l'Hector et la frégate la Chimère. Le lendemain, le convoi partit pour Toulon.

Voilà comment, sans lutte, et sous le coup d'un honteux traité, nous avons quitté l'île où nous étions descendus si allègrement par une belle journée d'avril 1756; où nos soldats s'étaient signalés par un des plus brillants faits d'armes de notre histoire militaire; où nos

<sup>1.</sup> Cf. État des services de M. de Causan (Archives de la Guerre).

administrateurs avaient dépensé tant de travail, et où nous ne laissions de nous-mêmes qu'une église, deux tombeaux, et le souvenir de dévouements restés inutiles. Tout le monde à Minorque avait fait son devoir. Seul, le gouvernement de Versailles n'avait pas fait le sien'.

L'île n'en avait pas fini avec les vicissitudes, qui allaient se succéder jusqu'en 1802. Mais avec l'habitude elle y devenait moins sensible. Tout ce qu'elle avait à cœur, c'était le maintien de ses franchises politiques et de ses libertés religieuses. Auprès du nouveau gouvernement elle faisait bon marché de l'ancien, ce qui est naturel aux faibles, mais ce qui condamne la force.

C'est dans cette humble posture et avec un parfait détachement de la France que les jurats de Mahon vinrent présenter leurs compliments au nouveau gouverneur, le brigadier général Lambert (29 août).

Ils lui demandaient « de les laisser se mettre au pied du trône royal pour féliciter l'aimable et invaincu George III des remarquables victoires et des succès qu'il venait de remporter dans le cours de cette guerre, et du recouvrement de cette île, qui était la sienne, ce qui leur procurait l'ineffable bonheur de retomber sous son gracieux gouvernement, etc. » Ils terminaient en promettant de ne point cesser leurs vœux pour sa santé et pour la prospérité de sa monarchie.

Tant de flatteries faillit être en pure perte. Les Anglais ne revenaient pas avec des trésors d'indulgence. Ils étaient peu flattés de la promptitude avec laquelle ils avaient été abandonnés en 1756, et ils le laissèrent voir. Ils parlèrent de supprimer franchises et libertés. Il fallut que Charles III intercédât auprès de George III, qui l'écouta favorablement. Le duc d'York vint dans l'île au mois de novembre 1763, comme avait fait autrefois le duc d'Argyle. Il y resta quelques

1. Pusignieu, qui avait de si brillants états de service, et qui ne méritait pas de quitter Minorque en cet équipage, mourut lieutenant général et gouverneur de Gap, en Dauphiné.

Causan reçut une pension de 1,600 livres, en 1766, après qu'il en eut fini avec sa comptabilité. Que devint-il ensuite? Ce que nous savons de lui s'arrête avec son dossier de 1770, et on ne retrouve plus sa trace. Il ne lui a peut-être manqué qu'un plus vaste théâtre pour arriver à la réputation des Tourny, des Flesselles, des d'Etigny, ses contemporains et ses collègues dans l'intendance.

2. En espagnol. Voici le principal passage :

« Exc. Señor, Con el mas humilde sentimiento supplicamos a V. Exc. quiera dignarse deponer nos juntamente con todos los habitantes de esta villa de Mahon a los ples del real trono para felicitar a nuestro invicto y amable soberano Jorge tercero (q. D. p.) las insignes victorias y felices sucesos que ha logrado en el curso de la ultima guerra y la recuperacion de esta su isla que nos ha procurado la inexplicable dicha de recaer bajo su suave dominio y poder... » (Archives de Mahon, Memorials).

jours, et les habitants en profitèrent pour lui adresser leurs réclamations. (Requête du 21 nov., Memorials y Cartas.)

Le clergé se réunit en outre, dans un grand conseil, à Ciudadela, et stipula en faveur des libertés religieuses; bref, le régime de Minorque resta le même qu'avant 1756.

Mais il y avait entre les maîtres et les anciens sujets des souvenirs qu'il était difficile d'oublier. Aussi, pendant cette nouvelle occupation qui dura jusqu'en 1782, le joug de l'Angleterre pesa plus lourdement sur Minorque. Plus de ménagements. Le caractère anglais reparut avec sa raideur, et parfois sa brutalité. On a gardé longtemps le souvenir d'une véritable battue, menée à travers l'île, en 1778, pour y recruter des matelots, suivant le système de la presse anglaise, avec addition de coups de sabre.

L'intolérance religieuse ranima les anciennes querelles. Aussi, à partir de 1768, beaucoup d'insulaires émigrèrent pour la Floride.

Entourés désormais de défiances qui allaient jusqu'à l'hostilité, les Anglais redoublèrent de précautions militaires. Ils négligèrent encore la Mola pour reporter leurs préférences sur Saint-Philippe. Sous le gouvernement du général Moystin, en 1771, ils rasèrent le faubourg de l'Arrabal que Lannion avait laissé debout. Les habitants s'étaient transportés à la Cala-Fons qui devint villa San-Jorge, et plus tard Villa-Carlos.

L'Angleterre était depuis quelques années aux prises avec ses colonies d'Amérique, quand l'Espagne crut l'occasion favorable pour rentrer en lutte avec elle.

Depuis 1763, le roi Charles III avait tout fait pour réparer ses revers. Habile à gagner l'opinion, secondé par des ministres laborieux, il avait relevé le prestige du pays, développé l'industrie, encouragé l'agriculture, ouvert des routes et des canaux, combattu l'ignorance et la routine '. Il avait fondé des écoles militaires et réorganisé l'armée où figuraient, avec les troupes nationales et les milices provinciales, quatre régiments suisses, trois de gardes wallonnes, deux régiments irlandais et deux italiens. Enfin, il avait refait une marine, qui comptait soixante vaisseaux de ligne, dont trente-deux en état de prendre aussitôt la mer.

En 1779, il renouvela avec la France le pacte de famille et prépara

<sup>1.</sup> Sur Charles III et cette période, voir principalement l'ouvrage espagnol de M. Ferrer del Rio, Historia de Carlos III, et les intéressantes études de M. Alfred Morel-Fatio, Études sur l'Espagne, 2° série, 1890. — Des travaux particuliers ont été également consacrés aux ministres de Charles III, par exemple à d'Aranda.

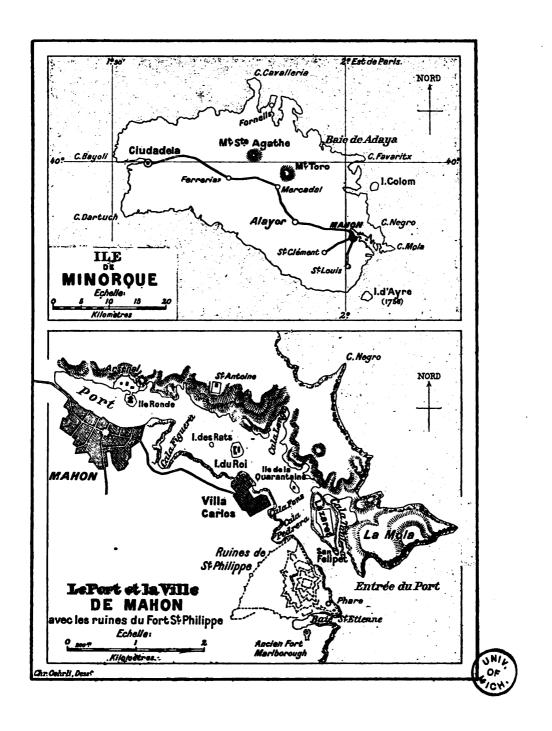

| · |   |   |
|---|---|---|
|   |   | 1 |
|   |   |   |
|   |   | : |
| · |   |   |
|   | · |   |
|   |   |   |
|   | · |   |
|   | · |   |
|   |   |   |

de concert avec elle un armement considérable. On se proposait de descendre en Angleterre, de reprendre Gibraltar et de délivrer Minorque. C'était trop à la fois. La tentative de descente ne réussit pas (1779). Le siège de Gibraltar après trois ans d'efforts et de dépenses dut être abandonné (1779-1782). Seule, l'expédition de Minorque eut un plein succès.

Combinée par le ministre Florida-Blanca, s'il faut en croire ses Mémoires, elle fut préparée à Cadix pour mieux échapper à la surveillance des Anglais et consiée aux talents du duc de Crillon.

Crillon, descendant du compagnon d'Henri IV, et brave comme son aïeul, avait guerroyé dans toutes les campagnes du temps de Louis XV. Il semblait en vouloir particulièrement à l'Angleterre. En 1758, il avait entrepris de l'attaquer chez elle. Mais les chaloupes canonnières qu'il avait proposées pour le débarquement n'avaient pas été adoptées. Menacé de laisser le commandement au prince de Beauveau, il avait passé au service de l'Espagne, et put satisfaire sa vieille haine en reprenant Minorque'.

Un corps de huit mille hommes, embarqué sur un convoi de soixantetreize bâtiments, qu'escortait une escadre commandée par le contreamiral Ventura Moreno, partit de Cadix, le 19 juillet 1781.

L'expédition traversa le détroit de Gibraltar où le rocher anglais était alors bloqué par la flotte franco-espagnole et entouré d'une continuelle tempête d'artillerie, et elle arriva, non sans difficulté, dans les eaux des Baléares. Le 18 août, elle passait en vue de Palma, d'où elle fut bénie, des fenêtres du palais épiscopal qui donne sur la mer, par l'évêque D. Pedro Rubio Benedicto. Il semblait qu'on fût revenu aux temps du Conquistador, et qu'il s'agît d'une autre croisade dirigée contre de nouveaux infidèles. Le lendemain, elle arrivait sur les côtes de Minorque et débarquait le même jour à la Cala-Mesquida et à la Cala-Alcaufar, auprès de la baie Saint-Étienne.

Le 20 soût, Crillon entra dans Mahon au milieu de l'enthousiasme populaire qui éclata malgré les défenses portées par le gouvernement étranger, et se rendit tout droit à Santa-Maria, où fut chanté un Te Deum. Après la cérémonie, les autorités indigènes vinrent prêter serment. Comme en 1756, le vide se faisait autour des Anglais, mais plus qu'en 1756, le mouvement prenait un caractère national.

<sup>1.</sup> Les documents abondent sur l'expédition de Crillon: Mémoires politiques de Florida-Blanca; Mémoires militaires de Crillon (publiés en 1791); Mémoires du général anglais Murray; Histoire de Coxe; Journaux du temps, etc. ll n'entrait pas dans mon sujet d'y insister. En réalité, elle présente moins d'intérêt que la précédente.

Majorque envoya un régiment suisse, deux compagnies de grenadiers, des milices, des volontaires, et quarante pièces de canon. Il arriva de l'artillerie de Barcelone et d'autres ports de la côte. Ensin, il débarqua de Toulon, le 25 octobre, quatre mille hommes de troupes française, comprenant quatre régiments, deux allemands et les régiments de Lyonnais et de Bretagne; ce qui porta l'essectif de l'armée de siège à près de seize mille hommes, répartis dans plusieurs campements autour de Mahon: Torraxe, Trebeluger, Binicarden, etc. Les Français étaient à Saint-Antoine.

La garnison anglaise, sous les ordres du général James Murray, lieutenant-gouverneur depuis 1774, gouverneur depuis 1779, bon administrateur et brave soldat, ne comptait guère plus de deux mille cinq cents hommes (cent quarante-cinq officiers et mille neuf cent quatre-vingt-neuf hommes de troupe; trente officiers et cinq cent cinquante-quatre hommes de la marine. Avec cela un chapelain, dix médecins, et deux aides chirurgiens). Pas plus qu'en 1756, elle n'avait essayé de s'opposer au déharquement. Elle avait abandonné Mahon en y laissant un matériel considérable, et s'était retirée dans le fort Saint-Philippe, au pied duquel, pour fermer l'entrée du port, elle coula une frégate, quelques autres bâtiments inférieurs, et dix transports.

Crillon, après avoir fait occuper Fornells et Ciudadela, vint mettre le siège devant Saint-Philippe. Malgré la suppression de l'Arrabal, le terrain présentait des inégalités qui permirent d'établir une première parallèle. Mais pour repousser les sorties de la garnison, il fallut transformer cette parallèle en une ligne de fortins et de redoutes, ce qui retarda l'ouverture du bombardement.

Il commença le 6 janvier 1782, et se prolongea sans interruption jusqu'au 4 février.

Les Anglais résistèrent avec une énergie remarquable, malgré la maladie qui les décimait, dans leurs casemates humides et malsaines, plus que le feu de l'ennemi. Plusieurs fois Crillon leur offrit de traiter. Murray voulait égaler la constance déployée par le commodore Elliot dans Gibraltar. Il ne céda que le 4 février, et remit la place le lendemain. Le défilé de cette petite troupe, hâve, épuisée, se soutenant à peine, fut un spectacle lamentable, que Murray a décrit avec émotion, et avec la fierté d'avoir commandé à de pareils hommes. De retour à Londres, sur l'accusation de son lieutenant, W. Draper, il n'en fut pas moins traduit devant un conseil de guerre; mais il fut plus heureux que Bing.

Crillon, comblé d'honneurs, nommé capitaine général, grand d'Es-

pagne, et duc de Mahon, partit à la fin de mars pour Barcelone, laissant le commandement au comte de Cifuentes qui rétablit l'ordre intérieur dans l'île, et y rendit son nom populaire par ses services.

C'est après ce second et dernier siège que fut décidée la destruction du fort Saint-Philippe. On y travailla immédiatement. On fit sauter les bastions, on combla les fossés, on éventra les casemates, etc. Il y suffit de quelques mois.

Ainsi, dès la fin du siècle, où son nom avait retenti avec tant d'éclat, la forteresse avait disparu. De cet ensemble redoutable qui avait arrèté deux armées, il ne restait plus qu'un entassement de ruines et de débris, qui imposent encore aujourd'hui par leur grandeur et leur silence et d'où se dégage cette mélancolie des choses oubliées que je n'ai, nulle part ailleurs, aussi profondément ressentie.

Et cependant, en abattant le fort Saint Philippe, où avait slotté si longtemps son pavillon, on n'en avait pas sini avec l'Angleterre.

Plus de quinze ans s'étaient écoulés, et de grands événements avaient bouleversé l'Europe.

Charles III, mort en 1788, avait été remplacé par son sils, le pauvre Charles IV. Celui-ci, après avoir combattu la Révolution, qui avait envoyé son cousin à l'échafaud, avait dù signer la paix en 1795.

La vieille monarchie espagnole et la jeune République française se retrouvaient unies contre l'Angleterre; union aussi funeste à l'Espagne que celle de 1761. Car sa flotte fut vaincue au cap Saint-Vincent, en 1797. Et elle perdit encore une fois Minorque en 1798.

Le 7 novembre 1798, au matin, la vigie du mont Toro signala plusieurs voiles ennemies qui s'approchaient dans la direction du nordest. C'était une escadre de la flotte de Nelson, commandée par l'amiral Duckworth, et sur laquelle se trouvaient des troupes de débarquement avec le général Charles Stuart.

L'escadre mouilla le jour même, dans la baie tranquille d'Adaya, dirigea une fausse attaque sur Fornells que la garnison évacua pour se retirer sur Ciudadela, et profita de cette retraite pour achever le débarquement.

Le gouverneur espagnol était, depuis un an, le brigadier D. Juan Nepomuceno de Quesada, qui témoigna d'une rare incapacité. Après avoir laissé descendre les Anglais, il ne sut pas les arrêter dans leur marche. Ceux-ci, en effet, se portèrent rapidement sur Mercadal, dont ils s'emparèrent le 9, sans coup férir, et saisirent les communications entre Ciudadela et Mahon. Mahon, sans même un simulacre de résistance, ouvrit ses portes. Ciudadela capitula deux jours

après. En une semaine, du 7 au 13 novémbre, les Anglais étaient les maîtres de l'île. Comme nous en 1707.

Le général Stuart y réinstalla le gouvernement britannique, modifia la constitution, et laissa la place au gouverneur Fox.

Minorque retrouvait alors de sa valeur aux yeux des Anglais. Mattres de la Méditerranée depuis la victoire de Nelson à Aboukir, ils cherchaient à nous enlever l'Égypte. C'est de Mahon que partit le général Abercromby, avec l'armée qui triompha de nos dernières résistances dans la vallée du Nil.

Toutesois, en 1802, lorsque la paix d'Amiens — qui ne sut qu'une trêve — sut signée entre la France et l'Angleterre, celle-ci restitua Minorque. Malte qu'elle venait de prendre et qu'elle garda au mépris du traité d'Amiens, Malte, au cœur même de la Méditerranée, valait encore mieux que Minorque.

Le capitaine général Miguel de Vives en reprit possession au nom de l'Espagne. Mais depuis ce moment elle n'a vu que décroître et tomber son importance. Depuis qu'elle est heureuse, elle n'a plus d'histoire.

C'est jusque-là qu'il convenait de pousser le récit des vicissitudes de Minorque au xVIII° siècle. Il faut maintenant s'arrêter et conclure.

#### CONCLUSION

On a vu, comment, au début de la guerre de Sept Ans, l'expédition de Minorque fut conçue par le gouvernement de Louis XV, préparée par La Galissonnière, conduite par Richelieu.

Décidée un peu hâtivement, elle fut menée un peu au hasard. Un débarquement à Fornells nous laissait trop loin de Mahon et nous exposait à un échec; un débarquement dans l'île d'Ayre était moins praticable encore. Les circonstances nous permirent de descendre à Ciudadela, abandonnée par l'ennemi dont la retraite nous livra également Mahon.

Mais une fois dans Mahon, quand il s'agit d'attaquer Saint-Philippe, les difficultés reparurent : difficultés de transporter le matériel et d'établir les batteries de siège. Il s'y joignit le danger d'être surpris, au milieu d'embarras imprévus, par une diversion navale de l'Angleterre.

La victoire remportée le 20 mai par La Galissonnière était fort honorable pour notre marine, mais ne finissait rien. Les Anglais pouvaient renouveler leur tentative. Le départ de Byng nous sauva.

Toutesois, le siège trasnait en longueur; les nombreuses désenses élevées par les Anglais exigeaient des travaux considérables; la chaleur et la maladie commençaient à venir en aide aux ennemis. C'est alors que l'audace de Richelieu, servie par l'intrépidité de nos soldats, brusqua le dénouement. L'assaut du 28 juin, en faisant tomber les ouvrages extérieurs, força l'ennemi de rendre la place. Au lieu d'aboutir à un échec, l'expédition restait célèbre par sa brillante issue, et Port-Mahon devenait comme le pendant de Fontenoy.

Si la conquête avait laissé à reprendre, l'occupation, en revanche, fut irréprochable. Elle fut clairvoyante et laborieuse. Le zèle de nos gouverneurs y fut secondé par l'activité de notre intendant. On n'entoura pas seulement Minorque des précautions destinées à faire l'occupation durable; on prit toutes les mesures qui pouvaient la rendre utile. La France ne travailla pas seulement au développement matériel du pays; elle s'occupa encore de ses progrès intellectuels. Elle lui

assura du blé, ce qui lui manquait souvent, et elle s'efforça de lui donner des idées nouvelles, ce qui lui avait manqué toujours.

Les résultats furent assez faibles, car l'occupation dura peu, et elle ne pouvait durer longtemps. La guerre et la politique s'y opposaient à la fois. La guerre, car la faiblesse de notre marine nous mettait à la discrétion de l'Angleterre, et nos désastres menèrent au traité de 1763 qui stipula l'évacuation. La politique, car si la guerre ne nous eût pas enlevé Minorque, nos relations d'amitiés avec l'Espagne nous eussent bientôt contraints de la restituer.

Rester indéfiniment à Minorque, comme les Anglais restent à Gibraltar, c'est-à-dire détenir contre tout droit un morceau de rocher que la nature et l'histoire rattachent à l'Espagne, c'était une de ces besognes qu'il ne faut pas demander à la France.

Après tant de vicissitudes qui ont rempli presque tout un siècle, Minorque est donc redevenue espagnole, et l'on ne prévoit pas qu'elle puisse jamais cesser de l'ètre. Mais les traces de notre passage n'y sont point effacées, et bien que le fort Saint-Philippe ait disparu, la mort de nos soldats n'est point restée stérile.

Il y a, dans Minorque, un petit peuple honnête, loyal et hospitalier, qui se souvient d'avoir quelques années appartenu à la France, et qui s'en souvient, non point, comme on fait ailleurs, pour la dénigrer, mais pour l'estimer et l'aimer.

# TABLE DES MATIÈRES

## VOYAGE DE LA MANCHE

|                                                                           | Pages.     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| I. — Relation du voyage, par M. Bienaimé, capitaine de vaisseau           | 1          |
| II. — Travaux hydrographiques et travaux divers des officiers de la       |            |
| Manche, par M. R. DE CARFORT                                              | 45         |
| III. — Sondages effectués sur la côte du Spitzberg au moyen du sondeur    |            |
| Thomson                                                                   | 5 <b>o</b> |
| V. — Observations de marée en Islande et au Spitzberg, par M. R. DE       |            |
| CARFORT                                                                   | 52         |
| V. — Observations météorologiques, par M. R. de Carport                   | 64         |
| VI. — Étude sur le mouvement des glaciers dans la baie de la Recherche,   |            |
| par MM. R. DE CARFORT et LANCELIN                                         | 116        |
| VII. — Observations magnétiques, par M. A. Exelwans                       | 125        |
| VIII. — Mesures de gravitation faites par M. Auguste Gratzl, lieutenant   |            |
| de vaisseau de la marine austro-hongroise (Note de M. Bienaimé, capi-     |            |
| taine de vaisseau)                                                        | 143        |
| IX. — Rapport sommaire sur les collections d'histoire naturelle faites    |            |
| pendant la campagne, par le Dr P. Coutraud, médecin de 1re classe de      |            |
| la marine                                                                 | 145        |
| К. — Histoire naturelle, par M. Робсивт, professeur au Muséum             | 155        |
| XI. — Liste des Poissons recueillis par la Manche dans l'océan Gla-       |            |
| cial arctique, communiquée par M. le professeur Vaillant, du Muséum.      | 218        |
| XII. — Liste des plantes phanérogames recueillies à Jan Mayen et au       |            |
| Spitzberg, communiquée par M. le professeur Burrau, du Muséum             | 219        |
| XIII. — Note sur les échantillons géologiques recueillis par la Manche au |            |
| cours de son voyage, par M. le professeur Stanislas Meunien, du Muséum.   | 331        |
|                                                                           |            |

|                                                                            | Pages. |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|
| XIV. — Catalogue des Oiseaux obtenus par la mission de la Manche en        |        |  |  |  |
| Islande, aux Féroë, à l'île Jan Mayen et au Spitzberg, par M. E. Oustalet. |        |  |  |  |
| XV. — Note sur les collections cryptogamiques rapport les par la Wanche,   |        |  |  |  |
| par M. Haniot, préparateur au Muséum                                       |        |  |  |  |
| XVI. — Note sur les Acariens recueillis au Spitzherg pendant le voyage     |        |  |  |  |
| de la Manche, par le D' E. TROUESSART                                      | 255    |  |  |  |
|                                                                            |        |  |  |  |
|                                                                            |        |  |  |  |
| La France à Minorque sous Louis XV (1756-1763), d'après les documents      |        |  |  |  |
| inédits des archives de France et des Baléares, par M. E. Guillon          |        |  |  |  |

## TABLE DES PLANCHES

### VOYAGE DE LA MANCHE

- Frontispice. Jan Mayen. Fac-similés de deux aquarelles de M. Exelmans: 1º la côte nord; 2º la côte sud, le Phare.
- Pl. I. Carte des températures de la surface de l'océan Glacial arctique pour le mois d'août (d'après Monn). On a rapporté sur cette carte une partie des observations de température de la surface de la mer, faites au cours du voyage de la Manche.
- Pl. II. Le Baerenberg, vu du large, dans une trouée de nuages (photographie de M. Lancelin). On remarquera que l'horizon (apparent) est incliné sur la ligne horizontale donnée par la vergue du navire. Cet effet est dû simplement à la présence d'une brume flottant sur la mer, plus rapprochée à droite, plus éloignée à gauche.
- Pl. III. La Manche au mouillage de Marie Muss. Calme plat, brume légère. Sur la grève, bois flotté et galets (photographie de M. Lancelin).
- Pl. IV. La Station autrichienne (photographie de M. Grazzl). On distingue les pièces de bois flotté, qui avaient été mises verticales pour laisser écouler l'eau qu'elles contiennent.
- Pl. V. Bois flotté sur la grève de Marie Muss, au pied du mont des Oiseoux (photographie de M. Lancelin).
- Pl. Vl. Le mont des Oiseaux (photographie de M. GRATZL).
- Pl. VII. Entrée de l'Advent-bay, côte sud de l'Isfjord (photographie de M. Gratzl). On voit, à droite de l'entrée d'Advent-bay, un cirque neigeux au pied duquel se trouve le cairn de Lamont, marquant le gisement de charbon (comp. la fig. 27, p. 209).
- Pl. VIII. Vue sur la côte sud de l'Isfjord (photographie de M. Gratze). On voit les sommets lointains du second plan couverts de neige.
- Pl. IX. Le mont Temple (photographie de M. GRATEL).
- Pl. X. Baie de la Recherche, le Glacier de l'Est (photographie de M. Lancslin. La Manche au mouillage.

